

# MEMOIRES

POUR SERVIR

## A L'HISTOIRE

DES

## INSECTES.

Par M. DE REAUMUR, de l'Académie Royale des Sciences, de la Societé Royale de Londres, & des Académies de Petersbourg & de l'Institut de Bologne, Commandeur & Intendant de l'Ordre royal & militaire de Saint Louis.

TOME CINQUIEME.

Suite de l'Histoire des Mouches à deux aîles, & l'Histoire de plusieurs Mouches à quatre aîles, sçavoir, des Mouches à scies, des Cigales, & des Abeilles.



A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. D C C X L. https://rcin.org.pl



## HINSE GTES

Siblioteka 3

TOME CONQUEENE.

Suite de l'Alghbrades Marches à deux dille, let l'Addoire de prince en s Mouches à quare dilles, fondre, des Menches à foice, des Copales, de des Abeilles.

APARIS

https://rcin.org.pl



# T A B L E DES MEMOIRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

PRÉFACE, où l'on donne une idée générale des Mémoires contenus dans ce Volume. page j

PREMIER 7 MÉMOIRE. II Istoire des Tipules. page 1 SECOND MÉMOIRE. Histoire des Mouches de S. Marc: & quelques Suppléments au neuvième & au douzième Mémoire du quatrieme Volume. TROISIÉME MÉMOIRE, Et le premier sur les Mouches à quatre aîles. Des fausses Chenilles, & des Mouches à scies, dans lesquelles elles se transforment. QUATRIÉME MÉMOIRE. Sur les Cigales, & sur quelques Mouches de genres approchants du leur. CINQUIÉME MÉMOIRE, Et le premier de l'Histoire des Abeilles, où l'on traite de la forme des Ruches les plus propres à faire des observations sur les Abeilles; où l'on examine ce qu'on doit penser de la constitution de leur gouvernement; & où l'on explique les moyens dont on s'est Servi pour voir les faits qu'on rapporte. SIXIÉME MÉMOIRE. Des parties extérieures des Abeilles ordinaires. Comment elles vont faire dans les campagnes la récolte de la cire & celle du miel. SEPTIÉME MÉMOIRE. Des Aiguillons des Abeilles, de \$ 17

| leurs combais, & des différences remarquables ent    | re les  |
|------------------------------------------------------|---------|
| parties extérieures des Abeilles ordinaires, & les p | arties  |
| extérieures des mâles & des meres.                   |         |
| HUITIÉME MÉMOIRE. Des Gâteaux de cire; con           |         |
| les Abeilles parviennent à les construire; comment   |         |
| changent en véritable cire les poussières d'étamine  | -       |
| la récolte & de l'emploi de la Propolis. Comment     | 4.0     |
| remplissent les alvéoles de miel, & comment ell      |         |
| confervent.                                          | 379     |
| NEUVIÉME MÉMOIRE. De la Fécondation, &               | de la   |
| Ponte de la mere abeille.                            |         |
| DIXIÉME MÉMOIRE. Des moyens de faire pas             | Ter les |
| Abeilles d'une ruche dans une autre; & comment of    |         |
| examiner une à une toutes celles d'une ruche.        | 521     |
| Onziéme Mémoire. De ce qui se passe dans             | chaque  |
| alvéole d'une ruche depuis qu'un œuf y a été c       | léposé, |
| jusques à ce que le Ver sorti de cet œuf parvienne   |         |
| une Abeille.                                         | 569     |
| Douziéme Mémoire. Des Essaims.                       | 607     |
| TREIZIÉME MÉMOIRE. Des soins qu'on doit p            |         |
| des Abeilles pour les conserver, les faire multipli  |         |
| pour prositer de leurs travaux.                      |         |

### ERRATA.

### TOME IV. PRÉFACE.

PAge xv. lignes 2 & 3, toute chenille doit avoir été papillon, lifes, tout papillon doit avoir été chenille.

#### TOME V.

PAge 70, lignes 15 & 23, pharinx, lises, larinx. Page 161, ligne 32, reste de circonsérence, lisés, reste de la circonsérence.

PRE FACE.

### PREFACE,

Où l'on donne une idée générale des Mémoires contenus dans ce Volume.

ES observations sur les mouches à deux aîles, qui n'ont pû entrer dans le quatriéme Volume, font rapportées dans les deux premiers Mémoires de celui-ci. L'histoire des Cousins par laquelle le Volume précédent finit, nous a fait connoître d'avance les mouches appellées tipules; elle nous a appris que nous n'avons rien à en craindre, quoique leur extérieur soit très-semblable à celui des cousins, elles n'ont point de trompe, ni aucun autre instrument capable d'agir sur nous. Le premier Mémoire de ce Volume est destiné à nous instruire plus à fond de ce qui les regarde; il en fait connoître d'un trèsgrand nombre d'espéces différentes qui ont toutes de commun d'avoir un corps long, & d'être montées sur de longues jambes. Quelques-unes qu'on trouve fur-tout dans les prairies pendant l'Automne, surpassent beaucoup les cousins en grandeur; elles sont si haut montées, qu'elles semblent l'être sur des échasses. Leurs longues jambes leur servent aussi à passer sur les herbes, comme les échasses servent aux habitants des pays inondés & marecageux, pour marcher dans l'eau & dans la bouë. Toutes les Tipules des espéces que je connois, ont été des vers sans jambes, & à tête écailleuse, mais qui ont des particularités propres fouvent à faire distinguer les uns des autres, ceux qui doivent se transformer en tipules qui différent spécifiquement. Ces vers sont de nature Tome V.

différente, & naissent avec des goûts fort différents. Il y en a qui vivent sous terre, & de terre. Une terre ordinaire, telle que celle de nos champs, de nos prairies, de nos jardins, convient pour loger les uns & les nourrir; d'autres se tiennent dans une sorte de terreau qui se trouve au fond de ces trous formés par la pourriture dans des troncs d'arbres; d'autres vivent sur des plantes ou dans des plantes; d'autres enfin, prennent leur accroissement sous l'eau. Quelque part où ils l'ayent pris, dès qu'ils n'ont plus à croître, ils se métamorphosent en nymphes ou en crisalides, & deviennent ensuite des mouches. Les vers de la plus grande des espéces de tipules de ce pays, font de ceux qui vivent sous terre, qui s'y changent en nymphes dépourvûcs de jambes propres à marcher; mais qui, avec les picquants dont leurs anneaux sont hérissés, sçavent se pousser en haut, percer la terre & s'élever un peu au-dessus de sa surface. C'est alors que la mouche tire ses parties de leurs fourreaux, & qu'elle prend bientôt l'effor. Par la suite, on voit avec plaisir les fémelles semer leurs œufs en terre; elles ont l'adresse de marcher en tenant leur corps droit : il se termine par une pointe écailleuse, qui est pour la tipule, ce qu'est un plantoir pour un jardinier. Elle pique cette pointe fuccessivement en différents endroits. Chaque trou reçoit un ou plusieurs œufs. Parmi les vers tipules qui vivent fur les plantes, il y en a des espèces qui ne connoissent d'autre nourriture que celle que la substance des champignons leur fournit. Il est ordinaire à beaucoup de champignons de différentes espéces, qui ont un peu vieilli sur pied, de fourmiller de vers, qui, pour la plûpart, deviennent des tipules. J'en ai observé qui s'arrêtent sur l'exterieur d'un agaric du chêne : ils sont remarquables en ce que leur tête a soin de rendre unis & lisses au possible les

endroits sur lesquels le corps doit passer; elle les enduit d'une matière visqueuse qui se séche dans l'instant, & qui a tout le luisant de ces traces que les limaçons & les limaces laissent sur les murs. Toutes les sois qu'il se veut reposer, il se fait un lit d'une pareille matière. Enfin, de cette même liqueur gluante, il se construit une coque qui semble être de mousse telle que celle du savon.

Un ver que je ne connoissois pas encore lorsque ce premier Mémoire a été imprimé, est de ceux qui aiment les truffes qui se pourrissent; je l'ai trouvé dans quelquesunes que M. le Marquis de Gouvernet m'avoit envoyées, parce qu'il les sçavoit dans le mauvais état où j'aimois à en avoir. Ce ver, dis-je, se sert comme le précédent, d'une liqueur visqueuse pour se préparer un chemin; mais il pousse l'industrie & la délicatesse plus loin. Il marche toûjours dans un tuyau de cette matiére; à mesure qu'il avance, qu'il veut aller plus loin, il prolonge ce tuyau; de le prolonger, est pour lui l'ouvrage d'un instant. On ne croiroit pas que ce tuyau fait d'une matière qui a si peu de consistance, & aussi mince qu'on puisse l'imaginer, car on ne distingue pas mieux les parties de l'infecte lorsqu'il est à découvert, que lorsqu'il est dans le tuyau; on ne croiroit pas, dis-je, que ce tuyau cut tant de solidité. La portion que le corps vient de quitter en allant en avant, s'affaisse & devient une lame plate; quand le ver va à reculons, cette lame reprend la forme cylindrique. Enfin, ce tuyau cylindrique se laisse élargir autant qu'il est nécessaire, quand le ver veut se retourner dedans. Je n'ai pas eu la mouche dans laquelle se transforme ce ver; mais l'analogie veut que nous la croyions une tipule.

Je n'aurois pas manqué aussi de donner place dans se Mémoire dont il s'agit actuellement, à une autre tipule,

a ij

si je l'eusse connue asses tôt; ce n'est pas qu'elle ait rien de remarquable dans la figure, elle est même asses petite. Mais il est curieux de sçavoir que le ver d'ou elle vient, fe nourrit dans les fleurs du bouillon blanc; qu'il fait devenir ces fleurs monttrueuses; qu'il produit dans leur structure un changement pareil à celui que produit dans les fleurs du Camedris, une espèce de punaise dont il a été parle dans le dernier Mémoire du Tome III. Enfin, ce ver tipule empêche la fleur du bouillon blanc de s'ouvrir; elle lui fait une boîte dans laquelle il reste renfermé, lorsqu'il a pris la forme de crisalide, & jusques à ce qu'il en sorte fous celle de mouche. C'est à M. Bernard de Justieu que j'ai du les fleurs monstrueuses du bouillon blanc, qui m'ont mis en état de faire des observations sur ces tipules, comme je lui ai dû les fleurs monstrucuses du Camedris.

Mais il n'est nulle part aussi aisé de voir des vers tipules; que dans les eaux qui croupissent. Les bacquets qui ont été tenus pleins d'eau pendant quelques semaines, ont leurs parois & leur fond remplis de flocons terreux qui sont les habitations que se sont faites des vers rouges qui doivent devenir des tipules. Le même bacquet qui avoit des milliers de ces vers, est plein par la suite des nymphes dans lesquelles ils se sont transformes, dont le corcelet est orné de chaque côté de belles & singulières pennaches; ces nymphes se métamorphosent à la surface de l'eau, comme les nymphes des cousins: elles deviennent des tipules, dont la tête a des plumets qui le disputent en beauté à ceux des nymphes. Dans les eaux croupies, on trouve des vers blancs qui se tiennent dans des espéces de glaires, & qui deviennent aussi des tipules. D'autres tipules doivent leur origine à des vers d'une transparence qui ne le céde gueres à celle de l'eau dans laquelle ils se tiennent. Ils font encore singuliers par un grand crochet formé de deux crochets semblables appliqués l'un contre l'autre, qu'ils portent en devant de la tête. Enfin, tant de petites mouches sans trompe, que nous prenons souvent pour des cousins, & qu'on voit voler par nuées en l'air, qui y ont des mouvements de vibration de haut en bas, sont ordinairement des tipules, dont celles de différentes espéces doivent leur origine à différentes espéces de vers.

Ce qu'il nous restoit d'observations à rapporter sur les mouches à deux aîles, se trouve dans le second Mémoire: nous y faisons d'abord connoître l'origine de celles qui ont été appellées mouches de Saint Marc, & qui paroissent vers le temps de la fête de ce Saint. Les vers qui donnent la plus connue & la plus commune des especes de ces mouches, prennent leur accroissement sous terre; s'ils avoient des jambes, ils ressembleroient à des chenilles veluës; c'est sous terre qu'ils se métamorphosent en nymphes. Les mouches qui fortent de ces nymphes, n'ont rien de fort particulier à nous offrir. Le male qui, selon la regle ordinaire, est plus petit que la fémelle, a cependant une tête beaucoup plus grosse que la tête de celle-ci. Ce n'est que pour ne pas laisser ignorer d'où viennent certaines mouches extremement petites & trèscommunes, que nous parlons dans ce même Mémoire, des vers qui se nourrissent de miel, de compôtes qui commencent à se gâter, de lie de vin, de marc de rais n, & de toute matière sucrée qui s'est aigrie. Nous y parlons aussi de quelques espéces de mouches qui viennent de vers qui aiment les truftes. Mais nous y traitons plus volontiers de vers dont nous eussions du faire mention dans le quatriéme Volume, auxquels la nature a assigné un lieu bien singulier pour prendre leur accroissement. Dans le fond

a iii

de la bouche du cerf, à chaque côté du larinx, il y a deux bourses charnues qui semblent n'avoir été faites que pour élever les vers dont nous voulons parler, ou fans lesquelles au moins ils ne pourroient croître. Les cerfs n'ont pas de ces vers en toute saison: le temps qui précéde, & celui qui suit de près la chûte du bois, sont ceux où il leur est plus ordinaire d'en avoir. C'est apparemment ce qui a fait imaginer aux Chasseurs, que ces vers étoient les agents que la nature employoit pour faire tomber ce grand bois si solidement assujetti. Ils ont cru, & ils croyent encore, qu'ils quittent de concert le lieu de leur naissance, pour se rendre à la meule ou base des perches ou du merrein, & pour la ronger. Nous avons Tom. IV. dit ailleurs \* que d'autres vers, ceux qui font élever des tumeurs sur le corps de ce grand animal, ont encore été chargés de cet ouvrage, & nous avons fait voir alors qu'ils y sont peu propres, & qu'aussi n'y songent-ils pas. Nous tâchons de détromper dans ce second Mémoire, ceux qui croiroient les vers de la gorge du cerf plus capables que ceux des tumeurs, de venir à bout d'un pareil travail, parce qu'ils sont munis d'espéces de dents en crochets, qui manquent aux autres. Nous faisons voir que ces crochets qui ne sont pas plus durs que la corne du cerf, ne peuvent agir qu'en piochant; que, fussent-ils plus durs, il leur faudroit un temps plus long peut-être que celui de la vie du cerf, pour creuser jusques au centre une masse si grosse & si dure. Mais cette fausse & prétendue merveille est remplacée par beaucoup d'autres très-réelles & très-véritables. Ces vers doivent leur origine à une mouche qui sçait, ou semble sçavoir, que pour perpetuer son espéce, elle doit entrer dans les narines du cerf, che-

miner tout le long de son nés, se rendre auprès de son gosier; que la se trouvent deux cavités charnues, destinées à loger & à nourrir les vers auxquels elle se prépare à donner naissance; que ces vers parvenus à une grosseur assés considérable, sçauront qu'ils doivent abandonner leur cavité charnuë; que pour sortir du gosser du cerf, ils sçauront trouver la même route que leur mere a sçu

fuivre pour y arriver.

Malgré les deux Mémoires précédents, & ceux qui remplissent la plus grande partie du quatriéme Volume, je laisse encore l'histoire des mouches à deux aîles, grossiérement ébauchée. Je suis persuadé que j'ai obmis bien des généralités que j'aurois dû y faire entrer, & une infinité de détails curieux. Je commence pourtant dans le troisiéme Mémoire de ce Volume-ci, à traiter des mouches à quatre aîles. J'y en fais connoître un genre qui est très-bien caractérisé par l'instrument singulier qu'on trouve aux fémelles, & aux seules fémelles de toutes ses espéces. J'appelle ces mouches des mouches à scies. Elles en ont deux dentelées comme les nôtres, & qui ont des perfections que nous n'avons pas imaginé de donner à celles dont nous nous fervons; austi nos ouvriers ne doivent-ils aucunement être comparés avec le maître qui a inventé & executé ces scies, qui ne sont pas seulement admirables par leur extreme petitesse. Les mouches qui en font pourvûes, viennent de ces vers que nous avons nommés fausses chenilles, parce que leur forme est telle qu'elle les a fait prendre pour de véritables chenilles par de sçavants Naturalistes. Ils ont des jambes, & en ont au moins deux de plus que les chenilles qui en sont les mieux fournies, que celles qui en ont seize. Le nombre des espéces de ces fausses chenilles est très-grand, la plupart font rases; quelques-unes pourtant ont le corps tout hérissé d'épines d'une figure singulière, faites en T ou en Y. Les différentes espéces nous en offrent de toutes couleurs,

& de couleurs différemment combinées, soit par rayes, foit par taches. Ce qui est plus singulier, c'est que quelques-unes sont vetues tout a-fait différemment dans différents temps de leur vie. De muer est pour elles changer d'habits; il y en a que la derniére mue rend méconnoissables. La fausse chenille qui jusques-là avoit été rayée ou tachetée de jaune & de noir, ou de quelque autre couleur, après avoir quitté sa vieille peau, est entiérement blancheatre. Ce qui est encore plus remarquable, & plus propre à faire méconnoître quelques fausses chenilles, c'est que celles qui jusque-là avoient eu le corps couvert d'épines, ou de tubercules chargés de poils, prennent une derniére peau qui est absolument rase. Entre ces fausses chenilles, il y en a plusieurs qui se sont remarquer par leurs attitudes bifarres, qui ont le corps contourné en S, & qui tiennent souvent leur derrière en l'air & plus élevé que leur tête; d'autres se roulent en pain de bougie; d'autres se roulent simplement en cercle. Une de celles-ci fe tient sur le chevre-feuille, & a une autre particularité; quand on la prend le matin, elle fait fuinter de petites gouttelettes d'eau de tous les endroits de son corps.

Chaque fausse chenille se construit une coque dans laquelle elle se transforme en nymphe. Les unes les sont en terre & de terre, & les autres y filent des coques purement de soye. Toutes les variétés & les adresses qui peuvent être employées dans les constructions des coques de soye, sembleroient avoir été épuisées par les chenilles; néantmoins malgré tout ce qu'elles nous ont fait voir dans ce genre \*, nous trouvons du nouveau & digne

\* Tom. 1. voir dans ce genre \*, nous trouvons du nouveau & digne d'être admiré, dans les coques de quelques fausses chenilles; elles s'en font deux dont l'une est renfermée dans l'autre. L'intérieure où l'insecte est logé est d'un tissu serré, mais mince & slexible. L'extérieure, celle qui sert d'enveloppe

https://rcin.org.pl

d'enveloppe à la précédente, est à rezeau; elle est cependant beaucoup plus solide & très-capable de résistance. Aussi est-elle formée uniquement d'espéces de grosses fibres, qui, par rapport aux fils de la coque intérieure, sont ce que les cordes d'une raquette sont par rapport aux fils d'une toile ordinaire.

Toutes ces fausses chenilles se transforment en des mouches à deux aîles, qui, pour ainsi dire, ont un air de famille, & dont toutes les fémelles portent à leur derriére deux scies qu'elles ne montrent que quand elles veulent les faire agir. Il n'est aucun des instruments que la nature a accordés aux infectes, qui doive nous paroître fait avec plus d'art. Ces scies sont appliquées l'une contre l'autre, & peuvent jouer alternativement. Leurs dents sont elles-mêmes dentelées. Enfin, ces instruments, qui font des scies par leur tranchant, sont des limes ou des rapes par le plat. La face extérieure de chacune est armée de plusieurs rangs de longues dents. Ces excellents instruments ont été donnés à certaines mouches pour les mettre en état de faire aisément des entailles dans le bois de divers arbustes, comme celui du rosier, dans lesquelles il étoit essentiel à leurs œufs d'être déposés. Il n'est point de mouches moins farouches que celles-ci; il semble que celui qui les a faites, ait voulu que nous pussions les observer à notre aise, c'est-à-dire, les admirer pendant qu'elles sont occupées à scier & à pondre. Leurs œufs font oblongs, comme ceux de mille autres insectes, & de même, n'ont pour enveloppe qu'une sorte membrane; mais ils différent des œufs plus connus par une propriété bien fingulière, ils ont celle de pouvoir croître; de jour en jour, ils acquierent des dimensions en tout sens, jusques à ce que le petit ver soit prêt d'en sortir.

Le quatrième Mémoire nous montre combien on Tome V. b

feroit faire de progrès à l'Histoire naturelle, si on pouvoit établir de bons Correspondants dans les différentes parties du Monde. Les environs de Paris ne nourrissent point de cigales, & je n'en ai trouvé dans aucun des pays où j'ai pu observer à loisir les insectes. Il ne m'étoit pas permis cependant d'ignorer sans regret, l'histoire d'un genre de mouches dont les plus anciens Naturalistes ont fait mention, & qui sont si renommées pour leur chant. Une place leur étoit dûe dans nos Mémoires. Les regrets que je devois avoir de ne me pas trouver dans un pays agréable aux cigales, m'ont été ôtés par les soins officieux & éclairés de M. le Marquis de Caumont. Je ne crois pas que j'eusse été en état de donner plus d'observations & plus certaines sur ces grandes mouches, que j'en donne dans le quatriéme Mémoire, quand j'aurois été exposé pendant plusieurs mois de différentes années, à être fatigué de les entendre chanter. Les Auteurs qui en ont parlé, n'en ont fait connoître que deux espéces, & nous en faisons connoître trois. Entre les mouches à corps court de ce pays, il n'y en a aucune qui approche de la grandeur des cigales de la grande espèce. Du bout antérieur de leur tête, qui est presque coupé quarrément, & qui a autant de grosseur que ce qui précéde, part une partie triangulaire qui se replie en dessous. C'est de l'extrémité de cette partie que sort une trompe contenue dans un fourreau, & appliquée contre le dessous du corcelet. Cette trompe apprend que la cigale n'est pas faite pour vivre uniquement de rosée. Les dentesûres qu'on peut découvrir à deux des longues pièces dont elle est composée, prouvent qu'elle est capable de pénétrer dans des corps durs. Leur chant dont on a tant parlé, suppose un grand nombre d'organes qui n'ont pas été affés connus, ou au moins, qui n'ont pas été décrits: ils

n'ont été accordés qu'aux seuls mâles; aussi les fémelles sont-elles parfaitement muettes. Ces organes sont placés près de l'origine du ventre, en dessous & sur les côtés. Le secours des figures & peut être de descriptions aussi longues que celles dans lesquelles nous nous sommes engagés dans le Mémoire dont il s'agit, sont nécessaires pour voir combien d'appareil a été employé par la nature pour mettre la cigale mâle en état de former des sons qui peuvent nous déplaire, mais qui sont apparemment touchants pour sa fémelle. Deux espéces de timbales faites d'une membrane plus roide que le parchemin le plus sec, & dont toute la convexité est remplie de plis qui se touchent; ces deux timbales, dis-je, sont destinées à rendre les sons; il y en a une placée de chaque côté dans l'intérieur du ventre. Quand l'air qu'elles ont agité, sort de la cellule de chaque timbale, il trouve une voute platte, un volet écailleux qui le réfléchit dans une grande cavité où il est modifié & rendu plus sonore. Cette cavité est divisée en deux par une espéce de cloison. Au fond de chacune des parties formées par cette division, est une membrane mince, si lisse, si tenduë, si transparente & si brillante, qu'elle paroît un miroir, & que le nom lui en a été donné même par les enfants. Ne sommes-nous point un peu humiliés, quand après nous être crus en tous points l'ouvrage par excellence du Créateur, nous voyons que les parties qui ont été employées pour mettre le mâle d'une cigale en état de se faire entendre par la fémelle, le disputent par leur nombre, par la singularité de leur matière & de leur structure, & par l'art avec lequel elles sont disposées aux organes de notre voix!

La fémelle a à nous faire voir des merveilles d'un autre genre; elle peut pondre quatre à cinq cens œufs; elle sçait les soins qu'ils demandent d'elle, pour que les

embryons qui y font contenus puissent eclorre, & puissent parvenir à être un jour des cigales. Ces œufs doivent à peine paroître au jour pendant un instant. Des qu'ils sont fortis de son corps, ils doivent être loges dans l'intérieur de très-menues branches de bois sec & rempli de moëlle: là ils doivent être disposés par files, à l'abri de la pluye & des injures de l'air. La circonstance d'un bois plein de moëlle étoit essentielle; la moëlle est peut-être la première nourriture de l'insecte qui sort de chaque œuf. Les mouches dont nous avons parlé dans le Mémoire précédent, font des entailles au bois verd auquel elles confient leurs œufs; ils y peuvent & y doivent être expofés aux impressions de l'air extérieur; pour faire ces entailles, il leur falloit des scies, & la nature en a donné deux à chacune de ces mouches. Mais il ne fuffisoit pas à la mere cigale de fendre le bois, elle devoit le percer, y creuser des trous. Aussi a-t-elle été pourvue d'une tariére qui en peut creuser d'assés longs, car elle a plus de cinq lignes de longueur. Elle la porte à son derriére cachée dans une coulisse où elle est conservée par un double étuy. Cette tariére n'est pourtant pas semblable à celles dont nous nous servons, elle est un instrument double, elle est composée de deux piéces qui peuvent jouer alternativement, mais sans s'écarter l'une de l'autre; elles se meuvent toûjours parallelement l'unc à l'autre; & cela, parce qu'elles sont assemblées avec la plus grande précision, à coulisse & à languette dans un support commun. Ces deux piéces sont deux limes dont chacune a près de sa pointe, & seulement sur le côté extérieur, des dentelûres. Avec ces limes ou cette tariére, la cigale creuse un trou qui a toute la longueur de l'instrument, & qui se dirige parallelement à l'axe du brin de bois, dès qu'il a atteint la moëlle : elle y dépose & arrange sept à

huit œufs à la file, plus ou moins. Près de ce trou, elle en perce ensuite un second, pour y placer à peu près le même nombre d'œufs; & ainsi, elle remplit un brin de bois, & successivement plusieurs brins, des trous nécesfaires pour loger ses œufs. Si en fendant en deux un de ces brins de bois on met à découvert plusieurs files d'œufs, l'ordre avec lequel ils paroissent arranges ne scauroit manquer de plaire. L'insecte sorti de chaque œuf après avoir pris de l'accroissement, mais avant que d'avoir grossi à un point où l'entrée du trou se trouveroit trop petite pour le laisser passer, quitte le lieu de sa naissance. Il est muni de jambes dont les deux premières sont de bons instruments pour souiller la terre; il s'y enfonce, il se rend sur les racines de quelque arbre. Il a une trompe avec laquelle il tire de ces racines le fuc qui le nourrit & le fait croître. Il reste ainsi caché sous terre jusques à ce qu'il soit en état d'en sortir pour subir la métamorphose qui le fait paroître aîlé, qui le rend cigale.

Le cinquiéme Mémoire & tous ceux qui le fuivent, ne nous entretiennent que des abeilles. Leur histoire méritoit d'être traitée avec plus d'étenduë que celle du commun des insectes. On s'attend, & peut-être s'attendon trop à la trouver remplie de faits surprenants, car il y aura à rabattre des merveilles qu'on en a publiées. Il ne saut pourtant que jetter les yeux sur l'intérieur d'une ruche, pour être forcé d'en regarder les mouches comme des ouvrières incomparables. La cire de ces gâteaux, qui ne sont qu'un assemblage de cellules d'une figure si régulière, & le miel qui remplit ces mêmes cellules, prouvent qu'elles sçavent des arts qui nous sont inconnus. Aussi, si on s'en rapporte à un très grand nombre d'Auteurs, qui, à l'envi, seur ont prodigué des éloges, elles égalent ou surpassent peut-être ses hommes en intelligence

& en connoissances; elles ont même des mœurs qui nous doivent faire rougir des nôtres; car il n'y a gueres de vertus morales qui ne leur ayent été accordées. On croit bien que ces éloges auront besoin d'être réduits à leur juste valeur. Les faits, même vrais, qui nous ont été transmis, ne l'étoient pas pour nous, ils demandoient à être examinés de nouveau; il falloit avoir des preuves de leur réalité qu'on ne nous a pas données. Cet examen conduit à découvrir des merveilles certaines & ignorées, qui remplacent ce qu'on en avoit dit de fabuleux. Le gouvernement des abeilles a été proposé comme le parfait modéle d'un gouvernement monarchique. Nous cherchons dans le cinquieme Mémoire, & le premier de leur histoire, en quoi il consiste, quels en sont les principes. Nous nous y trouvons obligés de reconnoître que les abeilles se conduisent par rapport au bien de leur société, comme si l'unique motif de leurs actions étoit celui qui fait agir les plus grands hommes & les plus vertueux; elles ne semblent travailler que pour leur postérité; leurs avantages particuliers ne paroissent entrer pour rien dans tout ce qu'elles font. Après avoir décrit les formes des ruches les plus favorables pour observer ce qui se passe dans leur intérieur, nous nous contentons de dire ce que nous remettons à prouver dans d'autres Mémoires, que dans chaque ruche, il y a en certains temps de l'année, trois fortes de mouches, & dans les autres temps, seulement deux fortes; des abeilles sans sexe, ou, qui ne contribuent en rien à la génération, des abeilles mâles, & enfin des abeilles fémelles. Les premières sont celles que tout le monde connoît; leur nombre est sans comparaison plus grand que celui des autres; elles font uniquement nées pour le travail; tout celui de la ruche roule sur elles, aussi les nommons-nous les ouvrières. Ce n'est ordinai-

rement que pendant un ou deux mois qu'on peut voir des mâles dans une ruche; dans celle qui en est le plus peuplée, il n'y en a pas autant de centaines qu'il y a de milliers d'ouvrieres; ils sont plus gros que celles-ci. Pendant le cours de chaque année, si on en excepte peu de jours, on ne peut trouver dans chaque ruche qu'une seule fémelle; mais qui est capable de multiplier son petit peuple, au point que l'habitation où il est, ne suffise plus pour le contenir. Sa fécondité est prodigieuse. Telle fémelle peut dans un an devenir mere de trente à quarante mille mouches, & peut-être de beaucoup plus. C'est à elle seule que doivent le jour toutes les ouvrières, les mâles & le petit nombre de fémelles qui naissent par la suite dans la ruche. Cette mere reste presque toûjours dans l'intérieur du logement; elle est aisée à reconnoître quand elle se montre, sur-tout par la longueur de son corps; elle est plus longue que les mâles, quoiqu'elle soit moins grosse; d'ailleurs, ses aîles sont courtes en comparaison de celles des males & de celles des ouvriéres. C'est cette mere que les Anciens ont appellée le roi des abeilles, & qui est digne d'en être nommée la reine. On ne nous en a pas imposé quand on nous a parlé du respect que les autres mouches semblent avoir pour elle. Nous prouvons par un très-grand nombre d'expériences & d'observations sûres, que les abeilles ordinaires font plus que de la respecter, qu'elles cherchent continuellement à lui être utiles, à lui rendre les meilleurs offices; que sans cesse elles lui offrent du miel, elles la léchent, elles la brossent; que quelque part où elle aille, quelques-unes lui font cortege; enfin, que la vie de toutes leurs compagnes n'est rien pour elles, en comparaison de celle de la mere. Elle semble être l'ame de toutes leurs actions. On verra que lorsque j'ai partagé un

xvj

essaim en deux ruches, les mouches de l'une où elles étoient en plus grand nombre, mais sans mere, n'ont pas daigné faire le moindre travail; à peine ont-elles songé à vivre au jour le jour; elles se sont laissé périr, pendant que celles qui étoient dans une autre ruche avec la mere, y ont travaillé, quoiqu'elles y fussent en très-petit nombre. Enfin, je prouve par des expériences incontestables, que des qu'on a ôté la reine à des abeilles qui s'occupoient fans relache du matin au foir à faire des récoltes de cire & de miel, elles ne femblent plus sçavoir que les plantes leur offrent des richesses nécessaires. A peine sortent-elles de leur ruche, & elles y retournent sans y rien apporter. Tout travail cesse dans l'intérieur, on n'y construit pas une seule cellule de cire, on n'y acheve aucune de celles qui étoient commencées. Qu'on redonne une mere à des abeilles tombées dans une inaction complette pour avoir été privées de la leur, dans le moment on leur rend l'activité & l'ardeur pour l'ouvrage; les travaux de toutes especes sont repris. Les abeilles sont non-seulement laborieuses quand elles ont parmi elles une mere féconde, elles le sont proportionnellement à sa fécondité. Quoiqu'elles ne contribuent en rien à la génération, quoiqu'elles ne soient destinées qu'à être les nourrices des vers qui éclosent des œufs pondus par la reine, l'Auteur de la Nature a voulu qu'elles s'intéressassent pour ces vers qui, avec le temps, doivent devenir des abeilles, autant que si elles en étoient les véritables meres. C'est la seule espérance de voir naître beaucoup d'abeilles qui les détermine à multiplier le nombre des gateaux de cire, & à y mettre des provisions de miel. Dès que cette espérance leur est ôtée, des que leurs travaux ne peuvent être utiles à leur postérité, le soin de leur propre vie ne les touche plus, elles se mettent en risque évident de périr de faim;

elles ne ramassent plus de miel, quand celui qu'elles re-

cueilleroient ne serviroit qu'à les faire vivre.

Nous nous arrêtons d'abord dans le sixiéme Mémoire. à confidérer les parties extérieures des abeilles, dont la plûpart peuvent être regardées comme des instruments, qu'il est essentiel de connoître pour entendre comment elles viennent à bout de faire leurs récoltes, & d'exécuter des ouvrages si singuliers. Elles sont de la classe des mouches qui ont une trompe & des dents. Lastructure de leur trompe est différente de celles de tant d'autres dont nous avons parlé dans les Volumes précédents. Pour expliquer tout l'art avec leguel elle est faite, il a fallu nous engager dans une affés longue description, & être aidé par les figures. Nous nous contenterons de dire que l'abeille la tient ordinairement pliée en deux & comme roulée; mais que quand elle veut, elle la déplie & l'allonge. C'est avec sa trompe qu'elle enleve aux fleurs une liqueur miellée que la nature a mife en réferve dans certaines glandes connues à présent par les Botanistes, mais qui l'ont été de tout temps par nos mouches. Nous prouvons que cette trompe n'agit point à la manière des pompes, comme il étoit naturel de penter qu'elle agissoit, & comme on l'a fait agir jusqu'ici; qu'elle est une espéce de langue velue & très-longue, qui, en léchant, se charge d'une liqueur qu'elle sçait conduire jusques à une bouche qu'il étoit très-important de connoître. Les dents sont les outils avec lesquels elles façonnent la cire : leur forme mérite d'être examinée. Nous ne discutons pas encore dans ce Mémoire si les abeilles trouvent la cire toute faite à la campagne, si elles n'ont qu'à la séparer des corps étrangers avec lesquels elle est mêlée, ou si elles ont de plus importantes préparations à donner à cette matière qui doit fournir la cire, & que nous nommons matiére à cire,

ou cire brute; mais nous y faisons voir que c'est sur les plantes, & seulement sur les fleurs des plantes, que les abeilles la ramassent. Sans avoir étudié la structure des fleurs, on a vû cent & cent fois dans celle d'un lys, des filets jaunes, dans celle d'une tulipe, des filets bruns; & on sçait que les premiers laissent sur les doigts une poudre jaune, & les autres une poudre brune. En langage de Botaniste, ces filets sont des étamines, & leurs poudres, les poussières des étamines. Chaque grain de ces poussiéres a une figure constante dans chaque espéce de plante. Ce sont souvent des boules quelquesois bien sphériques, & quelquefois plus ou moins allongées. Ces poussiéres sont précieuses pour les abeilles, & elles lesont pour nous, puisqu'elles sont la matière à cire, la cire brute; elles sont l'objet d'une des deux grandes récoltes que ces mouches ont à faire. Une abeille qui est sortie de sa ruche pour aller en ramasser, entre dans la fleur dont les étamines lui ont paru le plus chargées de ces poussières, & de poussières qui y tiennent moins. Nous n'avons pas dit encore que sa partie antérieure, son corcelet, ses jambes & plusieurs endroits de son corps, sont chargés de poils dont la plûpart ont une forme qui mérite d'être vûe au microscope. Chaque poil ressemble à une tige de plante à qui des feuilles sont attachées de deux côtés opposés, du haut en bas. Une portion d'une écaille de la mouche, garnie de poils, semble au microscope, un gazon bien fourni de jolies mousses. Ces poils sont pour les abeilles, ce que les toisons sont pour ceux qui ramassent les paillettes d'or des riviéres. L'abeille devient bientôt toute poudrée d'une poudre jaune ou blancheâtre, ou d'une poudre d'une autre couleur, c'est-à-dire, de celle des poussières des étamines de la fleur dans laquelle elle s'est promenée. Les poils branchus arrêtent les poussières.

La mouche se sçait couverte de cette poudre, & sçait la ramasser. La pénultième partie de chacune de ses jambes est faite en brosse. Elle passe sur son corps les unes ou les autres de ces brosses, & toutes ordinairement les unes après les autres. Les brosses retiennent un peu humides, les poussiéres qu'elles ont enlevées, l'abeille les rassemble ensuite, les réunit en deux petits tas. La nature, ou plûtôt son Auteur qui a pourvû à tout, a ménagé une cavité dans la face extérieure de la troisieme des parties de chaque jambe de la derniére paire. Cette cavité est bordéc de gros poils, au moyen desquels elle est une espéce de corbeille propre à conserver ce qui lui est confié. C'est dans cette cavité que les jambes de la seconde paire portent les poussières des étamines, qu'elles y en font un petit tas, une masse solide, en les pressant les unes contre les autres. L'abeille passe d'une fleur à une autre pour y continuer sa récolte, pour grossir les deux petits amas de cire brute; elle parvient à rendre celui de chacune de ses deux jambes égal à un grain de poivre, & d'une figure un peu plus applatie. Asses chargée de ces deux petites pelotes, elle part alors & les porte à la ruche. Pour faire sa récolte il ne lui suffit pas toûjours de se promener de fleur en fleur. Les poussières des étamines ne sont pas toûjours prêtes à tomber. Avant que d'être, pour ainsi dire, à maturité, elles sont renfermées dans des espéces de capsules appellées sommets, & elles ne paroissent au jour que quand ces capsules s'ouvrent. L'abeille n'ignore pas que la matière dont elle a besoin, est rensermée dans ces petites boîtes, elle faisit donc entre ses dents successivement plusieurs de ces capsules; quand celle qu'elle tâte lui paroît propre à être entr'ouverte, elle la presse & l'oblige à laisser paroître ses poussières; les deux premiéres jambes viennent les prendre, elles les donnent

aux deux suivantes qui les portent aux deux derniéres.

Pour continuer d'examiner les parties qui paroissent à l'extérieur des abeilles, au moins en certains temps, nous faisons connoître dans le septiéme Mémoire, l'appareil avec lequel a été fait cet aiguillon redoutable dont elles sont armées. Ce qu'on appelle vulgairement l'aiguillon, est une pointe écailleuse extrémement fine, & qui cependant n'est que l'étuy de deux aiguillons, de deux dards beaucoup plus fins. L'un & l'autre sont dentelés sur leur côté extérieur, & près de leur pointe. Les blessures faites par deux armes si déliées, seroient peu à craindre pour nous; mais l'abeille les empoisonne & les rend parlà très-douloureuses. Dans son intérieur, près de la base de l'aiguillon, elle a une vessie pleine d'une liqueur trèstransparente, mais caustique. Une gouttelette de cette liqueur, quelque petite qu'elle soit, fait naître de la chaleur sur l'endroit de la langue où elle a été appliquée. Quand pour mieux éprouver l'effet de cette liqueur, je me suis fait deux piquûres legéres avec la pointe d'une petite épingle, j'ai rendu très-cuisante celle de ces blessures dans laquelle j'ai introduit un peu de la liqueur venimeuse de l'abeille. Un canal la porte dans l'étuy des dards, au bout duquel on en voit paroître des gouttes successivement toutes les fois qu'on tient une abeille gênée entre ses doigts; elle fait alors des tentatives inutiles pour piquer, & comme si elle piquoit, elle oblige de la liqueur venimeuse à fortir. Nous aimerions mieux assûrément que les abeilles fussent dépourvûes de cette arme; mais elle leur étoit nécessaire. Les fruits de leurs travaux, leur cire & leur miel, excitent les desirs de beaucoup d'insectes avides & paresseux, contre lesquels elles ont à les défendre. Elles ont à se défendre elles-mêmes contre d'autres infectes voraces qui les mangent plus volontiers que leur cire

XXJ

& leur miel. Enfin il vient un temps où elles nous doivent paroître extrémement barbares, où du matin au soir elles ne s'occupent chés elles que de carnage; & c'est dans ce temps sur-tout que leur aiguillon leur est nécessaire. Les mâles font inutiles & même nuisibles dans la ruche après un certain temps, après que la mere a été fécondée. Les ouvriéres qui avoient été leurs nourrices lorsqu'ils avoient la forme de ver, qui depuis leur derniére transformation avoient vêcu avec eux en parfaite intelligence, leur déclarent la plus cruelle guerre, lorsqu'ils ne feroient que consumer les provisions de la ruche sans y être bons à rien; elles les massacrent; au bout de deux ou trois jours, il y en a quelquefois plus de mille de tués, & il n'en reste pas un seul dans la ruche. Les raisons que les abeilles ouvriéres pourroient alléguer pour leur justification, nous sont peu connues; nous ignorons sur quels titres est fondé leur droit de vie & de mort sur les mâles; il leur a été accordé par la nature qui les a mises en état de l'exercer. Les fauxbourdons ou mâles font plus gros que les abeilles, mais ils n'ont pas été armés d'un aiguillon; celui qu'ont les abeilles ordinaires leur donne une grande supériorité sur eux. Assés souvent des querelles s'élevent entre les abeilles ouvrières d'une même ruche; asses souvent on en peut voir deux aux prises, qui, posées ou plûtôt couchées sur terre, font l'une contre l'autre tout ce que pourroient faire deux adroits & courageux lutteurs; elles cherchent réciproquement à se piquer. Leurs corps sont si bien cuirassés qu'il est difficile à l'une & à l'autre de trouver un endroit où elle puisse faire pénétrer son aiguillon dans le corps de son adversaire. C'en est bientôt fait de celle qui a été piquée; la victorieuse la laisse bientôt expirante sur la poussiére. Quelquesois trois à quatre abeilles en attaquent une seule, sans en vouloir à sa vie; elles

ceffent de lui porter des coups dès qu'elle a allongé sa trompe, & qu'elle y a dégorgé du miel que les attaquantes vont succer tour à tour. C'est à ce miel qu'elles en vouloient. Outre les actions particulières dont nous venons de parler, il y en a de générales. Quand les mouches d'un essaim ont choisi inconsidérément pour se loger, une ruche déja habitée par d'autres mouches, à peine s'y font-elles introduites, qu'un combat meurtrier commence. Celles qui ont le droit de la possession, s'oppofent à l'invasion avec tout seur courage & toutes seurs forces. D'instant en instant on voit sortir de la ruche une mouche victorieuse qui en emporte une morte, ou une qui n'a plus qu'un reste de vie qui sui est bientôt ôté. Ces batailles ne finissent qu'avec le jour, & coûtent souvent la vie à plusieurs milliers de mouches. Une abeille qui laisse son aiguillon dans l'endroit où elle a piqué, & il arrive affés fouvent qu'elle l'y laisse, se fait à elle-même une blessure mortelle; ainsi, la vie de celle qui pique est toûjours en risque. La mere est armée d'un aiguillon plus grand que celui des autres mouches, quoique quelques Anciens ayent assuré le contraire, & que quelques dévises les en supposent privées. Mais comme il importoit qu'une vie aussi précieuse que celle de la reine, ne fût pas aussi souvent exposée que celle des abeilles ordinaires, elle est née avec un naturel plus pacifique; on peut la tenir entre les doigts sans qu'elle cherche à piquer. Nous finissons ce Mémoire par faire remarquer les différences qui sont entre quelquesunes des parties extérieures des trois fortes de mouches, & qui y devoient être. Les parties nécessaires pour ramasser la cire brute, par exemple, & pour façonner la cire même, étoient inutiles à la mere & aux mâles sur qui aucun travail ne roule, & ils en sont privés.

Le huitième Mémoire nous montre les abeilles occupées

dans l'intérieur de leur ruche à leurs différents travaux. Leurs gâteaux de cire sont de tous leurs ouvrages, les plus dignes de notre attention, & les plus sûrs de se l'attirer. L'admiration croît pour eux à mesure qu'on les examine, je dois dire à mesure qu'on les étudie, car sans le progrès de l'analyse, & sans celui qu'elle a fait faire à la géometrie dans ces derniers temps, nous ne serions pas en état de sçavoir à quel point ils méritent d'être admirés. Chaque gâteau est composé de deux rangs de cellules ou de tubes exagones. Sur une de ses faces se trouvent les ouvertures de toutes les cellules d'un rang, & sur la face opposée, les ouvertures des cellules de l'autre rang. Pappus célébre parmi les géometres anciens, qui connoissoit les avantages des cellules de figure exagone, qui sçavoit que de toutes les cellules de capacité égale qui peuvent être ajustées les unes contre les autres, sans laisser de vuides entr'elles, les exagones font celles qui peuvent être faites avec moins de matiére; Pappus, dis-je, a regardé les abeilles comme de grandes géometres. Mais il eût eu une bien plus haute idée de leur géometrie, s'il eût sçu que la construction du fond de chacune de ces cellules, sembloit supposer qu'elles avoient résolu un probleme, dont la folution n'auroit pu être trouvée par les géometres de son temps; une solution à laquelle on ne peut arriver que par l'analyse des Infiniment-petits. Celui au moins qui les a si bien instruites, a résolu pour elles le probleme dont nous voulons parler, & que nous allons exposer. Le fond de chaque cellule n'est pas plat, il est pyramidal, & formé par trois petits lozanges ou rhombes de cire, semblables & égaux. Cette figure pyramidale permet aux fonds des cellules des deux faces opposées, de s'ajuster les uns contre les autres aussi exactement que les corps des cellules s'ajustent, c'est-à-dire, sans laisser de vuide. Mais les abeilles avoient à choisir entre une infinité de rhombes différents qui peuvent former des pyramides plus écrafées ou plus allongées, & également propres à s'appliquer les unes contre les autres sans laisser de vuide. Les rhombes pour lesquels elles se sont déterminées, ont deux angles opposés chacun d'environ 110 degrés, & les deux autres chacun d'environ 70 degrés. Quelles sont les raisons de la préférence donnée à ces rhombes! J'ai foupçonné que l'épargne de la cire en pouvoit être une, & j'ai proposé à M. Kænig capable de résoudre les problemes les plus difficiles, de déterminer entre les cellules exagones de même capacité & à fond pyramidal composé de trois rhombes égaux & semblables, quels devoient être les angles des rhombes au moyen desquels la quantité de matière ou de cire employée, seroit la plus petite qu'il est possible; & il a trouvé que les rhombes demandés sont précisement ceux que les abeilles ont choiss.

La construction des cellules des abeilles, outre les problemes purement géometriques, nous offre à résoudre des problemes physiques, qui dans leur genre ne sont pas moins curieux que les autres. Nous avons vû ces mouches occupées à enlever aux plantes les pouffiéres de leurs étamines, & rapporter sur chacune de leurs jambes postérieures une petite boule faite de ces poussiéres. Ces boules font-elles de la cire! Les abeilles trouventelles sur les plantes, de la cire toute faite, comme elles y pourroient trouver de la gomme & de la résine! Nous prouvons que ces poussiéres d'étamines ne sont point actuellement de la cire, qu'elles ne sont que la matière propre à la faire, aussi la nommons-nous de la cire brute. Mais par quelle manipulation cette cire brute est-elle convertie en véritable cire? Les abeilles n'ont-elles qu'à la pettrir

la pestrir avec leurs jambes après l'avoir humectée de quelque liqueur, comme Swammerdam & M. Maraldi semblent avoir été disposés à le croire! La conversion de la cire brute en véritable cire n'est pas si simple, elle est analogue à la conversion de nos aliments en chyle; c'està-dire, que c'est dans les intestins des abeilles & dans un de leurs estomacs, car elles en ont deux, que se fait la cire. Des observations très-certaines nous ont appris que les abeilles mangent la cire brute: après qu'elles l'ont digérée, elles font retourner vers leur bouche la véritable cire qui en a été extraite; elle y arrive & elle en fort en forme & confistance de bouillie claire & quelquefois mousseuse. La langue de l'abeille aide à conduire hors de la bouche, la cire plus délayée qu'une pâte molle; elle la porte où elle doit être mise en œuvre par les dents pour former une portion, soit du fond, soit d'un des pans d'une cellule. Dans un instant, cette bouillie de cire se féche & se durcit, comme la liqueur qui devient un fil de soye, se séche des qu'elle est sortie des filiéres des chenilles & de celles de divers infectes. Plufieurs mouches fournissent les unes après les autres & employent la circ nécessaire à la construction d'une seule cellule. Celle qui n'a encore qu'une partie de sa profondeur, ou qui ne vient que d'être rendue aussi prosonde qu'il lui convient de l'être, est très-brute, elle n'est qu'ébauchée; elle ne doit pas rester aussi épaisse, aussi massive qu'elle l'est. Les abeilles s'occupent bientôt à rendre ses pans plus minces, à les dreffer, à les applanir & à les polir, ce qu'elles font en les ratiffant, en les rabotant, pour ainsi dire, avec leurs dents, qui en emportent de petits coupeaux. Comme ce travail est long, on a souvent occasion d'observer les mouches qui y sont occupées; on ne se Tome V.

https://rcin.org.pl

lasse pas de voir l'activité & l'adresse avec laquelle elles

font alors agir leurs dents.

L'habitation des abeilles, leur ruche, doit être trèsclose; pour toutes ouvertures elle ne doit avoir que celles qui leur permettent d'entrer & de fortir librement. Celles par ou d'autres insectes pourroient s'introduire trop aisement, les fentes par où l'eau & le vent pourroient passer, auroient des suites à craindre. Les abeilles le sçavent, au moins elles sçavent boucher toutes ces ouvertures & ces fentes; elles sçavent même que la cire n'est pas la matière la plus propre à y être employée. Elles connoissent une espèce de résine qu'elles trouvent toute faite sur certains arbres, qui a plus de ténacité que la cire; elles vont s'en charger, elles l'apportent fur leurs jambes postérieures en petites pelotes semblables à celles de la cire brute; mais elles n'ont pas besoin de la manger ni de lui donner aucune préparation. Dès qu'une de celles qui s'en sont chargées, est entrée dans la ruche, plusieurs de ses compagnes se rendent successivement aupres d'elle; chacune prend une petite masse, un petit grain de la réfine entre ses dents, & va sur le champ le poser dans l'endroit qui a besoin d'être bouché. Les abeilles se servent aussi de la même matière pour enduire la plus grande partie des parois de leur ruche. Cette réfine a une odeur aromatique assés agréable. Nous lui conservons le nom de propolis qui lui a été donné par les Anciens.

Tout ce qui a rapport à la génération des abeilles, fait l'objet du neuvième Mémoire. Quelque grand que soit le nombre des ouvrières qui naissent dans une ruche pendant le cours de l'année, elles doivent toutes le jour à une même mere, à cette reine que les Anciens avoient

chargée de tous les détails du gouvernement, & qui a asses affaire d'avoir tant d'œufs à pondre. Elle est aussi la mere des faux-bourdons, & elle l'est encore des sémelles. On n'est plus surpris qu'il y en ait telle, qui dans une année fuffise à donner naissance à vingt mille, à trente mille, ou même à quarante mille mouches, lorsqu'on a ouvert le corps de quelqu'une qui étoit en pleine ponte: on le lui trouve tout rempli d'œufs; on y en peut compter environ cinq mille actuellement sensibles. Si on fait attention à la quantité de ceux qui en sont déja sortis, & surtout, si on fait attention que le nombre de ceux qui par leur petitesse échappent à nos yeux, & qui ne se développeront que peu à peu, est peut-être sept à huit sois plus grand que le nombre de ceux qui font visibles, on admirera la fécondité de l'abeille, & on fera disposé à croire qu'elle peut aller à faire naître trente ou quarante mille mouches par an. L'intérieur des faux-bourdons est presque rempli par des parties qui semblent démontrer qu'ils sont destinés à féconder les œufs. On y trouve plusieurs réservoirs de liqueur laiteuse. Enfin les faux-bourdons font fortir de leur derriére, en certain temps, des parties qui paroissent analogues à celles des mâles des autres insectes. Mais pour ce qui est des abeilles ouvriéres, en quelque saison de l'année qu'on ouvre leur corps, on ne sçauroit parvenir à y découvrir ni œufs ni vaisseaux propres à les contenir, ni aucune des parties qui caractérisent le mâle. On voit seulement leur premier estomac plus ou moins plein de miel, & leur second estomac & leurs intestins plus ou moins remplis de cire brute. Aussi ne contribuent-elles en rien à l'œuvre de la génération. Nous enscignons les temps où l'on peut parvenir à surprendre la mere occupée à pondre. Elle fait entrer son derrière dans une cellule vuide, au fond de laquelle elle laisse

un œuf. Elle en sort bientôt pour aller presque tout de fuite en pondre un autre dans une cellule voisine; elle est toûjours accompagnée de quelques mouches, qui, chaque fois qu'elle sort d'une cellule, ne manquent pas de lécher les derniers anneaux de son corps. Nous venons de dire qu'elle ne donne pas seulement naissance à des abeilles ouvrières, qu'elle la donne à d'autres fémelles & à tous les males. La cellule dont la capacité convient à l'œuf, ou, plus exactement, au ver qui doit devenir une abeille ouvriére, seroit trop petite pour un ver qui après sa transformation sera un male, & à celui qui après la sienne sera une sémelle. Comme si les abeilles ordinaires en étoient bien instruites, elles construitent des cellules de trois différentes capacités; & ce qui n'est pas moins digne d'être remarqué, la mere semble sçavoir quel est l'embryon qui est contenu dans l'œuf qu'elle va mettre au jour. Elle ne manque jamais de loger dans une petite cellule, l'œuf qui donnera une abeille ouvrière; dans une cellule exagone plus grande, l'œuf qui doit donner un mâle. Enfin l'œuf plus précieux que les précédents, celui dont le ver qui en fortira, deviendra une femelle, est dépolé dans une cellule qui ne différe pas seulement des autres par sa grandeur, qui en différe encore par sa figure. Les abeilles qui doivent être des reines, sont traitées avec distinction des l'instant de leur naissance, & avant même que de naître, lorsqu'elles sont encore contenues dans l'œuf. Les ouvrières abandonnent leur architecture ordinaire quand il s'agit de faire une habitation où une fémelle prendra son accroissement. Ce n'est pas là le temps où elles songent à profiter des avantages que leur offrent les alvéoles exagones à fond pyramidal pour œconomiser la cire. Rien ne leur coûte alors. Elles employent plus de cire pour une seule cellule destinée à être le berceau d'une

reine, que pour cent ou cent cinquante cellules ordinaires. Elles cherchent fur-tout à la rendre solide; car d'ailleurs. la forme qu'elles lui donnent n'a rien de fort agréable & de recherché pour nous; elle cst même simple. Cette cellule n'est pas, comme les autres, faite à pans, elle est oblongue & arrondie, ayant plus de diametre que par-tout ailleurs auprès de sa base, de-là elle devient de plus en plus menuë jusques à son ouverture. L'extérieur en est cependant orné d'une espéce de guillochis. Une seule reine a tant de mâles dans sa ruche, qu'elle semble vivre au milieu d'un très-nombreux serrail; cependant la manière dont elle est fécondée a été mise au rang des mystéres. Comme elle se tient presque constamment dans l'intérieur de son habitation, on n'a pu parvenir à voir aucun accouplement. Le trop grand nombre des mâles a même fait penser qu'elle ne devoit pas s'accoupler. Des Anciens & des Modernes ont cru que le seul office des mâles étoit de répandre sur les œufs déposés dans les cellules, une liqueur laiteuse & vivisiante, comme on pense communément que le font les mâles des poissons sur les œufs de leurs fémelles. Mais ce sentiment est détruit dès qu'on sçait que ce n'est que pendant quelques semaines de chaque année que la mere abeille vit avec des mâles, que pendant neuf à dix mois il ne lui en reste pas un seul, quoiqu'elle ponde dans la plûpart de ces mois des œufs féconds. Swammerdam à qui les males n'avoient pas paru avoir des parties par lesquelles ils se pussent joindre avec la fémelle, a eu un sentiment qui semblera bien étrange à ceux qui n'ont pas médité la suite de merveilles que suppose la génération des animaux. Il a pense que la vapeur, l'odeur que les males répandoient, suffisoit pour féconder la mere. Il faut avouer que le grand nombre des mâles qui ont été accordés à cette mere, fait une diij

difficulté considérable contre l'accomplement; s'ils étoient tous aussi ardents que le sont ceux des autres insectes, la fémelle en deviendroit à plaindre, elle ne trouveroit pas les moments de repos qui lui sont essentiels. Des observations que j'ai faites sur des meres dont chacune a été mise seule avec un mâle, levent la difficulté. Elles m'ont appris un renversement d'ordre qui étoit nécessaire, dès qu'il avoit été réglé que chaque mere auroit à fa disposition tant de mâles. Ceux qui lui ont été donnés sont les plus froids, les plus indifférents de tous les mâles. C'est à cette reine si cherie par les ouvriéres, accoutumée à être servie & prévenue en tout par celles-ci; c'est à cette reine, dis-je, à faire sa cour au mâle qui lui plaît, à le tirer de son état de froideur par ses agaceries. Elle pousse même ses caresses jusques à ce que nous appellerions plus qu'indécence. Elle prend par rapport à son male la position dont sont en possession les mâles des autres fémelles. Enfin, quoique je ne sois pas sur d'avoir vû un accouplement complet, j'ai vû au moins une espéce d'accouplement; & quand il n'y auroit que ce que j'ai vû, c'en seroit assés pour que tout se passat par rapport à la fécondation des œufs des abeilles, comme par rapport à celle des œufs des offeaux. Les accouplements de ceux-ci sont souvent plus courts que ceux que la mere abeille m'a montrés.

Nous avons demandé qu'on nous crût pour quelque temps sur notre simple témoignage, lorsque nous avons assuré que chaque ruche n'a qu'une seule sémelle, excepté pendant un petit nombre de jours où y naissent des sémelles qui n'y doivent pas rester. Nous nous sommes de même contentés d'assûrer qu'il vient un temps où tous les mâles sont ôtés à la mere, & qu'elle passe neuf à dix mois sans en avoir un seul. Ces saits essentiels à l'histoire des

abcilles, & quelques autres, avoient besoin d'être établis par des preuves certaines que nous avons promifes. & que nous donnons dans le dixiéme Mémoire. Pour pouvoir certifier qu'il n'y a qu'une seule mere dans une ruche pendant plus d'onze mois de l'année, & qu'il n'y a pas un mâle pendant plus de neuf à dix mois, il faut absolument en avoir examiné toutes les mouches une à une, en différentes faisons de l'année. Je commence par indiquer divers moyens de faire paffer les abeilles d'une ruche dans une autre, qui ne doivent pas être ignorés par ceux qui foignent ces mouches pour profiter du fruit de leurs travaux. Pendant que l'on oblige les abeilles à déménager, on a des occasions de les voir étalées, d'appercevoir les fémelles & les mâles. Mais ce qui peut mettre plus à portée de les examiner, c'est que i'enseigne ensuite à faire entrer dans plusieurs bouteilles d'un verre très-transparent, toutes les abeilles d'une ruche. Ces expédients ne sçauroient pourtant contenter quelqu'un aussi difficile sur les preuves des faits singuliers qu'on le doit être. Il lui restera toûjours des soupçons tant qu'il n'aura pu examiner une à une, & manier même toutes les abeilles d'une ruche; mais il semble que cela ne se puisse bien faire que sur des abeilles mortes, qu'il faille en venir à faire périr toutes les abeilles d'un grand nombre de ruches, c'est à-dire, d'en faire périr dans plusieurs mois, & faire périr même plusieurs ruches en certains mois. Il n'est pas difficile au moyen du soufre, d'étouffer celles d'une ruche; mais ceux qui nient le plus fermement l'ame des bêtes, se résoudroient avec peine à faire périr tant de milliers de machines trop admirables. D'ailleurs ces expériences ne laisseroient pas d'être chéres, & n'ôteroient pas absolument tout doute. Car par exemple, quand on n'auroit trouvé qu'une seule mere au Printemps,

& sans mâles, on n'en seroit pas en droit d'affirmer que cette mere qui n'avoit pas de mâles, auroit pondu des œufs féconds. On ne peut être bien certain qu'elle étoit en état d'en donner, que quand on lui en a vû pondre de tels au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Sans ôter la vie aux abeilles, il y a un expedient auquel j'ai eu recours pour les examiner aussi aisément une à une, que si elles étoient véritablement mortes; de les manier les unes après les autres; & de revoir par la suite ces mêmes mouches occupées de leurs différents travaux. Après avoir observé que des abeilles, qui, pour être tombées dans l'eau sembloient parfaitement mortes, pouvoient être ramenées à la vie, lorsqu'après les avoir séchées, on les chauffoit; après m'être assûré que des abeilles tenues même sous l'eau pendant plusieurs heures comme mortes, pouvoient être ranimées, j'ai voulu faire en grand les expériences que j'avois faites en petit. J'ai plongé des ruches sous l'eau; toutes leurs abeilles y ont paru noyées, incapables de mouvement. On les a peschées ensuite avec des écumoires. Ainsi toutes les mouches d'une ruche, tres-actives quelques heures auparavant, ont été mises par tas ou étendues sur une table. Ce spectacle avoit quelque chose de triste pour qui ne sçavoit pas quelles en devoient être les suites. J'examinois mes abeilles auffi à l'aise que je les eusse examinées si elles cussent été véritablement mortes. Lorsqu'elles avoient été toutes parcourues une à une, lorsqu'après avoir trouvé la mere, je m'étois assûré qu'il n'y en avoit qu'une, & qu'il n'y avoit aucun mâle, je faisois changer la scene; je faisois essuyer les mouches, je les mettois dans des poudriers, ou dans des vases de crin que j'ai nommés séchoirs, où j'achevois de les sécher; je les chaufsois doucement, & bientôt je les remettois en état de rentrer dans

dans une ruche, & d'y recommencer leurs travaux. J'ai fait cette opération un très-grand nombre de fois, autant qu'il a été nécessaire pour m'instruire des faits qui demandoient à être prouvés. Nous détaillons dans le Mémoire dont il s'agit, les moyens les plus sûrs d'en assurer le succès, & les inconvenients qui l'ont quelquesois fait mal tourner.

Nous retournons dans le onzième Mémoire à ces œufs que nous avons vu déposer par la mere en différentes cellules. Ils ont chacun une figure oblongue & arrondie, un peu plus groffe par un bout que par l'autre. Il n'y en a ordinairement qu'un dans chaque cellule. Cependant j'ai quelquefois observé deux, trois & jusques a quatre œufs dans la même; mais ceci n'arrive que lorsque les ouvrières n'ont pu suffire à construire autant de cellules que la fécondité de la mere en demandoit de vuides. Quatre vers, & même deux, périroient dans un logement qui par la suite sera rempli par un seul. Aussi les abeilles ouvrieres ont-elles soin d'ôter les œufs surnuméraires des cellules où il s'en trouve. L'unique œuf qui doit rester. est collé contre le fond & sculement par son petit bout. Ce n'est que par ce bout qu'il touche la cellule. Un jour ou deux après qu'il y a été posé, un ver en sort. Il est bientôc l'objet des tendres soins des abeilles ouvriéres. Chaque jour & à plusieurs reprises, elles lui fournissent l'aliment qui lui est nécessaire; elles tiennent le fond de la cellule couvert d'une couche d'une espèce de bouillie blanche dont il se nourrit; cette bouillie lui sert même d'un lit mollet sur lequel il est roulé en anneau. Dans moins de six à sept jours, il est parvenu à son dernier terme d'accroissement. Les abeilles qui connoissent le temps où il n'a plus besoin de nourriture, cessent alors de lui en porter. Le dernier des soins qu'elles prennent pour lui, c'est de Tome V.

murer, pour ainsi dire, la porte de sa cellule. Elles mettent un couvercle de circ à son ouverture. Quand ce couvercle est posé, le ver qui jusque-la avoit été en inaction & roulé, se déplie, s'étend & commence à travailler. Il tapisse de foye les parois de sa loge; il ne tarde guéres ensuite à se métamorphoser en nymphe. Plusieurs vers croissent les uns après les autres dans la même cellule; on peut reconnoître le nombre de ceux qu'il y a eu dans chaque celiule, si on se donne la peine de séparer les unes des autres, les différentes toiles de soye dont elles sont tapissées. Les vers qui doivent devenir des fémelles, sont traités avec plus de distinction; chacun a sa cellule neuve, faite pour lui, & qui ne sert qu'à lui. Enfin, environ 20 à 21 jours apres que l'œuf a été collé contre le fond d'une cellule, une abeille est en état de paroître au jour; après s'être défaite de ses enveloppes de nymphe, elle fait usage de ses dents pour ronger la porte, le couvercle de cire qui y a été attaché; elle y fait une ouverture par où elle fort encore humide. D'officieuses mouches se présentent sur le champ pour l'essuyer avec leur trompe: ses aîtes s'affermissent, & dès le même jour elle est en état de sortir de la ruche, & de s'acquitter par des récoltes de cire & de miel, de ce qu'elle doit à ses meres nourrices.

Après que la rude saison est passée, le nombre des abeilles se multiplie journellement dans une ruche; & souvent il s'y est multiplié à un tel point vers la mi-Mai, que l'habitation étant devenuë trop petite pour contenir toutes les mouches, le meilleur parti qui leur reste à prendre, c'est de se partager. Dans un instant une trèsgrande troupe se détermine à abandonner le lieu de sa naissance, pour aller chercher ailleurs un établissement. Cette colonie d'abeilles est appellée un essaim. Le douziéme Mémoire traite de ce qui a rapport aux essaims.

de ce qui précéde & annonce leur fortie, de la manière dont elle sc fait, & de tout ce qui la suit, jusques à ce que la nouvelle république se soit mise solidement en état de se perpétuer. Quelque peu proportionné cependant que fût le grand nombre des abeilles à la capacité de la ruche, il n'en sortiroit point d'essaim si toutes les mouches nouvellement nées étoient des ouvrières. Celles-ci, qui doivent faire le gros de la colonie, veulent avoir à leur tête une reine, & une reine féconde & qui ait été fécondée. Elle feule peut affûrer la durée d'un nouvel. établissement. Il a aussi été réglé que lorsqu'un très-grand nombre de mouches ordinaires seroient nées dans une ruche, des mâles y naîtroient, & que des fémelles y naîtroient ensuite. Or des qu'il y a des fémelles nées, & qu'une de celles-ci est en état de mettre au jour une nombreuse postérité, c'en est assés pour déterminer un essaim à quitter même une ruche qui n'est que médiocrement peuplée. Le foir & pendant la nuit, des bourdonnements plus forts que les ordinaires, se font entendre dans une ruche quelques jours avant le départ de l'essaim. Il est quelquefois annoncé le matin du jour où il ne se doit faire que l'après-midi, par un signe moins équivoque & plus digne d'être remarqué. Pendant qu'un temps serein & doux, & un Soleil brillant, invitent à sortir les abeilles des différentes ruches, pendant qu'on en voit beaucoup rentrer avec des récoltes de cire brute dans des ruches médiocrement peuplées, si on observe peu de mouvements aux portes d'une ruche qui fourmille de mouches, si peu de celles qui arrivent, rapportent de la cire brute, on peut compter que dans le fort de la chaleur du jour, il en fortira un essaim. Comme si cette grande entreprise avoit été décidée pendant la nuit, comme si le moment où elle doit être executée avoit été determiné, les mouches qui

cij

xxxvi

doivent abandonner la ruche l'après-midi, ne daignent pas y travailler pendant la matinée; & celles qui y doivent rester, attendent pour s'occuper avec seur activité ordinaire, que leurs compagnes soient parties. La résolution de partir dans le jour femble donc bien déclarée; mais je ne crois pas que le moment du départ ait de même été fixé. Ce moment arrive quand la chaleur devient plus confidérable, & fur-tout quand quelque ardent rayon de Soleil agit fur la ruche. Alors dans un instant des abeilles en sortent en foule; elles remplissent l'air des environs; dans quelques secondes, toutes celles qui doivent composer l'essaim s'y trouvent répandues. Après avoir voltigé & tourbillonné pendant quelques minutes au - dessus d'un arbre, elles se réunissent autour d'une de ses branches. Quand elles y sont devenues tranquilles, on les fait tomber dans une ruche ou ordinairement elles se trouvent bien. Les Anciens ont voulu que dans un essaim, outre le véritable roi, il se trouvât souvent une mouche rebelle par qui la puissance souveraine étoit disputée. Ils ont accordé au premier les qualités qui rendent digne de regner; ils ont assûré que son extérieur répondoit au rang auquel il étoit destiné. Ils nous peignent au contraire la figure de la mouche qui s'est révoltée, comme très-hideuse & ignoble; selon eux, sa figure est l'image des mauvaises qualités de son ame. Cette mouche indigne de l'empire sçait pourtant séduire quelques abeilles; mais bientôt elle est punie de sa trahison par les autres, qui lui ôtent la vie. Le vrai auquel tout ceci doit être réduit, c'est que quelquefois plusieurs fémelles nouvellement nées se trouvent dans une ruche lorsqu'un essaim en part; que quelquefois deux ou trois, ou même quatre fémelles s'y associent. Cependant le bien de la nouvelle fociété demande qu'il ne lui en reste qu'une. Aussi une

feule est-elle conservée. En moins d'un jour ou deux les furnuméraires sont mises à mort. Celle qui demeure unique fouveraine est la plus digne de l'être, non par des vertus morales, mais par une vertu physique bien essentielle à la république naissante. Elle est la plus prête à pondre, & probablement celle qui promet une ponte plus abondante. Souvent des le premier ou le second jour, elle dépose des œufs dans les alvéoles qui viennent d'être faits. C'est ce qu'on n'auroit pas dû attendre de celles qui ont été immolées au bien public. Lorsque j'ai ouvert le corps de plusieurs de celles-ci, je n'ai pu y appercevoir des œufs d'une groffeur sensible. Les fémelles nouvellement nées qui sont restées dans l'ancienne ruche, n'ont pas un fort plus heureux que les furnuméraires de l'essaim; comme celles-ci elles sont mises à mort. Il y a pourtant quelquesois deux ou trois jeunes fémelles à qui la vie est conservée, & cela quand la ruche, comme il y en a quelques-unes, fournit deux ou trois effaims.

Il ne nous est pas permis d'être indifférents pour des mouches si industrieuses, & dont les travaux nous sont si utiles. L'objet du treizième & dernier Mémoire, est d'examiner les moyens de les multiplier, & d'en tirer le meilleur parti qu'il est possible. Lorsque nous avons vû où elles se chargent de cire & de miel, nous avons dû faire réslexion que la quantité de l'une & de l'autre qu'elles recueillent sur les sleurs, n'est presque rien en comparaison de la quantité qu'elles sont forcées d'y laisser. Les ouvrières nous manquent pour faire faire des récoltes de fruits offerts par la nature avec une si grande prosusion; mais il ne nous est pas aussi facile de multiplier ces ouvrières qui ne nous coûtent rien, qu'il l'est de multiplier les vers à soye. Il y en a autant de ceux-ci qui deviennent des papillons sémelles, qu'il y en a qui deviennent

XXXVIII des papillons males. On pourroit peut - être songer à mettre plus à profit le petit nombre des abeilles fémelles qui naissent chaque année dans chaque ruche. Mais ce qui se présente de plus sur pour la multiplication des abeilles, c'est d'empêcher qu'il n'en périsse chaque année, autant qu'il en périt. Une avidité mal entendue a établi en diverses provinces, l'usage de faire mourir celles qui font parvenues à bien remplir leur logement de cire & de miel. Il seroit aisé de proscrire par un réglement, une pratique barbare & si opposée à la multiplication de mouches si dignes d'être conservées. Les Auteurs qui ont traité des abeilles, nous ont appris qu'elles ont beaucoup d'ennemis qui les détruisent. Tels sont dans le genre des quadrupedes, les mulots & d'autres rats de jardin. Beaucoup d'oiseaux les attrapent quand ils peuvent. Certains insectes aîlés, comme les guêpes & les frêlons, sont aussi redoutables pour elles que les oiseaux; on prétend même que les guêpes ne permettent pas d'avoir des abeilles dans quelques-unes de nos Isles de l'Amerique, qu'elles les y exterminent toutes. Une espéce de poux s'attache sur elles, & y vit sans les abandonner. Elles font sujettes à diverses maladies contre lesquelles on n'a pas manqué de prescrire des remédes. Mais tous leurs ennemis ensemble, & toutes les maladies dont elles peuvent être attaquées, même dans de belles faisons, n'empecheroient pas que le nombre des ruches ne se multipliat considérablement chaque année, si on pouvoit les fauver pendant la fin de l'Automne, pendant l'Hiver & le commencement du Printemps. C'est alors que les ruches entiéres périssent, & qu'il en périt beaucoup. Les deux grands fleaux des abeilles dans ces temps fâcheux, sont le froid & la faim. Nous prouvons que quand on cherche à les mettre à l'abri de l'un, on les livre souvent à l'autre. Tant qu'elles ne sont qu'en gourdies

de froid, elles peuvent vivre sans avoir besoin de manger; mais un plus grand degré de froid leur ôte la vie. Si pendant l'hiver on les tient dans un lieu trop doux, leurs provisions sont trop-tôt consumées, & elles se trouvent réduites à mourir de faim. Mais l'air qui seroit doux pour des ruches très-peuplées, est trop froid pour celles qui le sont peu, il les fait périr. Après avoir examiné les inconvénients de l'une & de l'autre espèce, & comment ils le combinent par rapport aux différentes ruches, nous prescrivons les moyens qui nous ont semblé les meilleurs pour conserver les abeilles pendant les rudes faisons, & qui sont fondés sur des expériences qui paroissent décisives. Des ruches très-peu peuplées, & dont toutes les mouches seroient mortes avant la fin de l'hiver, si elles eussent été tenues dans un jardin & même dans une chambre, ont été conservées, parce que je les ai mises chacune dans un tonneau où les unes étoient entourées de terre, & les autres de menu foin; & ce qui a le plus contribué à fauver la vie à ces abeilles tenues assés chaudement, c'est que je leur avois ménagé une porte qui leur permettoit de fortir lorsque de beaux jours les y invitoient. Enfin, plus nous mettrons les abeilles à portée de faire de bonnes récoltes, & plus nous en tirerons de parti, & nous travaillerons en même temps à leur conservation. Dans plusieurs pays de plaine, dès que les bleds sont enlevés, les abeilles ne trouvent plus ou presque plus de sleurs, pendant que d'autres pays fouvent voisins, arroses de ruisseaux & couverts de bois, ont en abondance des fleurs de toutes espéces. De grands exemples nous excitent à chercher à mettre ces derniéres fleurs à profit. Un usage établi en Egypte de tout temps & qui y subsiste encore, est de faire voyager des bateaux pleins de ruches le long des

bords du Nil. En Gréce, on transportoit autrefois en Attique les abeilles, lorsqu'elles n'avoient plus de fleurs en Achaïe. Un usage si sage a été connu dans beaucoup d'autres pays; & il a été renouvellé par le maître entendu d'une Blanchifferie de cire établie à quelques lieuës de Petiviers en Beauce. Quand les abeilles de six à sept cens ruches qu'il a en sa possession, ne trouvent plus de quoi s'occuper utilement autour de la Blanchisserie, il les fait transporter, soit en Beauce, soit sur les lisiéres de la forêt d'Orléans, soit en Sologne, selon que l'année a été pluvieuse ou séche. Avec de pareils soins on parviendra à multiplier les abeilles dans le Royaume, à leur faire faire de plus abondantes récoltes de cire & de miel, que nous partagerons, & aurons acquis le droit de partager avec elles. Nous finissons par expliquer comment ces sortes de partages doivent se faire, & par dire quelque chose des différents miels & des différentes cires, & de la quantité de l'un & de l'autre qu'on peut attendre de chaque ruche.

Indépendamment des utilités que nous retirons de ces mouches, & des utilités encore plus grandes que nous en pourrions retirer, leurs républiques sont bien dignes d'occuper un esprit philosophique; elles lui fournissent matière à bien des réflexions capables de l'étonner. Une seule abeille est l'ame de tout son peuple, elle met au jour chaque année un nombre prodigieux de mouches, qui ne semblent naître que pour la servir, & pour la servir avec une affection inconcevable. Quoique naturellement très-laborieuses, des que la mere leur manque, elle ne sçavent plus ce que c'est que de travailler. Alors faute de faire les provisions ordinaires, elles se laissent périr de faim. Mais ont elles une mere séconde, c'est avec une activité sans égale qu'elles exercent deux arts à nous inconnus, celui de recueillir & préparer le miel, & celui de faire de la

cire.

cire. Quand on étudie la manière dont elles mettent celleci en œuvre, quand on voit qu'elle suppose des connoisfances en géometric supérieures à celles qu'ont eues les plus grands Géometres de l'antiquité, l'admiration que ces mouches font naître ne s'arrête pas à elles. Si on ne veut pas les regarder comme des êtres très-intelligents. on est forcé de reconnoître qu'elles ne peuvent être l'ouvrage que d'une intelligence infiniment parfaite & infiniment puissante. Bientôt l'admiration s'éleve à celui qui leur a donné l'être; mais bientôt on demande pourquoi il les a si admirablement instruites! Qu'étoit-il nécessaire qu'elles conduisissent leurs ouvrages selon les regles de la plus sublime géometrie! On est tenté de penser que la Sagesse par excellence, a donné trop d'attention à de simples mouches. Ce n'est que pour nous que nous voulons que tout ait été fait. Nous serions pardonnables de le penser avec un excès de complaifance, si nous le pensions avec assés de reconnoissance. Mais les abeilles eussent pu nous ramasser du miel, quand elles l'auroient logé dans des vases plus grossiérement construits, dans des cellules qui n'eussent point été des exagones à fond pyramidal. Nous trouverions mieux notre compte par rapport à la cire, si les abeilles, au lieu de sçavoir l'employer en grandes géometres, avoient sçu en ramasser asses pour sournir à conftruire des cellules plus massives.

Mais nous sommes bien éloignés d'être à portée d'entrevoir quelles persections convenoient à chacun des êtres qui entrent dans la composition de l'univers, & quels rapports ils devoient avoir entr'eux. Nous n'avons aucune idée de l'immensité de cet univers dont il nous est aisé de reconnoître que notre terre n'est qu'une particule, qu'une espéce d'atome. Cet atome sur lequel nous avons été placés, pour avoir le rapport qu'il convenoit qu'il cût avec

Tome V.

la totalité de l'ouvrage, demandoit à être peuplé d'une infinité d'animaux entre lesquels les uns, malgré leur petitesse, sont cependant des mondes pour d'autres. Si l'insecte pour qui l'abeille en est un, pense, il se juge mieux fonde à croire les abeilles faites pour lui, que nous ne le fommes à les croire faites pour nous. S'il connoît toutes les perfections de l'être qu'il habite, pour peu qu'il soit disposé à s'enorgueillir de sa propre excellence, combien doit-il être flaté de ce qu'une créature si merveilleusement organisée, si laborieuse, si industrieuse, si habile, & pour la conservation de laquelle les hommes prennent des soins,

s'il pense, dis-je, que l'abeille a été faite pour lui.

Si l'ouvrier qui fait une montre, faisoit aussi les métaux qui y entrent, il sçauroit de quelle nécessité il est de combiner entr'elles certaines matiéres de l'union defquelles il réfulte un composé qui est du cuivre; d'en combiner d'autres ensemble, ou les mêmes différemment, mais de manière que leur affemblage soit du fer ou de l'acier. L'Ouvrier de l'univers n'en a pas simplement combiné les parties, il les a faites; le plan parfait sur lequel il l'a forme, demandoit que dans cet univers il entrat une particule qui est notre terre, que cette particule presqu'infiniment petite par rapport à l'immensité du reste, fut composée de tout ce que nous y voyons, & de beaucoup plus que nous n'y sçavons voir; qu'elle eût des mineraux, des végétaux, des animaux; & parmi ceuxci, qu'elle en eut d'aussi industrieux que le sont les abeilles. En un mot, chaque estre n'est ce qu'il est, que parce qu'il est une partie nécessaire à la perfection de l'ouvrage total. Comment pourrions - nous avoir la plus legére idée de l'infinité & de la nécessité de ces combinaisons, nous qui ne sçavons pas celles qui doivent entrer dans un simple grain de terre commune! La sphere d'intelligence

qui nous a été accordée, ne s'étend pas au-delà de la première écorce de quelques-unes des parcelles de l'univers. Nous avons cependant à nous reprocher, de ne pas donner affés notre attention au petit nombre de ces estres qui ne sont pas au-delà de notre portée. Ce que nous en pouvons voir est plus que suffisant pour remplir la mesure d'admiration dont nous sommes capables. Nous ne pouvons même suffire à admirer toutes les merveilles que nous offrent ces petits animaux, que le commun des hommes ne juge pas dignes de ses parande les insofres.

regards, les insectes.

Malgré l'étenduë que nous venons de donner, & que nous nous sommes crus en droit de donner à l'Histoire des abeilles, parce qu'elles sont de ceux avec qui nous avons, pour ainsi dire, à vivre, & qu'elles nous sont d'une grande utilité, nous avons apparemment laissé ignorer un grand nombre de faits curieux qu'elles nous ont cachés. Il nous reste à parler de beaucoup de genres & d'espéces de mouches à quatre ailes, qui, n'ayant pas trouvé de place dans ce cinquiéme volume, se trouvent renvoyés au sixiéme; entre ces mouches différentes en genres ou en espéces, les unes vivent en société, comme les abeilles, & les autres vivent solitaires. Si parmi les unes & les autres il n'y en a pas qui s'occupent actuellement pour nous, comme le font les abeilles, il y en a au moins qui peuvent nous donner des vûes pour nous faire entreprendre des ouvrages qui nous seroient utiles, qui nous enseignent des manipulations auxquelles nous ne sçavons pas avoir recours, comme nous le ferons remarquer dans le temps. Enfin entre ces mouches, nous en trouverons qui semblent le disputer aux abeilles en génie, en adresse, en prévoyance, & en amour pour leur postérité, & qui ont a nous faire voir des singularités,

des espéces de prodiges de tous autres genres que ceux

que les abeilles nous ont montrés.

On peut être né avec un esprit qui sçait apprécier les connoissances, avec un esprit qui, avide d'en acquérir, voudroit être instruit des merveilles que la nature nous offre, & manquer du temps nécessaire pour les étudier en détail dans de gros ouvrages. Ceux qui se trouvent dans ce cas nous sçauront peut-être quelque gré de l'étendue que nous avons donnée à cette Préface. Nous les avons eu en vûe lorsque nous y avons rassemblé les principaux faits qui se trouvent dispersés dans le Volume; nous avons cherché à les dispenser de le lire. Nous avons donné des espéces d'extraits de ses différents Mémoires, moins resservés que ceux qui se trouvent dans les Préfaces des Volumes précédents. S'il n'étoit question que de rapporter les faits qu'on a observés, s'il n'étoit pas nécessaire de prouver en même temps qu'on les a bien vûs, & de mettre en état de les revoir, on n'auroit pas à craindre de rendre ennuyeux par leur longueur des Volumes où il ne s'agit que de matiéres intéressantes par elles-mêmes. Mais on ne satisferoit pas les esprits philofonhiques qui sçavent ne devoir admettre que les faits dont la réalité a été prouvée incontestablement.

ME'MOIRES

LA Vignette représente un Appentis sous lequel sont placées des Ruches vitrées de différentes formes. En dehors de l'Appentis, un homme couvert d'un camail tient une Ruche renversée dans laquelle il fait tomber les Abeilles d'un essaim qui s'étoit attaché à une branche d'arbre. La Ruche qui est près du même homme, est posée sur la terre, comme le sera celle dont il est chargé, est qu'il aura reçû dedans les Abeilles de l'essaim.



# MEMOIRES

POUR SERVIR

# A L'HISTOIRE DES INSECTES.

la ferrale teste est

PREMIER MEMOIRE.

HISTOIRE

## DES TIPULES.



HISTOIRE des Mouches appellées Tipules, auroit été placée dans le dernier volume, s'il cut été possible de l'y faire entrer, sans le rendre d'une grosseur incommode; il finit par l'histoire des cousins, à la suite de laquelle celle

des Tipules devoit naturellement se trouver; mais au moins cette derniére ne sera séparée de l'autre par aucun 14. Pl. 2. fig. Memoire. Les Tipules\*, comme nous l'avons deja dit 11. & pl. 3. Tome V.

Mem. XIII. pag. 575.

\* Tom. 4. ailleurs \*, sont des mouches à deux aîles, qui, au premier coup d'œil, ressemblent si fort aux cousins, qu'elles paroisfent être de leur genre. Aussi des auteurs d'histoire naturelle, très-célebres, & des observateurs attentifs, Swammerdam, Goedaert, &c. ont confondu les petites especes. de tipules avec les cousins. Mais quand on ne s'arrête pas aux premières apparences, on reconnoît aisément qu'elles sont d'une classe différente de celle des autres. Ceux-cifont de la premiére classe générale des mouches à deux aîles; ils sont pourvûs d'une trompe qui n'est point accompagnée de dents, mais qui est munie de plusieurs. aiguillons, avec lesquels ils sçavent percer notre chair, & tirer le sang de nos vaisseaux; au lieu que les tipules sont de la feconde classe générale des mouches à deux aîles : la nature ne leur a point accordé de trompe, elle ne leur \* Pl. 2. fig. a donné qu'une bouche \*, qui même n'a pas de dents.

8. & 9.

Aussi les tipules ne cherchent point à nous faire du mal,

& ne sont pas en état de nous en faire.

Il est heureux que nous n'ayons rien à craindre de ces mouches, car aux environs de Paris, le nombre de leurs especes surpasse beaucoup celui des especes de cousins, Communément elles sont aussi fécondes, & quelquesunes sont considérablement plus grandes que les especes de ceux-ci. Mais les tipules & les cousins se ressemblent par la forme du corps; celui des unes, comme celui des autres, est allongé; les unes & les autres sont de la seconde des classes subordonnées aux classes générales. Ces insectes se ressemblent encore par la grandeur de leurs jambes, par la maniere de les poser, par la figure des aîles, & par la forme du corcelet.

Tous les cousins que je connois, ont été dans leur premier état, des vers aquatiques, & ils n'ont quitté l'eau que lorsqu'ils sont devenus aîles. Des tipules de bien des

especes différentes, ont pris aussi leur accroissement dans les eaux, sous la forme de vers; mais des tipules de beaucoup d'autres especes, ont été des vers qui se sont nourris sous terre, ou fur des plantes. Nous commencerons par faire connoître quelques especes de ceux qui ont été des vers terrestres, & nous finirons par en faire connoître des especes de ceux qui ont été des vers aquatiques. Nous n'avons garde au reste de nous proposer de décrire exactement toutes les especes de ces insectes qui naissent sur terre, & toutes celles qui naissent dans l'eau; nous croyons qu'on aimera mieux que nous nous bornions à parler de celles qui se presentent le plus souvent à nos yeux, & de celles qui offrent quelque particularité remarquable.

Nous venons de dire que les tipules différent des cousins, en ce qu'elles n'ont point de trompe, & elles différent des autres mouches de leur propre classe, en ce qu'elles ont la figure des coulins; elles en différent encore par la conformation de leur bouche, & par ses accompadirigée de devant en arrière; elle n'a point une levre an- 9. & 10. térieure & supérieure, & une postérieure & inférieure. Ses levres sont latérales\*, elles jouent en quelque sorte comme les deux mâchoires ou dents des chenilles; elles sont articulées au bout de la teste. Quand on presse le corcelet, on oblige la bouche à s'ouvrir; & on voit bientôt les deux levres qui s'écartent l'une de l'autre, & qui laissent appercevoir des chairs entre lesquelles il n'y a qu'une sente. En augmentant la pression, on contraint ces dernières chairs à s'écarter les unes des autres, comme on y avoit contraint les premières. Il semble que cette bouche ait deux levres de chaque côté, une levre extérieure & une levre intérieure; on ne sçait pas même si on ne lui en doit pas croire dayantage, ou si les plis & replis des chairs

ne font pas de chaque côté plus que l'équivalent de deux levres. Les extérieures sont comme cartilagineuses, & garnies de poils courts & sins, mais les intérieures sont simplement charnuës. La tête de la tipule \* est un peu

\* Pl. 2. fig. simplement charnues. La tête de la tipule \* est un peu allongée, on peut la mettre au rang des têtes en demitrompe: c'est à son bout que sont articulées les deux levres extérieures & toutes les parties qui composent la bouche,

que nous considérons. Du dessus & de chaque côté part un barbillon\*, qui, comme une antenne, a plusieurs articulations. Dans les temps ordinaires, ces deux barbillons s'appliquent l'un contre l'autre, & se recourbent pour

passer sur la bouche, & pour se plier ensuite en dessous de

\* Figure 8. la tête, où ils vont asses loin \*. Ils semblent faits pour couvrir la fente de la bouche. Les especes de tipules que j'ai examinées, ne m'ont fait voir que ces deux barbillons, & me les ont fait voir placés de la même maniére. Si leur nombre se trouve constamment fixé à deux, & que leur position soit constante, on aura un caractere commode pour distinguer ces sortes de mouches des autres mouches qui, comme elles, ont une bouche sans dents. Les mouches qui auront beaucoup de ressemblance avec les tipules, mais à qui les deux barbillons manqueront, ou qui les auront autrement placés, pourront être mises dans un genre particulier, qui sera celui des *Protipules*. Peut-être pourtant aimera-t-on mieux conserver ce nom pour les mouches semblables d'ailleurs aux tipules, mais qui auront plus de deux barbillons.

\* Pl. 3. fig. les grandes especes de tipules \*, celles qui n'ont point été confonduës avec les cousins, & qui dans la plûpart des campagnes, ont leur nom particulier. Goedaert les a nommées des Tailleurs, & Leeuwenhoek leur donne le même nom. Entre celles-ci, on en trouve qui depuis le

bout antérieur de la tête jusqu'à leur extrémité possérieure, ont dix-neuf à vingt lignes de longueur, ce qui fait de longs insectes. Mais leur corps est délié; où il a le plus de diametre, à peine en a-t-il une ligne & demie; il est composé de neuf anneaux. Le corps du mâle est plus court que celui de la femelle, & plus gros à son bout que par-tout ailleurs; ce bout \* est ordinairement relevé \* Pl. 3. fig. en dessus, au lieu que le corps de la femelle se termine reque par une pointe sine dirigée \* selon la longueur du corps. \* Fig. 2. p. r. Cette pointe, que nous serons bien-tôt obligés de décrire plus exactement, est composée de plusieurs pieces comme

écailleuses, qui partent du dernier anneau.

Des le commencement du printemps jusqu'à celui de l'hiver, les tipules paroissent dans les prairies; mais la fin de Septembre & le commencement d'Octobre, sont les temps où elles y font le plus communes: certaines prairies font si peuplées alors de celles de la plus grande des especes, qu'on n'y peut faire un pas sans déterminer plusieurs de ces mouches à s'élever en l'air. Quoiqu'elles prennent quelquefois un assés grand vol, lorsque le Soleil est brillant & chaud, ordinairement elles vont peu loin; souvent même elles ne volent que terre à terre, ou plûtôt qu'à la surface des herbes. Dans certains temps elles ne se servent de leurs aîles, que comme les autruches se servent des leurs, pour s'aider à marcher, & réciproquement leurs jambes les aident à voler; elles s'en servent pour soûtenir un peu leur corps à fleur des herbes, & pour le pousser en avant. Ces jambes, sur-tout les possérieures, sont démésurément grandes, elles ont plus de trois fois la longueur du corps; elles sont pour ces insectes ce que sont des échasses pour les paysans des pays marêcageux & inondés, elles les mettent en état de passer asses commodément sur des herbes élevées.

Aij

La couleur de cette grande espece de tipules n'a rien d'agréable; celle du corps est un gris blancheatre; le corcelet de même couleur par-dessus, y est onde, & en dessous est d'une nuance plus claire; il s'éleve d'une manière qui fait paroître l'insecte bossu. La tête qui tient au corcelet par une espece de col très-court, est petite, & couverte en \* Pl. 2. fig. grande partie par deux grands yeux à rezeau \* d'un verd changeant, dans lequel on apperçoit du pourpre mélé, lorsqu'on les regarde en certains sens. J'ai inutilement cherché des yeux lisses sur cette tête, car je ne crois pas qu'on doive prendre pour de pareils yeux, un petit tubercule que la loupe fait découvrir à l'origine de chaque antenne, parce qu'il n'a pas le luisant ordinaire aux yeux lines. On seroit plus tente de prendre pour deux yeux de cette espece, deux petits grains arrondis d'un brun presque noir, mais tres-brillant, que la loupe fait découvrir; il y en a un à chaque côté de la partie antérieure du corcelet : ce seroient à la vérité des yeux placés bien singulièrement; mais d'autres insectes, les faucheurs, par exemple, en ont qui nous doivent sembler l'être aussi bizarrement.

> Les aîles, malgré leur transparence, laissent appercevoir une teinte de brun, qui, tout autour de leur bord & sur les groffes nervures, est plus forte qu'ailleurs : ces aîles sont assez étroites par rapport à la grandeur de l'insecte. Quoiqu'il les tienne quelquefois sur son corps, il lui est très-ordinaire de les en tenir écartées, & dans une position oblique, & telle que les plans prolongés des deux aîles se rencontreroient à peu-près sur celui où les jambes font posées. Le microscope n'y fait point découvrir de ces écailles qui ornent le dessus des aîles des cousins, & qui font une jolie frange à leur côté intérieur. Il y a pourtant d'autres especes de tipules auxquelles je crois avoir

trouvé des franges; mais je ne me souviens pas d'en avoir vû qui eussent des écailles, soit sur le corps, soit sur le corcelet. La grande espece que nous nous sommes fixés à décrire, a seulement sur le corcelet & sur les anneaux du corps, des poils fins, une sorte de duvet qu'on n'apperçoit qu'à la loupe. A l'origine de chaque aîle on ne trouve aucun vestige de ces coquilles ou aîlerons, qui ont esté accordés à tant d'autres mouches à deux aîles. Mais nos tipules sont pourvûes de balanciers \* ou maillets, qui n'en sont que plus aisés à voir; d'ailleurs la longueur de leur tige aide à les mettre en vûe: chacun d'eux est posé au-dessus d'un très-grand stigmate\*, vers la partie postérieure du corcelet. Les deux stigmates antérieurs \* sont moins aisés à appercevoir, on les trouve pourtant assés facilement quand on sçait que chacun d'eux est placé au-dessus de l'origine d'une des jambes de la premiére paire, & qu'il s'étend jusqu'auprès de l'origine de la jambe suivante. Les stigmates des anneaux du corps doivent être extrémement petits, car je les ai cherchés avec une asses forte loupe, sans avoir pû les découvrir. Chaque anneau du corps est à peu-pres cylindrique, & fait de deux tuyaux presque égaux, qui n'ont guéres qu'une consistance membraneuse : le tuyau superieur est joint de chaque côté à l'inférieur, par des peaux blanches, & plus flexibles que le reste, qui se plissent lorsque les deux tuyaux se touchent, & qui se déplissent lorsque les deux tuyaux s'écartent l'un de l'autre. J'ai cherché les stigmates dont je viens de parler sur ces peaux, sans les y trouver.

Les tipules de nostre grande espece portent deux antennes\*, qui n'ont rien de remarquable que quatre à \* Fig. 8 se cinq grands poils\* qui sont verticillés à l'origine de cha- 9. a. a. que articulation; le reste est couvert de poils très-courts.

\* Pl. 2. fig-8. m.

\* Fig. 8. S. \*z.

femelle. Mais nous parlerons de quelques autres especes de tipules, dont les males ont des antennes qui peuvent le disputer aux plus belles de celles qui parent d'autres insectes.

Les tipules de la plupart des petites especes sont plus agiles que celles des grandes especes que nous examinons: non-seulement elles volent plus volontiers, il y en a qui se tiennent presque continuellement en l'air. Dans toutes les faisons, sans en excepter celle où le froid se fait le plus fentir, on voit dans l'air à certaines heures du jour, des nuées de petits moucherons que l'on prend pour des cousins, & ce sont ordinairement des nuées de tipules. Rien n'est plus ordinaire que de voir de ces nuées en plein midi, dans les jours de printemps, & même dans ceux d'hiver où le Solcil brille. Les tipules qui les composent, ont une façon de voler qui mérite d'être remarquée : chacune de ces petites mouches ne sait continuellement que monter & descendre, & cela suivant la même ligne verticale, ou à peuprès, comme monteroit & descendroit alternativement une boule d'ivoire qui tomberoit sur une enclume; avec cette différence que la mouche remonte jusqu'au point, & même par-dela le point d'où elle étoit descendue, & continue long temps un pareil jeu.

Pour prendre ces mouches dès leur origine, toutes
\* Pl. 1. fig. ont été des vers sans jambes, à tête de figure constante \*.

1. 2. 3. & Ceux qui par la suite se transforment en grandes tipules grises, & en celles de plusieurs autres especes de grandeur médiocre, se tiennent cachés sous terre. Ils sont d'un blanc très-sale, ou plûtôt grisâtre; leur figure est cylindrique, à cela près que leurs deux bouts ont moins de diametre que ce qui les précéde. Leur tête est écailleuse, & a peu de volume: l'insecte n'en montre ordinairement qu'une portion, & quand on le prend à la main, il la retire toute sous le premier anneau. Lorsque

après

DES INSECTES. I. Mem. après l'avoir forcé par la pression, de la montrer, on la considére en-dessous \* avec une loupe forte, on dé- \* Pl. 1. fig. 4couvre deux crochets\*, dont un part d'un côté, & l'autre \* c.c. de l'autre; quoiqu'ils se touchent mutuellement par leur pointe, ils ne semblent pas faits pour agir l'un contre l'autre; ils le seroient plûtôt pour agir contre deux piéces \*, placées sur une même ligne au-dessous d'eux. \* 4.4. Les piéces que nous voulons faire connoître, sont fixes & écailleuses, leur surface extérieure est convexe, & l'intérieure est concave. Leur bord supérieur est dentelé; il semble que chaque crochet soit fait pour presser contre une suite de dents, les matiéres qui doivent être coupées & broyées; que cette suite de dents soit une mâchoire fixe, & que le crochet soit une espece de mâchoire mobile. La tête a en-dessu sdeux especes de cornes charnuës\*. Il y a apparence que ces vers ont sur leurs anneaux des stigmates qui m'ont échappé par leur petitesse; mais ils en ont deux postérieurs très-aisés à trouver; le ver les cache pourtant quand il veut. Ils sont au bout de son dernier anneau \*, qui, comme le dernier anneau des vers \* Fig. 6. s.f. que nous avons nommés à derriére rayonnant, a six rayons ou fix angles charnus\*; deux de ces rayons\* font of plus courts que les autres. D'ailleurs les rayons sont plus ou moins allongés dans des vers qui donnent des tipules de différentes especes. Quand le ver veut, il applique les rayons les uns sur les autres\*; & de plus, il fait rentrer en \*Fig. 2.7. partie dans son corps, l'anneau dont ils partent; mais en pressant son bout postérieur, on oblige cet anneau à se montrer, & ses rayons à s'étendre. C'est alors qu'on distingue très-bien sur le plan du bout posterieur, deux taches brunes & circulaires. Si on les examine à la loupe,

peu concave \*, à quelque distance de la circonscience \* Fig. 9. s. s.

on voit que chaque tache est formée d'une plaque un

Tome V.

\* Pl. 1. fig. de laquelle est une autre plaque \* qui a quelque convexité, 9. m. & dont le centre répond à celui de la plus grande plaque. En un mot, sa structure est semblable à celle des stigmates postérieurs de plusieurs especes de vers. Enfin, si on disséque le ver, on lui trouve deux trachées très-remar-

\*Fig. 10. us, quables, une de chaque côté \*, qui tend en ligne droite,

vers la tache ou le stigmate qui est du même côté \*: elle semble pourtant se terminer un peu avant que de l'avoir atteint; mais où elle paroît se terminer, elle se divise en un

\* Fig. 10 très-grand nombre de branches \*, qui toutes se dirigent vers la plaque circulaire \* du stigmate: cette plaque est la base du cone sormé par toutes ces branches. Elles sont

\*1. destinées à recevoir l'air, & à le porter à la grande trachée\*
d'où elles partent: je dis à le porter, car j'ai conjecturé
il y a long-temps, que c'étoit leur seul usage; que l'air
avoit d'autres ouvertures pour sortir du corps de l'insecte,
& que ces ouvertures, ou partie de ces ouvertures, étoient
même placées à son bout postérieur. Là sont quatre ta-

\* Fig. 6. ches circulaires \*, brunes comme les stigmates, mais beaucoup plus petites. Ayant tenu sous l'eau la partie postérieure du ver, j'ai vû sortir des bulles d'air de ces quatre petites taches, & je n'en ai vû sortir aucune des

\* Tom. 4 grandes taches ou stigmates. Ce que j'ai rapporté ailleurs \*

Mem. XII

pag. 519.

de l'usage qu'ont huit petits trous rangés comme ceux
d'une flute, sur le derrière des vers des tumeurs des bêtes
à cornes, confirme fort l'idée que nous avons prise de
l'usage des quatre petits trous du bout postérieur des vers

tipules.

Du côté du ventre, & tout près du bout postérieur, est \*\* Fig. 7. a. l'ouverture \* par laquelle le ver fait sortir ses excrémens; pour les rejetter, il fait paroître au jour une portion du rectum, longue de plus d'une ligne, & d'autres parties charnues.

Ces vers se tiennent sous terre; & toute terre qui n'est pas sujette à être trop fréquemment remuée, leur est bonne; on les trouve sur-tout dans celle des prairies basses & humides, & il ne faut pas fouiller profondément pour les y trouver; souvent ils ne sont pas éloignés d'un pouce ou deux de sa surface. Je connois dans le Poitou de grands cantons de marais defféchés, qui en certaines années, n'ont pas fourni l'herbe nécessaire pour nourrir les bestiaux, à cause du désordre que ces vers y avoient causé; dans les mêmes cantons, & dans les mêmes années, ils ont fait beaucoup de tort à la récolte des bleds. Ces vers qui habitent sousterre, ne sçauroient pourtant manger les parties des plantes qui s'élevent au-dessus de sa surface; & ce qui est plus remarquable, ils ne sont pas faits pour vivre de racines. Pour tout aliment, il ne faut que de la terre, & la meilleure pour eux est celle qui n'est encore qu'un terreau. La terre des marais dont je viens de parler, est très noire, elle n'est presque que du terreau, & c'est sans doute une des raisons pour laquelle nos vers tipules s'y multiplient davantage que dans d'autres pays. Les meres mouches connoissent la terre à laquelle elles doivent, par préférence, confier leurs œufs, celle qui fournira une bonne nourriture aux petits qui en doivent éclorre. Mais comment ces vers qui n'en veulent point aux racines des plantes, font-ils donc tant mal aux prés & aux bleds! M. Baron Medecin de Luçon, en m'informant dans une de ses lettres, des défordres faits par ces vers, & dont il avoit été témoin, m'en indiquoit la véritable cause, ce me semble. Ces vers ne se tiennent pas tranquilles, ils changent de place, ils labourent la terre qui est auprès des racines; ils détachent celles-ci, les soûlevent, & les exposent trop à estre desséchées, lorsque le Soleil devient ardent. Peut - être aussir qu'ils en coupent plusieurs pour se faire des chemins. Bij

Au reste, il n'y a aucun lieu de douter que la terre ne soit la vraye nourriture de ces vers. Les excrémens même qu'ils jettent, le prouvent; ils sont encore de véritable terre, dont l'estomach & les intestins de l'insecte ont sçû tirer ce qu'elle contenoit de sucs nourriciers. J'ai examiné pendant l'hiver la terre qui remplissoit des vases dont toutes ses plantes avoient été arrachées dès l'été précédent; & j'ai vû quelquesois qu'elle étoit remplie de vers tipules, qui ont achevé de prendre leur accroissement au milieu de cette terre, à laquelle il ne pouvoit rester que des fragmens de racines pourries. J'ai quelquesois trouvé de ces vers dans des terres qui m'auroient semblé trop sablonneuses pour eux, telle que celle du bois de Boulogne: mais quoique la terre qu'ils aiment le mieux soit celle qui tient du terreau, ils peuvent vivre d'une terre plus maigre.

Il est assés ordinaire aux vieux arbres de différentes especes, d'avoir des cavités dans des endroits ou leur bois a été attaqué par la pourriture. Lorsque ces creux sont anciens, leur fond est souvent couvert d'un terreau qui ressemble à celui qui vient du fumier le mieux consumé. Les tipules de différentes especes vont volontiers faire leurs œufs dans les creux d'arbres pleins en partie d'un pareil terreau. Depuis plusieurs années je suis sûr de trouver, quand je veux, dans les faisons convenables, des vers de tipules dans des creux de quelques ormes de mon jardin de Charenton. J'ai trouvé de même de ces sortes de vers dans des creux de saules où l'eau pouvoit être retenue; mais je n'en ai point trouvé dans les faules dont le centre de la tige étoit pourri depuis le haut jusqu'aux racines; l'eau y avoit un écoulement trop libre; la matiére propre à nourrir les vers, ne pouvoit conserver le degré d'humidité qu'ils lui veulent. Les troncs des arbres d'une même espece, m'ont fourni des vers de plusieurs especes différentes de

ceux qui se transforment dans les plus grandes tipules grises, & de ceux qui se transforment en tipules grises de médiocre grandeur. J'ai eu une espece de celles-ci \* qui \* Pl. 4-fig. m'est venue de ces vers de troncs d'arbres, dont chaque asse, 1. & 2. a trois à quatre taches brunes qui ne se trouvent point sur les aîles de beaucoup d'autres tipules, & dont les mâles ont de jolies antennes à barbe de plume.

D'autres vers des creux des troncs d'ormes & de faules. se sont transformés dans les poudriers où je les ai renfermés, en une espece de tipules \* qui mérite que nous nous arrêtions un instant à la faire connoître; elle est un peu 14. 15. & moins longue que la grande espece grise; mais ses sémelles font plus grosses que celles de l'autre espece. La forme de leur corps \* approche de celle du corps allongé de certaines guêpes, & on se prête d'autant plus volontiers à cette ressemblance, qu'on y trouve aussi celle des couleurs. Leur corps est ceint alternativement de bandes noires & de bandes d'un beau jaune qui tient de l'aurore. Le dessus du corcelet est noir, ses côtés & son dessous sont jaunes; les jambes le sont aussi; la tête est noire; chaque aîle a une teinte jaune sur sa moitié extérieure, & près de son bout une tache brune. Nous avons déja fait representer en grand \* une antenne du mâle d'une de ces tipules, qui \* Tom. 4. est une belle antenne à barbes.

Si nous voulions parcourir toutes les especes de tipules, nous en pourrions trouver qui nous offriroient beaucoup d'autres variétés de couleurs, quoique les especes les plus communes, & dont le nombre est le plus grand, soient brunes ou grisâtres. J'ai, par exemple, pris à Reaumur, vers la fin de Septembre, beaucoup de tipules d'une très-petite espece, dont les aîles sont blanches, & qui le paroissent sur tout lorsqu'elles sont posées sur le corps. Ce corps, depuis son origine jusqu'aux deux tiers de sa Bij

11.9.fig. 4.

14 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE longueur, est d'un verd qui a moins de jaunâtre que le

longueur, est d'un verd qui a moins de jaunatre que le citron, & le reste est d'un brun presque noir. La tête de cette petite tipule, comme celle de quelques autres, dont nous parlerons dans la suite, a deux antennes si bien sournies de barbes, & de barbes si longues, que celles d'une des antennes rencontrent celles de l'autre, & les croisent même. Ces deux antennes ne sont ensemble qu'une masse, qu'une espece de gros bonnet de plume, si peu proportionné à la petitesse de la tête, qu'elle semble à peine le pouvoir porter. Je ne connois pas le ver de cette tipule, j'ignore s'il est terrestre ou aquatique. J'ai trouvé aussi à Reaumur, le long des allées, soit de chênes, soit de charmille, un grand nombre de tipules aussi petites

que les précédentes, qui sont toutes blanches.

Nous n'avons pas besoin de dire que ces insectes ne passent pas immédiatement de l'état de ver à celui de mouches, qu'il y a pour eux un état moyen. Les vers de tipules, pour parvenir à cet état moyen, se désont de leur peau comme les chenilles se désont de la seur pour devenir crisalides. L'insecte tipule, après sa transformation, pourroit aussi être appellé une crisalide; nous le nommerons pourtant une nymphe, parce que les parties extérieures de la mouche y sont plus aisées à reconnoître qu'elles ne le sont dans les crisalides ordinaires; elles y sont néantmoins moins distinctes qu'elles ne le sont dans les nymphes de plusieurs autres insectes. Nous ne parlons actuellement que des nymphes\* de ces vers tipules, qui

\* Pl. 2. fig. actuellement que des nymphes\* de ces vers tipules, qui vivent de terre ou de terreau. Leur couleur est grissatre; c'est à l'ordinaire en-dessous, du côté du ventre, que les aîles & les antennes sont ramenées, & que les jambes sont

\*Fig. 1. & 3. posées & arrangées près & à côté les unes des autres \*. Ces jambes, sur quelques nymphes, ne vont pas jusqu'à la moitié du corps, & ne vont guéres par-delà la moitié

DES INSECTES. I. Mem.

de celui des nymphes, où elles vont le plus loin. Cependant les jambes des tipules devenues aîlées, sont plus longues proportionnellement à la longueur du corps, que ne le sont celles de beaucoup d'autres mouches, qui, lorsqu'elles étoient en nymphes, avoient des jambes dont le bout atteignoit le derriére. Mais l'Auteur de tant de petits êtres animés, a jugé convenable de replier davantage les jambes des nymphes tipules. Chaque jambe \*, après estre descendue assez bas, se plie dans une \* Pl. 2.62. de ses articulations, elle remonte ensuite pour se rendre 7. près de la tête; là elle se plie une seconde fois dans une autre articulation pour redescendre. Si on étend la jambe qui étoit ainsi pliée, on ne lui trouvera pas encore à beaucoup près, la longueur qu'elle aura après la derniére transformation; c'est que chaque jambe est plissée dans

l'étui qui la contient.

De la partie supérieure & antérieure de la nymphe, partent deux especes de cornes \* plus longues sur les \* Fig. 3.0, c. nymphes de certaines especes, que sur celles de quelques autres; elles sont de même couleur & consistance que le reste de l'enveloppe extérieure, mais elles ne servent à couvrir aucune des parties propres à la mouche. Elles sont uniquement des parties de la nymphe, & des parties dont l'usage ne sera pas difficile à deviner, si on se rappelle ce que nous avons dit ailleurs \* des coques dans lesquelles font renfermées les nymphes des vers à queue de rat, & Mem. x 1. des coques dans lesquelles sont rensermées les nymphes pag. 456. des vers des oignons de Narcisse\*. Nous avons vû que les \* Tome 4. premières de ces coques ont quatre cornes, & que les Mem. XII. autres en ont seulement deux, & nous avons prouvé qu'elles sont des tuyaux qui portent l'air aux stigmates du corcelet de la mouche en nymphe. L'analogie veut que nous jugions que les cornes de nos nymphes de tipules,

ont un semblable usage; elles sont, comme les autres, \*IPI. 2. fig. 6. posées sur le corcelet. L'ouverture qui est à leur bout \*, est pourtant peu sensible; à peine le microscope y fait-il découvrir une fente. Mais une ouverture bien petite, peut sussire à fournir d'air un insecle. Ces cornes sont sillonnées transversalement, elles paroissent faites d'anneaux

poses les uns sur les autres.

e, &cc.

Le corps du ver étoit lisse, au lieu que celui de la nymphe est tout hérissé de tubérosités, & de véritables \* Fig. 7. % picquans \*. Il y en a sur tous les anneaux, mais les posséricurs en sont les mieux fournis. Il y en a plus aussi du côté du dos que du côté du ventre : à quoi sur-tout on doit faire attention, c'est que tous ces picquans sont inclinés vers le derrière; les uns sont simples, les autres sont fourchus, ou disposés en fourche. La nymphe n'a point de jambes dont elle puisse faire usage, il vient cependant un temps où elle a besoin d'aller en avant; c'est alors que les picquans dont nous venons de parler, lui servent. Le ver s'est transformé en nymphe sous terre, si la nymphe s'y transformoit en mouche, outre que les parties de la mouche auroient peine à s'y affermir, c'est qu'elle ne seroit pas en état de percer ni de soûlever la terre. La nymphe dont la métamorphose est prochaine, se pousse sur ses picquans, pour s'élever peu-à-peu jusqu'à la surface, & un peu au-dessus de la surface de la terre, c'est-à-dire, jusqu'à ce que son corcelet en soit dehors. Il se fait une fente à ce corcelet, par laquelle sort celui de la tipule, qui tire successivement toutes ses parties de leur fourreau, & qui laisse sa dépouille dans le trou où elle est engagée en partie. Il est aisé de s'assirer que les nymphes peuvent faire usage de leurs picquans pour marcher : si on pose sur une table des nymphes, sur-tout de celles qui sont prêtes à se transformer, on les y voit se traîner, ou plûtôs

Des especes de tipules grises, & les tipules jaunes & noires, dont j'ai parlé ci-dessus, n'ont paru chés moi avec leurs aîles, que vers le commencement de l'été, vers la mi-Juin, dans de grands poudriers où je les avois renfermées avec de la terre, sous la forme de ver, des la fin de l'automne de l'année précédente. La terre n'est plus pour elles un aliment convenable, quand elles font devenues mouches: sans pourtant avoir pû voler sur les plantes propres à leur fournir des sucs qu'elles puissent digérer, les tipules jaunes & noires comme les guêpes \*, cherchent à s'accou- \* Pl. 1. fg. pler; le mâle ardent s'unissoit à une semelle dans le pou- 14. & 16. drier \* & ils voloient ensemble dans une prison si etroite, sans se séparer. Nous avons déja dit que le mâle a le bout du derriére plus gros qu'aucun autre endroit du corps. C'estlà aussi que sont rassemblées les parties nécessaires pour saisir le derrière de la femelle. Cette dernière, pour se prêter aux caresses du mâle, recourbe son derrière en haut, & alors, malgré la pointe par laquelle il se termine, le mâle qui est au-dessus d'elle, & qui a contourné son corps \*, \* Fig. 15.7. peut accrocher en-dessous le dernier anneau de la femelle. L'accouplement a quelquefois duré dans mes poudriers pendant près de vingt-quatre heures de suite, où s'il a été interrompu, ce n'étoit que pour quelques instants; le mâle se rejoignoit bientôt à la fémelle, dont il s'étoit féparé.

Pour voir les parties dont le derriére du mâle a été pourvû, on pressera entre deux doigts le dernier anneau, pendant qu'on considérera son bout au travers d'une soupe. Dè que la pression a un peu agi, le bout s'entrouvre,

Tome V.

& des parties qui étoient appliquées les unes contre les autres, s'écartent les unes des autres. On en remarque \* Pl. 3. fig. alors quatre de chaque côté \*, qui partent d'une tige composent de chaque côté une espece de bouquet. Une de ces

neule, elle est concave, & fait la moitié d'une espece de boîte destinée à renfermer le reste. Des trois autres pieces,

\* c. l'une \* est un affés long crochet écailleux, délié & terminé par une pointe d'un brun-clair; ce qui précéde cette pointe est plus blanche atre. La troisième & la quatriéme pièce sont

\* ra en entier écailleuses & de couleur d'ambre. La troisseme \* s'élargit, à mesure qu'elle s'éloigne de son origine, elle se termine par une tête platte qui excede beaucoup sa

\*a tige. Enfin, la quatriéme \* & dernière pièce, est une same faite en croissant. Toutes ces pièces ensemble mettent le mâle en état de bien tenir le derrière de la fémelle.

Du milieu de l'espace qui est entre les deux especes

de bouquets formés par les quatre pièces que nous venons de décrire; du milieu de cet espace, dis-je, s'éleve un \* PI. 3. fig. petit corps \* à peu-près cylindrique, de couleur d'ambre, & écailleux, qu'on ne peut prendre que pour la partie qui caractérise le mâle, ou pour l'étui de cette partie. La pression oblige un sil très-délié, aussi délié presque qu'un sil de soye d'araignée ou de ver à soye, à sortir par son bout qui est taillé en bec de plume: celui que j'ai fait paroître, avoit quelquesois plus d'un pouce de longueur. Ce que nous avons dit ailleurs, en parlant de l'accouplement des papillons, peut saire soupçonner que ce sil est la matière propre à séconder les œuss. Près de la base de la partie du mâle, s'élevent deux petits mammelons cylindriques; un peu plus loin, près du ventre, on peut observer deux houppes de poils roux. \*

Nous avons déja dit que le derriére de la fémelle \* le \*Pl. 3. fig.

termine en pointe; cette pointe est formée par la réunion 2. p,r. de quatre piéces écailleuses qui composent deux especes de pinces \* d'inégale longueur; deux piéces égales appli- \*Fig. 3-p.r. quées l'une contre l'autre, & dont chacune se termine par une longue pointe, composent la pince supérieure \*, ou \* Fig. 4. p, p. celle qui est du côté du dos; & deux pinces plus courtes\*, dont les pointes font plus mousses, & qui se terminent à peu-près à la moitié de la longueur de la pince supérieure, forment la pince inférieure ou celle qui est du côté du ventre. C'est dans la fente, qui est à l'origine de cette derniére, ou je crois que le mâle insére la petite partie cylindrique, de laquelle fort une espèce de fil.

Pour connoître les usages auxquels sont destinées les pinces dont nous venons de parler, il faut avoir observé une tipule fémelle dans le temps où elle fait ses œufs; j'en ai vû, & avec plaisir, dans cette opération, soit dans des prairies, soit dans des plattes-bandes de jardin. L'attitude dans laquelle elle est alors, ne sçauroit manquer de paroître singulière; elle ne tient plus son corps parallele au plan sur lequel elle est posée, qui est la situation ordinaire du corps de tous les insectes, & de celui de tous les quadrupedes, & même de celui de tous les animaux, so on en excepte l'homme. Alors, dis-je, elle se tient droite \*, & marche même de temps en temps fans faire fortir son corps de la direction verticale. Sa partie postérieure, la plus longue de ses pinces, lui sert comme d'une cinquiéme jambe, ou au moins comme d'un point d'appui qui aide aux deux jambes postérieures à la soûtenir. Ces deux dernières jambes sont les seules qui posent alors à terre, elles sont placées par de-là le dos assés en arrière; la queue en longue pince contribue d'autant mieux à soûtenir la tipule, que la tipule l'enfonce en terre, & qu'elle a besoin de

\* Fig. 10.

l'y enfoncer. C'est dans la terre qu'elle doit semer ses œuss. La pointe de la pince, fine comme elle est, ne trouve pas grande résistance à percer la terre, elle s'y ensonce aisément, & elle s'y ensonce au moins jusqu'à l'origine \* Pl. 3. fig. de la pince inférieure \*: celle-ci est le conduit dans lequel les œufs passent à mesure qu'ils sortent du corps\*. Quand la tipule à laissé un œuf, & peut-être deux ou trois, dans le trou qu'elle vient de percer, & sur lequel elle s'est arrêtée, elle fait un pas en avant, elle perce un nouveau trou, & ainsi elle continue sa ponte. Quoique ses jambes antérieures ne posent pas alors à terre, elles ne laissent pas de l'aider, fur-tout dans les efforts qu'elle a à faire pour introduire dans la terre la queue composée de deux pinces; car les herbes donnent continuellement des appuis aux premiéres jambes d'une tipule qui pond dans une prairie, Ces appuis manquoient à une que je vis pondre fur une platte-bande nouvellement labourée, mais aussi la terre y

> Ce que la terre cache pendant l'opération, peut être vû si l'on presse un ventre de tipule tres-rempli d'œufs; on contraint aisément les œufs d'en sortir, & on les voit passer entre les deux branches de la pince inférieure. Il est aisé d'imaginer que lorsque des muscles pressent ces deux branches l'une contre l'autre auprès de leur origine. elles forcent les œufs à aller vers leur pointe, par une méchanique semblable à celle qui fait qu'un noyau de

cerife humide s'échappe d'entre les doigts.

étoit plus aisée à percer.

Ces œuss \* au reste, sont très en état de résister à la ₹ Fig. 13. pression de la pince, ils résisteroient même à une pression plus forte; chacun d'eux est un petit grain aussi noir qu'un grain de poudre à canon, mais bien plus luisant. Il est un peu oblong\*, & un peu recourbé en croissant. Des fémelles que j'ai tenues dans des poudriers, où elles

4. r.r. \* Fig. 6.

n'avoient point de terre, n'ont pas laissé d'y faire leurs œufs. J'ai négligé de compter le nombre de ceux que peut donner chaque fémelle; mais à en juger par la manière dont son ventre est rempli de grains si fins, elle en doit

pondre bien des centaines.

Nous n'avons considéré jusqu'ici que de grandes espéces de tipules, que celles dont les parties sont les plus aisées à voir; nous allons à présent en saire connoître quelques petites espéces, & qui sous la forme de ver se sont nourries sur terre d'aliments dissérents de ceux des espéces précédentes. Près de la fin de Septembre, j'ai souvent trouvé des bouzes de vache très-peuplées de petits vers \* sans jambes, ronds & longs, & dont les anneaux ont le 3. & 4. luisant de l'écaille, quoiqu'ils ne soient que membraneux. Une moitié de chacun de ces anneaux a une bande brune. & le reste est blancheatre ou d'un blanc sale. La tête \* de ces vers est écailleuse, elle approche de la figure de celle des vers aquatiques \*, qui donnent des mouches à corcelet \* Tom. 4. armé. En-dessous on en voit sortir deux barbillons fran- pl. 23 fig. 1. gés \* asses semblables à ceux de ces mêmes vers. Quatre \* Fig. 5. 6. tuyaux cylindriques \* sont posés près de leur derriére. \* Fig. 6. s. s. Les deux derniers sont plus grands que les deux qui les u,u. précédent. Il n'est pas douteux que ces quatre tuyaux ne soient quatre stigmates.

Quatre à cinq jours après que j'eus renfermé ces vers dans un poudrier avec de la bouze de vache, ils quitterent leur peau, & devinrent des nymphes \* semblables en \*Fig. 7. & &. petit à celles des plus grandes tipules. Comme les nymphes. de celles-ci, elles avoient des anneaux hérissés d'épines, inclinés vers le derrière. Aussi ces petites nymphes avoient besoin d'être en estat de s'élever à la surface de la bouze de vache, lorsque le temps de leur derniére transformation seroit prochain, comme nous ayons vû que les autres.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE nymphes s'élevent dans un semblable temps à la surface

de la terre.

Ces insectes resterent à peine sous la forme de nymphe pendant sept à huit jours, & après avoir quitté seur der-\* Pl. 4. fig. nière dépouille, ils devinrent de petites tipules \*, qui tiennent volontiers leurs aîles croisées sur leur corps. Ces aîles sont tachées de gris-brun, ce qui peut faire distinguer cette

espéce de tipule de beaucoup d'autres.

Les champignons de presque toutes les espéces, sont fujets à être mangés par des vers, & il est ordinaire à ceux de quelques-unes d'en fourmiller; il l'est à une grande espèce commune dans les pays de bois, dont le chapiteau est épais & verd par desfous, & dont les morceaux qu'on en détache ont des cassures qui deviennent bleues en peu de temps. Les vers qu'on trouve le plus souvent dans ces derniers champignons, & dans beaucoup d'autres, ont une tête écailleuse & noire; leur corps est transparent & d'un blanc luisant. Je les ai fait représenter de grandeur naturelle, & grossis au microscope, dans le quatriéme volume, pl. 13. fig. 7.8.& 10. Ony voit que le ver montre en certains temps, des mammelons charnus qui lui tiennent lieu de jambes. On y voit aussi qu'ils ont en-dessous du corps, des boutonnières de crochets qui peuvent leur aider à se fixer & à marcher. On sera plus aise de sçavoir ce que deviennent ces sortes de vers qu'on peut trouver aisément, que de sçavoir ce que deviennent des insectes beaucoup plus rares. Je suis parvenu à en avoir qui se sont transformés en des petites tipules qui n'ont rien de fort remarquable, & dont les aîles n'ont point de taches, mais seulement une teinte de gris. Je dis que je suis parvenu, parce que j'ai fait bien des tentatives avant que de voir de ces petits insectes sous leur derniére forme. Lorsqu'on met, comme j'ai mis d'abord, des champignons qui en sont remplis, dans un

https://rcin.org.pl

9. & 10.

23

poudrier, les champignons s'y pourrissent, s'y dissolvent en eau, & bientôt les vers sont noyés. Il m'est même arrivé de voir périr ceux que j'avois mis dans des poudriers que j'avois eu la précaution de remplir de terre en partie, mais sur laquelle j'avois mis une trop grande quantité de chair de champignons par rapport au volume de la terre; celle-ci a été encore trop abbreuvée d'une cau corrompue. Dans la suite, j'ai seulement jetté quelques petits morceaux de champignon dans des poudriers presque remplis d'une terre séche: les vers sont entrés dans cette terre, ils s'y sont métamorphosés en nymphes, & ces nymphes à leur

tour se sont métamorphosées en tipules.

Une espéce de champignons moins succulens que celle dont se nourrissent les vers dont nous venons de parler, une espéce de champignons presque ligneux, en un mot, un agaric du chêne fournit l'aliment nécessaire à un ver plus rare que les précédents, qui a plus de singularités à nous offrir, & qui se transforme en une tipule. C'est sur des agarics qui avoient crit sur des chênes du Bois de Boulogne, & asses près de leurs racines, que j'ai observé d'abord l'espèce de vers \* que je veux faire connoître. Ils nepénétrent point dans la substance de la plante, ils se tiennent en dessous de son chapiteau. Ils ont une petite tête de figure constante & comme écailleuse. D'ailleurs ils ont quelqu'air de sangiues; leur long corps est pourtant rond comme celui des vers de terre, & semble de même composé d'un grand nombre d'anneaux. Les plus longs de ces vers sont grisatres, les petits & ceux de médiocre grandeur, sont blancs & très-transparents; la peau des uns & des autres est toûjours humide, comme celle des limaces, & a de même quelque chose de gluant.

Ils n'ont point du tout de jambes, ils ne font que ramper; mais ils n'aiment pas à ramper immédiatement

\* Pl. 4. fig.

sur l'agaric, ni à avoir, en aucun temps, seur corps immédiatement appliqué dessus. Les endroits où ils se tiennent en repos, & ceux où ils passent lorsqu'ils vont en avant, ou qu'ils retournent en arrière, sont, pour ainsi \* Pl. 4. fig. dire, tapissés \*. On y voit un enduit brillant qui ressemble si fort à celui qui marque sur des murs les chemins que des limaçons ou des limaces ont suivis, que je crus que de petites limaces avoient passé & repassé sur les premiers agarics où je les observai. Une humeur visqueuse qui humecte le corps des limaces, & qui en sort continuellement, s'attache aux endroits contre lesquels il s'applique, & forme des traces comme vernies, sans que la limace cherche à les former; mais les enduits sur lesquels notre ver marche, & ceux sur lesquels il se repose, sont un ouvrage dans lequel il entre du dessein. Ils sont saits d'une liqueur gluante que la bouche fournit. Quand le ver veut se fixer quelque part, il fait sortir cette liqueur de sa bouche; il l'applique contre un des points de l'endroit qu'il se propose d'enduire; retirant ensuite sa tête en arrière, il file cette liqueur gluante; mais il ne la file pas en un fil tel que celui des chenilles, ou que celui des araignées; il la file en espéce de ruban, quelquefois aussi large que ceux que nous appellons des Nompareilles. Il couche ensuite & applique ce ruban sur la place qu'il veut couvrir; en continuant ainsi de faire sortir à diverses reprises de la liqueur gluante, en la silant en lames minces, en étendant ces lames, & en se tournant & retournant de différents côtés, il parvient à se faire une espéce de lit bien lisse, beaucoup plus large & plus long que le volume de son corps ne le demande. Quand il veut rester long-temps dans la place qu'il s'est préparée, il en choisit une qui se trouve en quelqu'endroit où l'agaric ait des inégalités un peu considérables; étant posé dans l'ensoncement, il se fait

https://rcin.org.pl

25

fait une tente d'une matiére semblable à celle de son lit. Il tire des lames de figure irrégulière, d'une élevation à l'autre; ainsi il sorme un toit transparent, mais capable de dérober son corps aux grandes impressions de l'air qui sont à craindre pour lui, qui pourroient le trop dessecher, car il a besoin d'être toujours humide. Aussi quelque doucement qu'on manie ces vers, si on les tient un peu de temps entre les doigts ou sur la main, on les fait périr, ils s'y desséchent trop.

Ce ver veut que le chemin par où il passe, soit tapissé, comme le lieu où il se repose. Quand il se prépare à aller en avant, il fait sortir de sa bouche une goutte de liqueur qu'il applique sur le premier endroit où il doit passer; élevant ensuite sa tête, il sorme un ruban ou plûtôt une lame mince de verni, dont la figure n'est pas toûjours bien régulière, & qu'il étend & colle en avant. C'est en répétant toûjours le même manége qu'il se met en marche, & qu'il fait chemin, de sorte qu'il ne passe que sur des en-

droits bien liffes & bien doux.

Je n'ai jamais trouvé plus de huit à dix de ces vers sur les plus grands agarics, & sur ceux où j'en ai vû le plus. Ces agarics étoient sains, ils ne paroissoient entamés nulle part; ils étoient humides, & même très-abbreuvés d'eau; de sorte qu'il y a grande apparence que les vers se nourrissent de l'eau que l'agaric seur sournit. Ils sont péris chés moi sur les agarics que j'ai laissé trop dessécher, & ont vêcu sur ceux que j'ai eu soin de tenir humides.

On prendroit volontiers pour deux yeux, deux taches brunes, dont une se trouve sur un des côtés de la tête du ver, & l'autre sur l'autre côté; mais quand on examine de près ces taches avec une soupe, sur des vers jeunes & transparents, on reconnoît qu'elles sont intérieures & faites en arcades, dont la convexité est tournée en devant. Ces

Tome V.

jeunes vers sont presqu'aussi diaphanes que le verre; aussi peut on très-bien voir dans leur intérieur deux trachées qui vont en ligne droite de la tête au derrière. Quoique le bout de celui-ci soit arrondi dans la fig. 11. & qu'il le paroisse de même dans l'état ordinaire, il y a eu des temps où il me faisoit voir quatre cornes, dont deux étoient plus courtes que les autres, & qui sont sans doute les quatre stigmates postérieurs. L'ouverture par laquelle il fait sortir la liqueur visqueuse, avec laquelle il enduit son chemin, est grande, & ne peut être que la bouche. J'ai cru voir deux petits crochets qui l'accompagnoient, & qui se montroient dans le temps où le ver étendoit de la liqueur gluante en ruban; mais les parties d'un insecte mol & asserbet, sont difficiles à voir dissinctement.

Ce n'a été que vers la fin de Juillet, & dans le commencement d'Août, que j'ai trouvé de ces vers. Quand ils se disposent à se métamorphoser, ils se construitent \* Pl. 4. fig. une coque \*. Ils employent à la composer, la même liqueur visquense dont ils enduisent les chemins où ils veulent

une coque \*. Ils employent à la composer, la même liqueur visqueuse dont ils enduisent les chemins où ils veusent passer; mais ils ne donnent pas à son extérieur le luisant qu'ils donnent à ces chemins. Les dehors de la coque sont raboteux, pleins de petites cavités de forme irrégulière, que je ne puis comparer à rien de plus ressemblant qu'à celles des morilles. La sigure de la coque tient de la conique, à cela près que l'un & l'autre de ses bouts sont arrondis. J'ai trouvé de ces coques toutes faites sur des agarics, & d'autres ont été travaillées sous mes yeux. Le ver qui en commence une, dispose des filaments gluants autour de l'espace dans lequel il veut se renfermer. Ces filaments considérablement plus gros que les sils les plus grossiers des coques de chenilles, sorment un rezeau à très-grandes mailles & irrégulières, qui est la charpente de la coque;

mailles &

les vuides de ces mailles doivent être remplis par des espéces de plaques de même matière que les filaments. J'ai vû que le ver laissoit dans plusieurs mailles, des gouttes aussi arrondies & aussi transparentes que des gouttes d'eau, mais qui avoient plus de consistance, & qui devoient en prendre encore davantage en se desséchant. Le tiraillement qu'elles souffrent alors fait perdre une partie de leur rondeur à celles que le ver n'a pas eu soin d'applatir.

Quand il a donné à la coque toute la folidité qu'elle doit avoir, il n'y reste pas long-temps sans se métamorphofer; il s'y défait de sa peau pour devenir une nymphe \* très-blanche, qui ressemble à celles des mouches tipules 14. & 15. par l'espèce de bosse que forme le corcelet, mais qui a les jambes plus dépliées. Les siennes \* s'étendent tout du \*Fig. 15. long du ventre, & vont jusqu'au bout postérieur. Ces nymphes sont si tendres, qu'il ne faut pas songer à les prendre autrement qu'en les collant contre un doigt mouillé. J'ai toujours rendu contrefaites celles que j'ai

voulu manier avec deux doigts.

Je ne sçais pas précilément le temps que cet insecte passe sous la forme de nymphe, parce que j'ai négligé d'ecrire le jour où il l'avoit prise; mais ce temps n'est pas long, au bout de 12. à 15. jours au plus, il se défait des enveloppes qui le tenoient emmailloté, & il devient une mouche \* que j'ai placée parmi les tipules; comme celles- \* Fig. 16. ci, elle est montée sur de hautes jambes. Son corps long & 17. est gris-brun. Son corcelet a un peu de jaunâtre. Ses antennes \* sont d'une forme singulière, elles sont larges & plates, quoiqu'elles se terminent en pointe; elles sont a, a, faites par des articulations qui leur donnent un air de rape. On peut voir une de ces antennes représentée en grand tom. 4. pl. 9. fig. 10. J'ai trouvé à ces mouches deux

\* Pl. 4. fig.

\* Fig. 18.

barbillons jaunâtres en devant de la tête, mais je n'ai pas examiné dans le temps, si leur position étoit précisément

la même que celle des barbillons des tipules.

Après avoir fait connoître assés d'espéces de tipules qui viennent de vers terrestres, il nous reste à parler des espéces, qui sous leurs premieres formes, sous celles de ver & de nymphe, ont vécu dans l'eau. Il y a de ces derniéres tipules, aussi grandes que les plus grandes tipules qui ont été des vers terrestres. Je ne l'assûre que sur ce que j'ai tiré de l'eau, & sur-tout de celle de la riviere de Marne, des vers qui ressembloient parsaitement par seur forme extérieure & par leurs couleurs, aux plus gros vers tipules qui vivent sous terre; j'en ai pêché d'autres qui ne différoient des précédents, qu'en ce que les rayons charnus de leur derriére étoient plus longs que les rayons du derriére des autres; & j'en ai même fait graver un dans le quatriéme tom. pl. 14. fig. 9. & 10. mais je ne suis parvenu à voir aucun de ces gros vers aquatiques se transformer, même en nymphe; ils ont péri dans les baquets où je les ai mis, faute apparemment d'une cau convenable.

Il est souvent difficile d'avoir sur les insectes des suites d'observations aussi complettes qu'on les voudroit; & généralement, il est plus difficile d'avoir ces suites d'observations sur les insectes aquatiques, que sur les insectes terrestres. J'ai eu, par exemple, une tipule & sa nymphe, sans être parvenu à voir le ver qui se transforme dans cette nymphe qui par elle-même mérite d'être connue. Elle est asservande pour donner une tipule de médiocre grandeur. Elle est oblongue, ayant les jambes & les aîles arrangées & repliées dans une assés courte étendue. En un mot, elle ressemble assés aux nymphes les plus communes, dont elle ne distére que par une particularité. De la partie supérieure

29

de son bout antérieur, part une sorte de long cheveu \*, \* Pl. 6. fig. deux à trois sois plus long que la nymphe elle-même. Ce 1 & 2. 1, f. n'est qu'en jugeant sur la première apparence, qu'on compare ce sil délié à un cheveu, il est un tuyau, dont l'usage n'est point équivoque, quand on sçait que la nymphe qui peut changer de place dans l'eau, qui peut y nager, tient toûjours le bout de ce silet à la surface de l'eau, dont elle est elle-même assés éloignée; il paroît clair qu'elle l'y tient pour recevoir l'air qu'elle a besoin de respirer, que le tuyau le lui porte, quoiqu'elle soit sous l'eau à une assés grande prosondeur.

J'ai trouvé de ces nymphes qui étoient encore attachées par un filet à leur dépouille de ver\*; mais cette dépouille trop raccourcie & trop chiffonnée, n'a pas suffi pour me faire connoître la figure du ver qui s'en étoit défait. La loupe fait appercevoir des poils courts & asses pressés les uns contre les autres sur les anneaux. La marre du Bois de Boulogne est la piéce d'eau qui m'a fourni le plus de ces nymphes, qui y sont rares cependant; c'est dans les mois de Juin & de Juillet qu'elle me les a

fait voir.

Chacune de celles que j'ai mises dans des poudriers couverts & remplis d'une eau claire, s'y est transformée au bout de cinq à six jours dans une tipule \* de médiocre grandeur, dont le corps a un renssement près de son bout; aussi sa figure est-elle moyenne entre celle du corps des tipules les plus communes, & celle du corps de certains ichneumons. Cette tipule a sur chacune de ses aîles des taches brunes, la couleur de son corps & celle de ses autres parties est grisatre.

D'autres tipules des plus petites espéces, sont plus aisées à observer dès seur première origine, & en tous seurs états, que les dernières dont nous venons de parler. Il y en a

D iij

\* Pl. 6. fig:

\* Fig. 3.

une petite espèce qui se multiplie extrémement dans toutes les eaux qui croupissent; c'est celle qui a été le plus confondue par de sçavants Naturalistes, avec les cousins. Il ne faut que tenir de l'eau dans un baquet exposé à l'air libre, pour y voir bientôt les vers qui se transforment dans les tipules dont je veux parler: de cela seul que ces vers sont extrémement communs, nous en sommes plus engagés à rapporter ce qu'ils peuvent avoir de remarquable. Ils sont d'ailleurs d'un genre caractérisé par des parties l'es. singulières. Ils \* sont rouges, & d'un assés beau rouge. Il y en a qui, quoique près de se transformer, sont de différentes grandeurs, & qui sont probablement de différentes espèces. Les plus petits ne sont gueres plus grands que les vers des cousins, mais il v en a de deux grands que les vers des cousins, mais il v en a de deux grands que les vers des cousins, mais il v en a de deux grands que les vers des cousins, mais il v en a de deux grands que les vers des cousins, mais il v en a de deux

grands que les vers des cousins, mais il y en a de deux ou trois fois plus longs, & plus gros proportionnellement.

Le baquet qu'on a laisse à l'air plein d'eau, pourroit être très-peuplé de ces vers sans qu'on s'apperçût qu'il en a, si on ne sçavoit pas où il faut les chercher. Quelqu'un pourtant accoûtumé à observer, remarqueroit bientôt contre les parois du baquet de petites masses, de petits amas de matière terreuse peu éloignés les uns des autres, de figures irrégulières plus ou moins oblongues, & plus ou moins arrondies. Il seroit curieux de sçavoir pourquoi ces petits amas de terre se trouvent attachés par endroits contre les parois du baquet; pourquoi les parois ne sont pas couvertes en entier d'une couche uniforme de pareille matière. La curiosité qui le porteroit à examiner une de ces petites masses, & ce qui peut les tenir collées, le détermineroit à en défaire quelques-unes; dans certains temps, il n'en déferoit aucune sans y trouver plusieurs de ces vers rouges dont nous voulons parler; ainsi il jugeroit bientôt que chaque monticule terreux est l'ouvrage & l'habitation de ces petits vers.

Lorsqu'on met le fond du baquet presqu'à découvert, on y trouve encore plus de ces masses terreuses habitées par des vers; quelques-unes même ont des ouvertures très-visibles, & plusieurs ont des figures qui montrent mieux qu'elles sont le logement d'un ver. Elles sont oblongues & contournées en ver. On voit aussi de ces logements oblongs attachés aux parois des baquets. Quand les masses terreuses qui sont attachées, soit contre les parois du baquet, soit contre son fond, ont une circonférence dont le diametre a un pouce ou plus, elles paroissent à qui n'y regarde pas de très-près, des especes de gâteaux, qui ont quelque ressemblance avec ceux des abeilles, au moins sont-elles percées de même de beaucoup de trous très-proches les uns des autres, mais qui différent de ceux de cellules des abeilles en ce qu'ils font ronds. Chaque trou permet au ver de faire sortir sa tête & la partie antérieure de son corps hors de sa cellule, ce qu'il fait de temps en temps.

Ces vers sont de ceux qui ont une tête écailleuse, & par conséquent de figure constante, & qui en dehors de la bouche n'ont point de dents ou de mâchoires mobiles; nous les avons mis dans la troisième classe. Ils sont d'un genre singulier de cette classe, d'un genre de vers qui, quoiqu'ils n'ayent pas de véritables jambes, ont des parties qui leur en tiennent lieu; telles sont les deux \* qui sont \* P attachées très-près de la tête, qui ont plus l'air de restes de bras, de deux moignons, que de deux jambes. Elles n'ont point d'articulations, comme en ont les jambes écailleuses; elles sont membraneuses, & ne peuvent point rentrer dans le corps comme y rentrent les jambes membraneuses des fausses chenilles, & celles de divers autres insectes. Leur bout un peu plus large que ce qui précede, est terminé par un plan oblique & incliné vers la tête, &

\* Pl. 5. fig. 3. b.

dont le contour est bordé de poils en crochets. Le milieu de ce bout a un petit enfoncement, d'où partent aussi quelques poils. J'ai vû quelquesois l'insecte se tirer en avant sur ces deux espéces de bras, ou, si l'on veut, sur ces

deux espéces de jambes de figure particuliére.

5. 1, 1, 1, 1.

Depuis les deux bras jusqu'au pénultiéme anneau, le ver n'a aucune partie extérieure propre à s'attirer notre attention; mais sur les côtés & vers le ventre, deux longs cordons charnus partent du milieu du pénultième anneau, & deux autres cordons pareils & semblablement posés, partent de la jonction de l'anneau précedent avec le der-\* Pl. 5. fig. nier. Ces quatre cordons \* ont une sorte de ressemblance avec ceux des poissons appellés polypes, quoiqu'ils soient tout autrement placés, & ils m'ont déterminé à donner à ces vers le nom de Vers polypes. Lorsque nous avons rangé les vers en classes dans le quatriéme volume, nous avons fait représenter pl. 14. fig. 12. un de ces vers très en grand, avec les cordons ondés & entrelacés ensemble, comme ils le font ordinairement. Ces cordons font ronds, & ont par-tout un diametre à peu-près égal, leur bout seulement est un peu plus menu que ce qui précede. Au reste, ils sont très-flexibles, & l'insecte peut les plier & les contourner. Un de leurs usages est de retenir le corps dans le tuyau de terre, & de le fixer par un bout dans des temps où il doit s'agiter en différents sens, sans que le derriére s'éloigne d'un point fixe.

L'ouverture par laquelle le ver rejette ses excrémens, & par laquelle j'en ai forcé de sortir en pressant le ventre, est au bout du dernier anneau, & un plus près du dos que du ventre; son contour extérieur est quarré, & il est commode de le considérer comme tel pour déterminer

\*Fig. 4. m, la position de quatre petits corps oblongs saits en olive \*, dont un est placé à chacun des angles du quarré. De ces m, m, m.

quatre

quatre petites olives, deux sont plus proches de la tête que les deux autres. De l'origine de chacune de ces dernières, part un corps de figure arrondie & oblongue\*, mais plus \* Pl. 5. fig. gros auprès de sa base qu'à son bout. Ce bout est plat, & 4 5 5 entouré d'une couronne de poils roides ou de picquants. Chacun de ces derniers corps est au moins une fois plus long, & une fois plus gros, que les petits en olive. J'ai vû quelquefois le ver s'en servir pour se pousser en avant; mais j'ignore s'ils n'ont point une fonction plus importante, s'ils ne sont point les organes avec lesquels l'insecte respire l'eau ou l'air.

Quelle que soit la raison qui détermine quelquesois ces vers à quitter leurs tuyaux, soit que ce soit pour s'en faire de plus grands, soit que ce soit pour les placer mieux à leur gré, soit pour quelque besoin qui ne m'est pas connu, on les voit quelquefois nager assés près de la furface de l'eau; alors ils se contournent en cercle, tantôt de dessus en dessous, tantôt d'un côté, & tantôt de l'autre, & se redressant ensuite subitement, ou se contournant subitement vers le côté opposé, ils se donnent des mouvements propres à les porter où ils veulent aller.

J'ai vû quelquefois tous les vers que j'avois mis dans un poudrier plein d'eau, hors de leurs tuyaux, & s'en tenir dehors pendant des journées entiéres. Tous étoient rassem- \* Pl. 5. fig. 2. blés autour de quelque feuille\*, qui s'élevoit peu au-dessus du fond du poudrier, ou autour de quelqu'autre petite masse. Chacun s'y tenoit fixé par sa partie postérieure, mais il donnoit à son corps des mouvements d'ondulations; il lui faisoit prendre des figures telles qu'en peut prendre une corde qu'on agite dans l'air pendant qu'on ne la tient que par un de ses bouts. Quelquesois ils sembloient donner des contorsions très-forcées à leur corps.

Tome V.

Des centaines de vers qui s'agitent ainsi en même temps sur un point fixe, offrent un spectacle assés plaisant & très varié. Quoiqu'ils soient ordinairement arrestés contre quelque corps étranger, quelquesois le corps d'un ver, & plus souvent son bout postérieur, sert d'appuy à un autre ver.

Mais il est plus ordinaire à ces vers de se tenir dans leurs tuyaux ou cellules. Chacun d'eux se construit la sienne de ce qu'il rencontre de plus spongieux & de plus leger, comme sont des fragments de feuilles pourries, devenus à peine assés pesants pour se précipiter au fond de l'eau, des grains d'une espéce de terre peu compacte, d'une sorte de terreau. J'ai tout lieu de croire que ce ver feait filer, qu'il tire d'auprès de sa bouche des fils, dont il se sert pour réunir les petits grains, qui ensemble doivent composer le tuyau qui est pour lui un logement convenable. Je n'ai pourtant pû parvenir à voir ces fils; mais je crois qu'ils m'ont échappé par leur finesse. Car j'ai vû faire au ver que j'avois mis dans la nécessité de se construire un logement, tous les mouvements d'un insecte occupé à filer. Celui qui a été mis hors de son ancienne habitation, & qui commence à travailler pour s'en faire une nouvelle, fixe sa partie postérieure; il la rend un point d'appuy sur lequel le reste du corps se donne une infinité de mouvements pour se porter tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt en haut, tantôt en bas, & pour se contourner de toutes façons. Dans chacun des endroits où la tête se trouve successivement, elle cherche de petits grains solides, & d'une qualité convenable. Dès que les parties qui environnent la bouche, en ont touché & saiss un, les deux bras ou moignons dont nous avons parlé, s'avancent pour aider à le tenir. Le corps se recourbe ensuite, de manière que la tête amenée tout proche de la

partie postérieure, y peut déposer & arrêter le petit grain. C'est de ces petits grains apportes successivement, & déposés les uns sur les autres, que se forme un tuyau. La tête n'abandonne pas absolument le petit grain après qu'il a été mis en place, elle se donne des mouvements vifs, elle retourne en arriére, mais sur le champ elle se rapproche du grain. Les deux bras ne sont pas alors dans l'inaction, il semble qu'ils s'approchent de la tête pour saisir le fil qui en sort, & l'appliquer sur le grain. Un ver que je tirai un jour de son fourreau, & que je mis dans un poudrier plein d'eau, dont le fond étoit couvert d'une terre que je croyois convenable, ne réussit point à se couvrir; mais il me montra mieux qu'aucun autre que j'aye vû en œuvre, les mouvements semblables à ceux d'un insecte qui file, & l'effet des fils. Il forma à diverses reprises, & successivement en différents endroits, de petites lames de grains liés ensemble; mais que ce fût son intention ou non, il ne parvint point à faire prendre une figure courbe à ces lames, à s'en couvrir; tout son travail aboutit à faire des lames plattes qui flottoient dans l'eau.

Chacun de ces vers se transforme en nymphe dans le tuyau même où il a achevé de prendre son accroissement. Par sa métamorphose, l'insecte perd son crâne écailleux, ses bras, ses cordons charnus, & enfin toutes ses parties extérieures, comme les autres insectes perdent les leurs en pareil cas. Il devient une nymphe, dont les jambes & les aîles se trouvent placées comme elles le sont fur les nymphes des tipules les plus communes; mais elle différe de celles-ci, par des ornements que la nature ne lui a pas accordés sans doute précisément pour la parer \*. \* Pl. 5. fig. Lorsqu'après en avoir tiré une de son logement, on la 6.&7. considére dans l'eau où on la tient, on voit une très-grosse pennache blanche & très-fournie \* qui s'éleve sur sa partie \* p.

36 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE antérieure & supérieure, sur son corcelet, & qui s'étend même sur les côtés. Selon la position dans laquelle est l'insecte, & selon que l'eau agitée agit sur lui, tantôt cette pennache ne semble estre qu'une grosse houppe faite de fils ou de plumes d'une prodigieuse sinesse; tantôt on voit que ce qui n'avoit paru qu'une seule houppe, est com-\*Pl. 5. fig. 9. posé de plusieurs plumets différents \*. Quand on l'observe dans des temps où l'eau ne fait point élever ces plumets,

\*p,p,p,p, on en trouve cinq \* de chaque côté du corcelet qui partent tous d'un même centre; c'est-à-dire, qu'on trouve de chaque côté cinq tiges qui jettent différentes branches d'où partent des barbes ou poils extremement fins.

Chaque plumet ressemble aux antennes à barbes des \*Fig. 10.a,a. cousins, & plus encore aux antennes \* de la tipule, dans laquelle notre nymphe doit se transformer. Qu'on ne croye pas cependant sur cette ressemblance, qu'elles sont les antennes de la mouche, leur nombre excede cinq fois le nombre de celles-ci. Elles ne tirent pas leur origine d'où les antennes doivent tirer la leur; & enfin, ce qui auroit dispensé de toute autre preuve, ces plumets restent attachés à la dépouille de la nymphe. A quoi lui servent donc toutes ces pennaches! Il y a grande apparence qu'elles sont à cette nymphe, ce que sont les ouïes aux poissons. Ceux qui connoissent les merveilles que l'Histoire naturelle nous offre, sçavent qu'il y a des espéces de poissons ou d'animaux aquatiques qui n'ont pas leurs ouïes cachées, qui les portent en dehors; & il paroît que notre insecte, qui, tant qu'il est ver, & presque pendant tout le temps qu'il est nymphe, se tient sous l'eau, doit avoir des ouïes équivalentes à celles des poissons.

La partie postérieure de la nymphe a aussi sa penna-\*Fig. 6,7 & che \*, mais elle est faite en éventail. A l'origine de cette 8. h. \* c, c. derniére, il y a deux crochets \* dont l'insecte se sert

DES INSECTES. I. Mem.

apparemment pour se retenir dans sa cellule, dans des

circonstances où l'agitation de l'eau l'en pourroit faire fortir plus qu'il ne veut, car il en fort quelquefois en

partie.

Au reste, ces nymphes sont très en état de se mouvoir, elles sont même très-vives. Quand on les tire de leurs fourreaux & qu'on les met dans l'eau, on les y voit s'agiter en tout sens & se tourmenter. Aussi ont-elles besoin d'être vigoureuses, quand le temps de seur derniére métamorphose approche, & qui n'est, je crois, éloigné de celui de la premiére que de dix à douze jours au plus. La nymphe vient alors à la surface de l'eau, elle y nage, elle y change de place en faisant prendre à son corps différentes inflexions; il y en a qui y restent au moins un jour entier avant qu'arrive le moment où elles parviennent à changer d'état. Tout ce qui se passe lorsqu'enfin la petite tipule se dégage de son fourreau de nymphe pour devenir aîlée, est si semblable à ce qui se passe lorsque le cousin se dégage du sien, qu'en expliquant comment se fait la dernière transformation de celuici \*, nous avons assés expliqué comment se fait celle de \* Tome 4. celle-la. Nous redirons seulement encore une fois, que Mem.XIII. tous les plumets de la nymphe restent à sa dépouille, ils y paroissent quelquefois désigurés, de sorte que lorsqu'on n'y regarde pas de près, & qu'on voit l'eau couverte de ces dépouilles, comme elle l'est en certains jours, on croît que le bout antérieur de chaque dépouille s'est moisi.

Les petites tipules \* qui viennent de ces vers, ressemblent si sort aux cousins les plus communs, qu'on n'hésiteroit pas à les prendre pour des cousins, si on n'étoit averti qu'elles peuvent être un insecte d'une autre classe; & on ne reconnoît qu'elles sont d'une autre classe, que

\* Pl. 5. fig.

E iii

lorsqu'après avoir examiné le dessous de leur tête, on n'y trouve point de trompe, mais une bouche, du dessus de laquelle partent les deux barbillons qui caractérisent les \* Pl. 5. fig. tipules. Les mâles \* ont des antennes à plumes plus sournies de poils, & qui ont plus de volume que les plus grandes & les plus belles de celles qui s'élevent au dessus de

la tête des cousins; chaque aîle a trois petites taches brunes.

D'autres tipules qui ne différent guéres des précédentes en grandeur ni en forme, qui n'en différent que par de très-légéres particularités, comme par quelques nuances de couleur, par des antennes moins fournies de poils, &c. ont été des vers aquatiques que nous devons faire connoître, des vers blancs qui ressemblent aux vers rouges des autres tipules par la tête, par les deux espéces de bras, par la forme du corps; mais qui n'ont pas, près du derrière, les quatre cordons charnus qui nous ont fait donner aux autres le nom de vers polypes. Ce qu'ils offrent de plus digne d'être remarqué, c'est la matière dans laquelle on les trouve. Chacun de ces vers est logé au milieu d'une plaque épaisse & convexe par dessus, d'une espéce de gêlée, de la nature & de la consistance de laquelle ceux qui connoissent le fray des grénouilles, peuvent prendre une assés juste idée. Le ver à tout âge est enveloppé de toutes parts de cette matière gluante & transparente, elle n'est pas même si transparente qu'elle ne le cache un peu. Chaque plaque a au moins huit à dix lignes, & quelquefois un pouce de diametre; quelquesfois elles sont écartées les unes des autres, & quelquefois elles se touchent. Dans certaines années, dans les mois de Juin & de Juillet, j'ai trouvé beaucoup de ces plaques de gêlée sur le fond des baquets que je tenois pleins d'eau, & quelquefois j'en ai trouvé contre les parois du baquet. J'ignore si le ver même fournit cette quantité de matière DES INSECTES. I. Mem.

gluante, à quoi elle peut lui être bonne, comment il se nourrit au milieu de cette matière, si l'eau, qui peut-être se siltre au travers, est le seul aliment qu'il lui faut. On pourroit soupçonner que cette matière est celle-là même, dont il a été enveloppé dès sa naissance, lorsqu'il étoit encore contenu dans l'œus; que cette matière se développe & vegete dans l'eau, ou, si l'on veut, qu'elle est pour lui une sorte de placenta qui lui sournit sa nourriture. Tout cela peut être soupçonné; mais je n'ai point sait d'observations propres à me conduire plus loin que le soupçon.

J'ai fouvent observé sur l'eau des baquets, de petites plaques \* d'une matière visqueuse, semblable à une goutte de suif qui y seroit tombée. Elles étoient remplies d'œuss oblongs. Il y a beaucoup d'apparence que c'étoient des nichées d'œuss de tipules. Mais sont-ce des vers blancs ou des vers rouges, qui sortent des œuss des nichées de cette espéce! C'est ce que divers accidents m'ont empêché d'apprendre; ils ont empêché que les œuss des nichées que j'avois mises dans des verres pleins d'eau, ne soient

venus à bien.

Dans des plaques de matiére gluante, semblables à celles qui couvent les vers blancs, & même dans des plaques qui étoient un peu au dessus de la surface de l'eau, qui s'étoit abbaissée, j'ai trouvé des nymphes de ces vers; mais je ne crois pas que la nymphe reste long-temps au milieu de la matiére glaireuse. Je sçais au moins que ces nymphes, comme celles des vers rouges, se tiennent à la surface de l'eau pour s'y transformer, qu'elles y sont dans un mouvement continuel. Elles n'ont point sur le corcelet de pennaches semblables à celles des nymphes des vers rouges; mais elles y ont deux cornes semblables à celles des nymphes terrestres des tipules, & elles les ont apparemment pour respirer l'air.

\* Pl. 6. fig. 16 & 18.

On n'imagineroit pas combien on peut voir de choses, combien on peut prendre de connoissances sur la transformation des insectes aquatiques de divers genres, dans un seul baquet plein d'eau, & exposé à l'air libre. La suite de cet ouvrage apprendra combien d'insectes de différentes classes viennent s'y rendre pour y faire leurs œufs. Il est bien autrement facile de suivre les insectes qui y naissent, que de suivre ceux qui naissent dans de grandes pièces d'eau. Avant que de finir ce Mémoire, je dois faire connoître encore une espéce de vers aquatique que l'avois trouvée dans des bassins, sans avoir pû parvenir à sçavoir quelle étoit la dernière forme sous laquelle elle devoit paroître, & mes baquets m'ont mis en état de l'apprendre. Les vers dont je veux parler, se transforment \* Pl. 6. fig. en de très-petites tipules \*, qui n'ont rien de fort remarquable; mais pour eux, ils le sont par leur forme, & elle \*Fig. 4& 7. avoit excité ma curiosité. Chaque ver \* est aussi blanc & aussi transparent qu'un morceau de cristal; aussi quand il nage dans l'eau claire, il faut regarder dans des sens favorables pour l'y appercevoir. D'ailleurs, lors même que le temps de sa métamorphose est proche, il n'est guére plus grand qu'un ver de cousin, & il y a souvent un air roide; il sçait néantmoins donner des coups de queue à l'eau lorsqu'il veut changer de place. Ce qui le rend le plus remarquable, c'est un grand crochet \* qui part du dessus de sa tête, & qu'il porte en devant, elle sui donne l'air d'une espéce de licorne à corne recourbée. Auprès de cette corne, il y a de chaque côté une tache brune. A quelque distance de la tête on voit en dessus, mais dans \* Pl. 6. fig. l'intérieur, deux corps bruns \* qui ont chacun la figure

\* c.

d'un rein. Deux corps de même figure\*, mais plus petits & moins bruns, se voyent aussi dans l'intérieur à peu de distance de l'extrémité postérieure. Celle-ci se termine par

deux

DES INSECTES. I. Mem.

deux cornes \* charnues, dirigées felon la longueur du corps. \* Pl. 6. fg. A l'origine des cornes, est une nageoire \* d'une grande 7; g, g. transparence, qui, sans son attache, seroit ovale. De cette attache, partent des lignes qui, comme des rayons, se dirigent vers différents endroits du contour de l'oval. Il n'est pas besoin d'avertir que tout cela ne se voit qu'au moyen d'une loupe; avec son secours, on suit aussi tout du long du corps un vaisseau qui paroît être le canal des aliments,

& qui passe entre les quatre espéces de reins.

Quand on ne s'en tient pas à considérer ce ver dans l'eau, quand on cherche à voir distinctement la conformation de toutes ses parties, on parvient à découvrir que ce qu'on prenoit pour un crochet simple\*, est composé de deux crochets exactement appliques l'un contre l'autre, mais qui peuvent s'écarter \* l'un de l'autre toutes les fois que l'insecte le veut. C'est immédiatement sur la tête que sont articulées deux piéces qui ont chacune une autre articulation vers leur milieu; la partie qui est par-delà cette derniére articulation est brune, & de consistance de corne. C'est vers l'origine de ces deux crochets, qui ensemble n'en paroissent faire qu'un, que la bouche est placée; à chaque côté de celle-ci, est une main \* asses semblable à celle qui est au bout du bras des vers rouges, dont nous avons parlé ci-devant; elle est un peu applatie, & bordée de gros poils, d'espéces d'épines. Lorsqu'on presse le ver, on fait sortir de sa bouche un long corps, auquel je n'oserois donner le nom de langue\*; par sa forme & son volume, il a l'air d'un gros bout d'intestin aveugle qui a assés de roideur pour se soûtenir.

J'ai mis souvent beaucoup de ces vers dans des poudriers très-transparens remplis de l'eau la plus claire, & j'ai trouvé ensuite dans le poudrier quantité de petits corps faits comme des portions de tuyaux cylindriques. Je ne sçais si

Tome V.

\* Fig. 6.

\* Fig. 6. l.

8.89.

\* c, c.

c'est la figure de leurs excréments, ou s'il vient un temps ou ces vers se défont de leurs intestins par parcelles.

C'est dans les mois de Juillet & d'Août, que les vers que je tenois dans des poudriers, se sont transformés en \* Pl. 6. fig. nymphes. Ces nymphes \* reffemblent pour l'arrangement & la disposition des jambes, à celles de plusieurs autres tipules; mais elles ont deux espéces de cornes \* qui s'élevent au dessus de leur tête, & qui partent du corcelet beaucoup plus grandes, proportionnellement à la grandeur de leur corps, que celles d'aucune nymphe tipule. Par leur port elles ont quelqu'air de celles des nymphes des cousins; elles sont plattes & menues à leur origine; elles s'élargissent ensuite, pour, après s'être encore retrécies, se terminer presque par une pointe. L'insecte nous apprend assés pourquoi elles lui ont été données, en tenant pour l'ordinaire leur extrémité au dessus de la surface de l'eau. pendant que tout le reste de son corps est au dessous & comme droit. Ces espéces de cornes examinées au mi-

\* Fig. 11. croscope \*, semblent faites de grains tels que ceux du plus beau chagrin, & mieux allignés. Il y a grande apparence que

\*Fig.7.r,r. les deux plus grands de ces corps en forme de rein\*, qu'on apperçoit dans le ver, ceux qui font les plus proches de la tête, sont par la suite les deux cornes de la nymphe.

Elle a à son derriére deux nageoires égales & sembla-\* Fig. 10. bles \*, qui ont la figure d'une feuille; elles sont extrémen, c, t, f.ment transparentes; elles ont un rebord épais par rapport au reste, mais qui devient plus mince & plus étroit en s'approchant du bout jusqu'auquel il ne parvient pas. Dans leur intérieur, on voit plusieurs ramifications qui partent de deux tiges, dont une est plus considérable que l'autre.

Enfin l'insecte après avoir vécu dix à douze jours en \* Fig. 12, nymphe, se transforme en une petite espèce de tipules \*, 13 & 14.

DES INSECTES. I. Mem. 43 dont les mâles ont des antennes à plumes, & les femelles des antennes moins fournies de poils. Les unes & les autres portent leurs aîles croifées sur le corps, qui les excéde en longueur. Du bout de celui du mâle sortent deux espéces de lames garnies de poils, & au dessous deux espéces de crochets \* presque droits, dont chacun est \* Pl. 6. fig. articulé, avec une plus grosse pièce; dans l'état ordinaire 15. c, c. les pointes des crochets sont tournées vers le ventre, & ils forment un X, en se croisant l'un l'autre.

# EXPLICATION DES FIGURES DU PREMIER MEMOIRE.

## PLANCHE PREMIERE.

L Es Figures 1, 2 & 3 représentent de grandeur naturelle un ver de tipule, de ceux qui vivent en terre ou dans le terreau des troncs d'orme. Il y en a de bien plus grands que celui qui est représenté ici. Dans la figure 1, il montre sa tête 1, autant qu'il peut la montrer; & quelques-uns des rayons charnus de sa partie postérieure p. Dans la figure 2, où il est plus raccourci, sa tête paroît moins, & il a entièrement caché les rayons charnus de sa partie postérieure p. Dans la figure 3, où il est plus allongé que dans la précédente, les rayons charnus sont plus à découvert & plus écartés les uns des autres, que dans la figure 1, & la tête est plus cachée que dans les deux autres figures.

La Figure 4 fait voir par-dessous une tête de ver tipule grossie au microscope. a, a, bouts des deux antennes. c, c, deux crochets écailleux que j'ai forcé le ver à me montrer, en pressant extrémement les parties qui en sont voisines. l, l, deux parties écailleuses courbées en gouttière, dont le bord supérieur est dentelé. e, partie

44 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE charnue de figure triangulaire, qui separe les parties précédentes, dont le milieu est blancheatre, & dont les côtés sont bruns.

La Figure 5 montre la tête de la même tipule, & également grossie, mais vûe par-dessus. d, d, l'anneau charnu auquel tient la tête écailleuse t, & sous lequel elle se peut

cacher. a, a, les antennes.

La Figure 6 représente en grand & vûe de face la partie possérieure du ver. r, r, r, c, c, six rayons charnus, dont les deux c, c, qui sont du côté du dos, sont plus courts que les autres. Il y a des vers qui ont ces six rayons charnus bien plus longs & plus aigus. s, s, les deux grands stigmates. On voit au dessus quatre taches beaucoup plus petites, qui probablement sont destinées à donner sortie à l'air que les grands stigmates s, s, ont reçû, & qui a fait sa route dans le corps de l'insecte.

Dans la Figure 7, le bout postérieur du ver est vû du côté du ventre. a l'anus, qui n'est à découvert & visible,

que quand les rayons rrrr, s'élevent vers le dos.

La Figure 8 est celle d'un ver ouvert tout du long, & tenu ouvert par des épingles. uf, uf, les deux grosses trachées qui vont se terminer près des stigmates f, f.

La Figure 9 représente très en grand un des stigmates f, figure 6. qui est écailleux, & qui a quelqu'air d'un plat dont le fond seroit relevé en bosse; mais il est composé de deux pièces dissérentes. f, f, la grande pièce circulaire & inclinée comme le sont les bords de certains plats. m, la seconde pièce qui a quelque convexité.

La Figure 10 montre en grand ce que le dessinateur & moy avons cru avoir vû, un très-grand nombre de petites trachées b, b, qui partent de la principale trachée e, & qui vont aboutir au stigmate f, f; elles forment une espéce d'antonnoir, dont la plaque de ce stigmate est la base.

DES INSECTES. I. Mem. 45
La Figure 11 est celle d'un ver de tipule pris dans un trou de tronc de saule.

La Figure 12 est celle de la nymphe dans laquelle le ver précédent s'est transformé, vûe du côté du ventre.

La Figure 13 montre du côté du dos la nymphe de la figure 12. Dans l'une & l'autre de ces figures, q marque la partie postérieure de cette nymphe, & c, c, marquent les deux cornes qui sont à sa partie antérieure.

La Figure 14 est celle de la tipule fémelle, qui étoit renfermée sous les enveloppes de la nymphe des figures

précédentes.

La Figure 15 montre la tipule fémelle de la figure précédente, accouplée avec son mâle. f, la fémelle. m, le mâle.

La Figure 16 fait voir le mâle séparément.

## PLANCHE II.

Les Figures 1 & 2 représentent dans sa grandeur naturelle, une nymphe des vers qui se tiennent en terre sous le gazon, & qui se transforment dans des tipules d'une grande espèce. Dans la figure 1, la nymphe est vûe du côté du ventre, & dans la figure 2, elle est vûe du côté du dos.

La Figure 3 est celle de la nymphe de la figure 2 grossie. c, c, les cornes qui sont les organes de la respiration. l, l, les aîles entre lesquelles les six jambes sont assés distinctes.

La Figure 4 montre le bout postérieur de la nymphe, vû par-dessous, & extrémement grossi. a, l'endroit où étoit l'anus du ver. Toutes les tuberosités épineuses marquées e, e, & c. aident à la nymphe lorsqu'elle se pousse en avant.

La figure 5 fait voir par dessus, une portion plus courte

du bout qui est vû par dessous figure 4.

La Figure 6 représente en très-grand une des cornes

46 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE de la figure 4. d, base de la corne. e c, son bout qui semble avoir une sente dirigée de c, en c. Elle paroît entourée de fibres transversales.

La Figure 7 est celle d'une nymphe d'un grand ver de tipule terrestre, très-grossie. Cette nymphe n'est pas la même que celle des figures 1,2 & 3; on remarque aisément, qu'elle a ses cornes c, c, plus petites que celles de la figure 3, quoique son corps soit considérablement plus gros. Elle a été dessinée d'après une nymphe tirée de terre à la fin de Septembre, & qui devoit devenir une grande tipule. On a écarté les aîles & les jambes du corps, afin qu'on puisse mieux voir comment ces derniéres sont pliées lorsqu'elles sont en place, comme elles y sont dans la figure 3. l, une des aîles. i, n, m, les trois jambes qui se trouvent attachées au côté qui est ici en vûe. e, e, e, &c. épines qui partent asses près de la fin de chaque anneau. p, p, épines du bout postérieur.

La Figure 8 représente la partie antérieure d'une mouche tipule, vûe avec une lentille d'un court foyer. a, a, les antennes. y, un des yeux à rezeau. t, partie de la tête qui est allongée en trompe. b, d, deux barbes, qui servent à dissinguer les tipules de beaucoup d'autres mouches; elles passent sur la bouche, elles descendent, & se contournent en dessous de la tête en d. l, les aîles qui ont été coupées

& relevées. m, le balancier. s, un des stigmates.

Dans la Figure 9 on voit par dessus, & encore plus grandie, la tête qui est vûe de côté dans la figure 8.4y, y, les yeux à rezeau. t la portion de la tête allongée en trompe. a, a, les antennes. b d, b d, les deux barbes, dont chacune a été jettée vers le côté duquel elle part, pour mettre la bouche à découvert. l, l, levres charnues; la fente qui les sépare est celle de la bouche.

La Figure 10 montre par-dessous la tête qui est vûe

par-dessus la sigure précédente. y, y, les yeux à rezeau. b, b, les deux barbes. l, l, les deux levres, entre lesquelles la fente de la bouche est très-marquée. e, e, deux petits tubercules placés au-dessous de la bouche.

La Figure 11 représente dans sa grandeur naturelle, & ayant les aîles croisées sur le corps, une tipule fémelle de la grande espéce, commune en Octobre dans les

prairies.

La Figure 12 représente en grand une aîle de cette tipule. On peut remarquer qu'à son origine elle est très-

étroite dans la portion marquée lo.

La Figure 13 est celle d'une portion d'antenne de la tipule précédente, vûe au microscope. p, p, p, p, quatre grands poils qui partent de chaque articulation. On voit qu'elle a de plus une barbe de poils très-courts.

#### PLANCHE III.

La Figure 1 représente une tipule mâle de la grande espéce, de celles qui sont communes en Septembre. q, marque le bout postérieur du corps, qui est plus gros que

ce qui le précéde, & coupé obliquement.

La Figure 2 est celle de la tipule sémelle, dont on vient de voir le mâle. La pointe p, r, qui termine son derrière est composée de deux pinces p, & r, représentées en grand dans les figures suivantes, & dans des vûes

propres à les faire mieux distinguer.

La Figure 3 montre par le côté le bout postérieur du corps de la tipule sémelle. p, la longue pince, la plus aiguë, & la supérieure. r, la pince inférieure, plus courte que l'autre & plus mousse. On a écarté ces deux pinces s'une de l'autre pour saire voir les parties charnues qui sont entr'elles. En a, est l'anus.

La Figure 4 montre le bout possérieur en grand &

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE par-dessous. Les deux branches p, p, qui composent la longue pince & supérieure, ont été écartées l'une del'autre, asin qu'on les distinguât, & qu'elles ne parussent pas être une seule & même pièce, comme elles le paroissent dans les figures 2 & 3.

Dans la Figure 5, le bout postérieur est vû par-dessus; les deux branches p, p, de la longue pince, y sont trèsécartées l'une de l'autre, & elles cachent presqu'entière-

ment les deux branches de la courte pince.

La Figure 6 représente le bout postérieur vû pardessous, comme dans la figure 4, mais avec une seule de ses pinces, & la plus courte. Entre les branches r, r, de cette pince, on voit deux œusso, o; la pince sert à les conduire en terre.

La Figure 7 représente en grand le bout postérieur du mâle vû du côté du ventre, & dans un moment où la pression a obligé toutes les parties qui y sont contenues, à s'écarter les unes des autres, & à se montrer. l, l, espèces de demi-coquilles presque écailleuses, qui ensemble composent une sorte de boîte qui renferme toutes les autres parties quand le derriére de la tipule est dans l'état où on le voit dans la figure 1. t, t, deux piéces écailleuses, dont le bout plus gros que ce qui précéde, forme une tête platte. c, c, deux espéces de crochets, dont la pointe est brune & écailleuse, & dont la tige est blanche. d, d, deux piéces comme écailleuses faites en croissant. Toutes les piéces précédentes, servent apparemment à saisir le derriére de la fémelle. m, partie du mâle, de laquelle sort une espèce de fil. On trouve à sa base deux mammelons ou appendices, qu'on n'a pas marqués par des lettres. h, h, petites houppes de poils roux. En a, est l'anus.

Les Figures 8 & 9 font voir les mêmes parties, mais dans

dans des vûes différentes, & celles d'un des côtés de la figure 1; aussi les parties semblables sont-elles désignées par les mêmes lettres dans ces trois sigures. l, une des lames qui fait la moitié de la boîte ou de l'enveloppe des autres parties. Elle est vûe en dedans, ou du côté concave, sigure 8; elle est vûe par dehors, ou du coté convexe, sigure 9. t, piéce dont le bout est plus gros que ce qui précéde. c, un des crochets. d, un des croissants.

La Figure 10 représente une tipule sémelle dans l'attitude où elle se met lorsqu'elle se dispose à pondre. Celleci commence à picquer en terre le bout de la longue pince

marquée p, & p, p, figures 2, 3, 4 & 5.

Les Figures 11 & 12 représentent un œuf de tipule très-gross. La figure 11 le fait voir du côté où il a une cavité. La figure 12 le montre du côté opposé à celui où est la cavité.

La Figure 13 fait voir trois œufs de tipule de grandeur naturelle.

#### PLANCHE IV.

Les Figures 1 & 2 représentent chacune une tipule de médiocre grandeur & de même espèce, mais de dissérent sexe; la tipule de la figure 1 est un mâle, & celle de la figure 2 une sémelle; le grisâtre est leur couleur dominante, mais elles ont du jaunâtre à leurs jambes. Elles sont nées chés moy de vers trouvés dans le terreau tiré de saules, dont une partie de l'intérieur étoit pourrie.

La Figure 3 montre grosse à une forte loupe un ver de tipule qui n'a que sa grandeur naturelle dans la figure 4; ces vers se tiennent dans la bouze de vache. 1, sa tête écailleuse. 1, sa partie possérieure où sont les organes de

la respiration.

La Figure 5 est en très-grand celle de la tête du ver des figures précédentes, & de deux de ses anneaux. t, la tête.

Tome V.

y, tache brune qui semble être un des yeux. b, barbillons

qui, en certains temps, sortent de la bouche.

La Figure 6 fait voir en dessus la partie postérieure du ver précédent & extrémement grossie. f, f, u, u, quatre tuyaux, dont les deux u, u, sont plus courts que les deux f, f. Ces quatre tuyaux sont les quatre stigmates postérieurs. t, t, marquent deux trachées qui se rendent aux stigmates.

La Figure 7 est celle de la nymphe dans laquelle se métamorphose le ver précédent, dans sa grandeur naturelle. La même nymphe est grossie dans la figure 8.

Les Figures 9 & 10 reprélentent en deux vûes dissérentes, la petite tipule qui sort de la nymphe de la figure 8.

La Figure 1 1 est celle d'un ver de tipule qui se tient appliqué contre le dessous d'un agaric du chêne; mais cette figure le montre beaucoup plus grand qu'il ne le devient.

La Figure 12 représente une portion d'un agaric du chêne, dont le dessous a été mis en dessus. a, a, bord de cette portion d'agaric. u, ver de tipule dans sa grandeur naturelle. Tout ce qui est en blanc & marqué b, b, est le lit d'une bave luisante sur lequel il se tient. h, h, &c. diverses seuilles de gramen, qui passent au travers de l'agaric; l'agaric en croissant, renserme celles qui le touchent.

La Figure 13 est celle d'une coque que le ver de la

figure 12 se fait d'une liqueur gluante.

Les Figures 14 & 15 montrent en deux vûes différentes la nymphe dans laquelle le ver précédent se transforme, & la montrent plus grande que nature. Dans la figure 15, où l'on voit le ventre, on voit la disposition des jambes qui s'étendent jusqu'au derrière; & la figure 14 dans laquelle elle est vûe de côté, laisse voir la bosse b, qui est sur le corcelet. Mais ce qu'on doit le plus remarquer dans cette figure, c'est la position des antennes, qui est dissérente de celle des antennes de la plûpart des

DES INSECTES. I. Mem. 51 nymphes; elles sont sur le corcelet, & celles des autres nymphes sont placées en partie sous le ventre.

La Figure 16 est celle de la tipule de la nymphe précédente vûe par-dessus; & la figure 17 est celle de la même

tipule vûe par dessous.

La Figure 18 est celle de la partie antérieure de la mouche précédente, qui est représentée en très-grand, & vûe du côté du ventre. a, a, les antennes dont la structure est particulière. i, i, les yeux à rezeau. b, b, deux gros barbillons au-dessus de la bouche.

### PLANCHE V.

La figure 1 est celle d'un ver aquatique, & rouge, qui

se transforme en une petite tipule.

La Figure 2 représente une sorte de grouppe de vers rouges de l'espèce du précédent, assemblés autour d'une seuille qui est dans l'eau; ils sont dans un mouvement continuel & changent souvent d'attitude.

La Figure 3 montre un ver rouge grossi à la loupe. b, un de ses deux bras. l, l, l, l, les quatre ligaments qui nous ont déterminé à donner à ces vers le nom de polypes.

La Figure 4 fait voir en dessus la partie possérieure très-grosse. s, s, deux corps oblongs, dont le bout est bordé de poils, & qui paroissent être destinés à porter l'air dans le corps du ver, être deux stigmates. m, m, m, quatre corps en sorme d'olive, qu'on peut encore soup-

conner être des stigmates.

La Figure 5 est encore celle de la partie postérieure du ver, très-grossie, mais vûe en-dessous. s, s, les deux stigmates. m, m, deux des corps en olive. l, l, l, les quatre ligaments qu'on a négligé de donner à la figure précédente, parce que c'est la dernière qui fait voir leur origine. Ces ligaments, & le ver lui-même, ont été représentés très en grand dans le tome 4. pl. 14. fig. 12.

Les Figures 6 & 7 représentent en grand la nymphe dans laquelle se transforme le ver polype; elle a, dans l'une & l'autre figure, la tête en bas. Dans la figure 6, elle est vûe du côté du ventre, & elle est vûe du côté du dos dans la figure 7. h, houppe qu'elle a à sa partie postérieure. p, pennache qui orne son corcelet. l, l, les alles qu'on a écartées du corps figure 7. La figure 6 fait voir le contour singulier de deux jambes i, i.

Dans les Figures 8 & 9, la même nymphe est vûe de côté. La figure 9 montre cinq espéces de plumets p, p, p, p, p. Quand ceux des deux côtés se relevent, & se réunissent sur le corcelet, ils composent ensemble la pennache p, de la

figure 8.

La Figure 10 est celle de la tipule dans laquelle se transforme la nymphe précédente, grossie au microscope.

a, a, les antennes. b, b, les barbes.

La Figure 11 est celle d'une nymphe d'un ver tipule blanc, qui n'est guére plus grand que le ver tipule de la figure 1; aussi cette figure la grossit très-considérablement. Cette nymphe se tient à la surface de l'eau, & s'y agite continuellement. a, une de ses aîles. i, ses jambes, qui sont singulièrement contournées. c, une des deux cornes avec lesquelles elle respire l'air. La mouche de cette nymphe dissére peu de celle de la nymphe des vers rouges.

# PLANCHE VI.

La Figure 1 représente plus grosse que nature une nymphe de ver aquatique, qui est vûe dans sa véritable grandeur, sigure 2. L'une & l'autre sigure la montrent du côté du ventre. Cette nymphe est toûjours dans l'eau. i f, long sil qui part du corcelet, & dont la nymphe tient ordinairement le bout à la surface de l'eau; mais le sil est quelquesois plus contourné qu'il ne l'est ici, selon que l'eau agit dessus, pendant que la nymphe change

de place. Elle en change quand elle veut; quand elle veut, elle se met dans des positions dissérentes de celle où elle paroît dans les deux figures. L'origine du sil est sur le corcelet. La figure 1 sait voir des poils p, p, sur les côtés de cette nymphe, qui, pour être visibles, demandent à être grossis par la loupe, aussi ne paroissent-ils pas dans la figure 2. d, marque la dépouille du ver que j'ai trouvé attachée à une de ces nymphes. La sigure 2 n'a point cette dépouille, mais elle a en c, une espèce de crochet.

La Figure 3 est celle de la tipule, dans laquelle se transforme la nymphe des figures précédentes. Elle a sur ses

aîles quelques taches brunes & opaques.

La Figure 4 fait voir à peu-près dans sa grandeur naturelle un ver aquatique de tipule, singulier par sa grande transparence, & par l'espèce de crochet qu'il porte en devant de la tête; le même ver est grossi au microscope dans la sig. 7.

La Figure 5 représente la partie antérieure du ver précédent grossie au microscope. i, un des yeux. e, e de, les deux crochets qui, lorsqu'ils sont appliqués l'un contre l'autre, comme ils le sont dans les figures 1 & 7, & comme ils le sont ordinairement, ne semblent être qu'un seul & unique crochet. e d, bout d'un des crochets, brun & écailleux, articulé en d, avec une partie blanche & moins dure. e, l'endroit où la partie e d se trouve articulée. m, m, espéces de mains armées d'ongles ou de longues épines, & posées à chaque côté de la bouche & un peu en dessous.

La Figure 6 ne différe de la figure 5, qu'en ce qu'une partie l, blanche & oblongue, & d'un volume considérable, sort de la bouche du ver. On oblige cette partie à paroître

lorsqu'on presse le corps, & sur-tout près de la tête.

La Figure 7 montre le ver de la figure 1 grossi au microscope. c, son crochet qui semble simple, quoique les figures précédentes nous ayent appris qu'il est double. i, un des yeux. r, r, e, e, quatre corps bruns chagrinés & faits G iij MEMOIRES POUR L'HISTOIRE en forme de rein, qu'on apperçoit dans l'intérieur de l'infecte. n, sa nageoire. q, q, deux filets qui forment une queue fourchue.

La Figure 8 représente dans sa grandeur naturelle, la nymphe du ver de la figure 1, & la même nymphe est considérablement grossie dans la figure 9.c, c, deux espéces de cornes qui sont probablement les organes de la respiration. i, les jambes. n, n, les deux nageoires, dont chacune semble être double, parce qu'elle est comme divisée en deux par une espéce de côte.

Dans la Figure 10, la partie postérieure de la nymphe est grossie au microscope. n ct f, net f, les deux nageoires. n c, le bord extérieur. f, le bord intérieur. t, côte ou principal vaisseau, qui jette diverses branches. La partie f c, n'est pas bordée comme l'est le reste, & c'est ce qui aide à tromper

sur le nombre des nageoires.

La Figure 11 est celle d'une des cornes c, figure 9, vûe au microscope; alors elle paroît chagrinée avec art.

Les Figures 12, 13 & 14 représentent la tipule dans

laquelle se transforme la nymphe de la figure 8.

La Figure 15 montre le bout postérieur du corps d'une des tipules précédentes, d'une tipule mâle, grossi au microscope. e, e, deux tiges, de chacune desquelles part une espèce d'épine écailleuse. Quand le mâle ne fait point usage de ces épines, elles se croisent en X, comme on le voit ici.

La Figure 16 est celle d'une nichée d'œuss de tipules

aquatiques de grandeur naturelle.

Dans la Figure 17, un des œufs de la nichée précédente,

est grossi au microscope.

La Figure 18 montre la nichée d'œufs de la figure 17, telle que le microscope la fait voir.



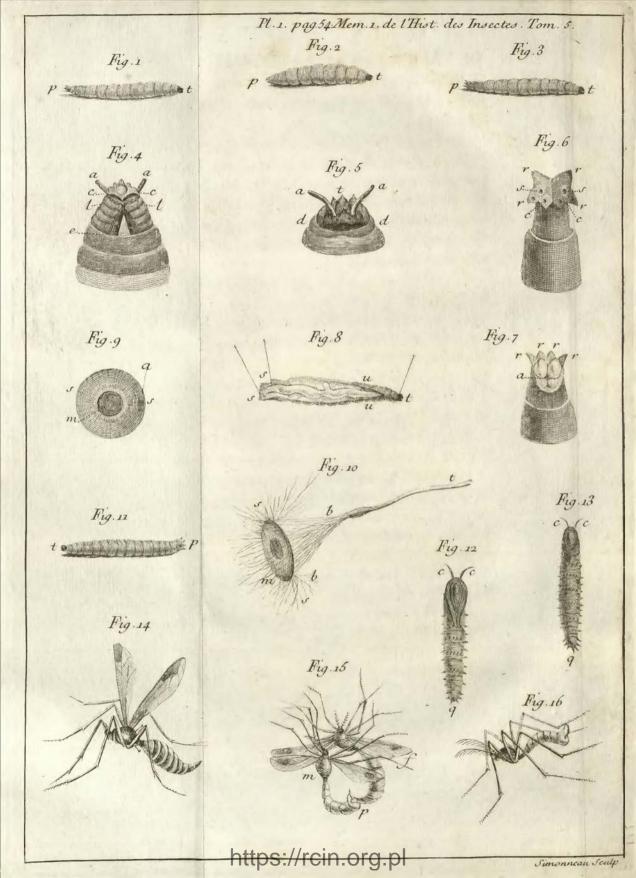

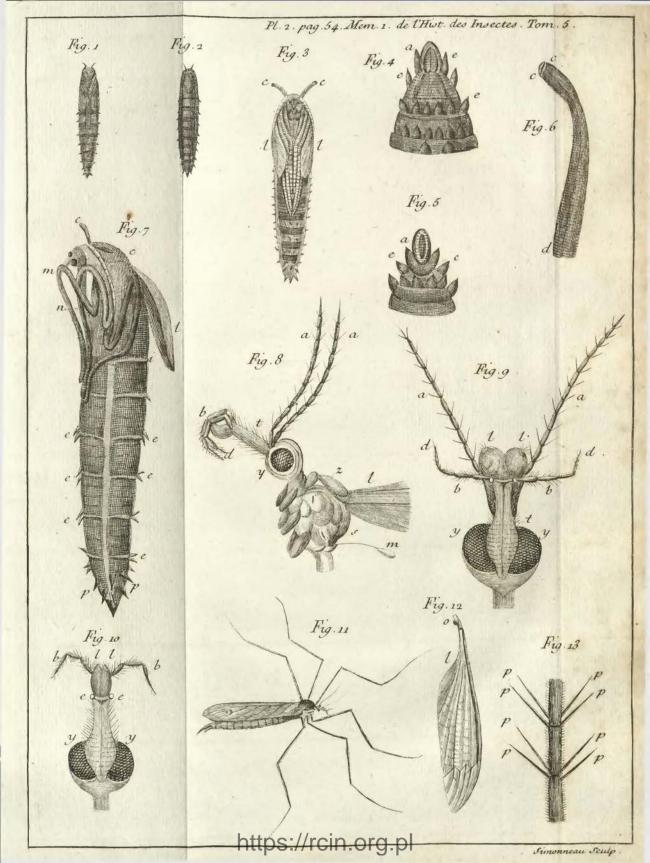

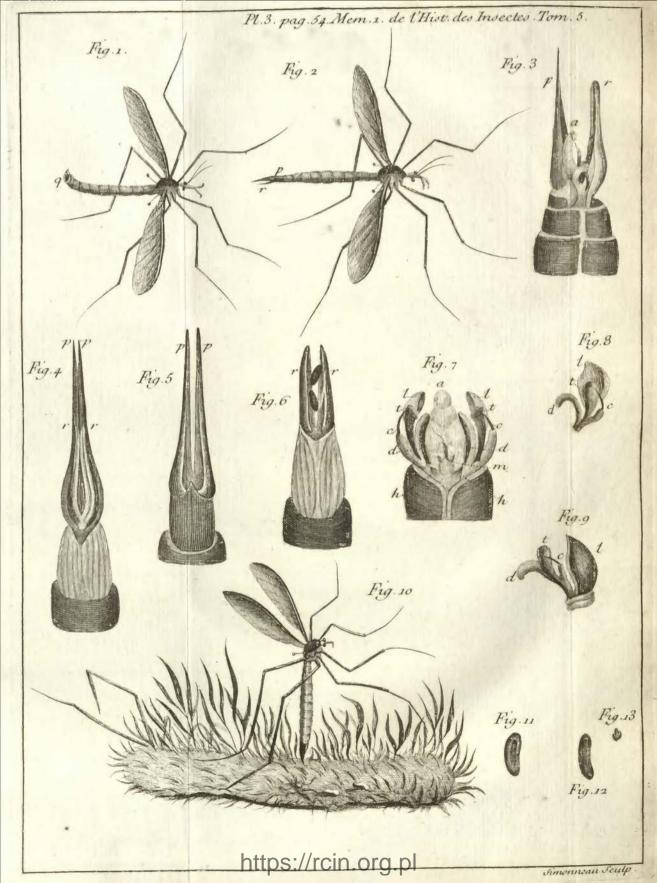

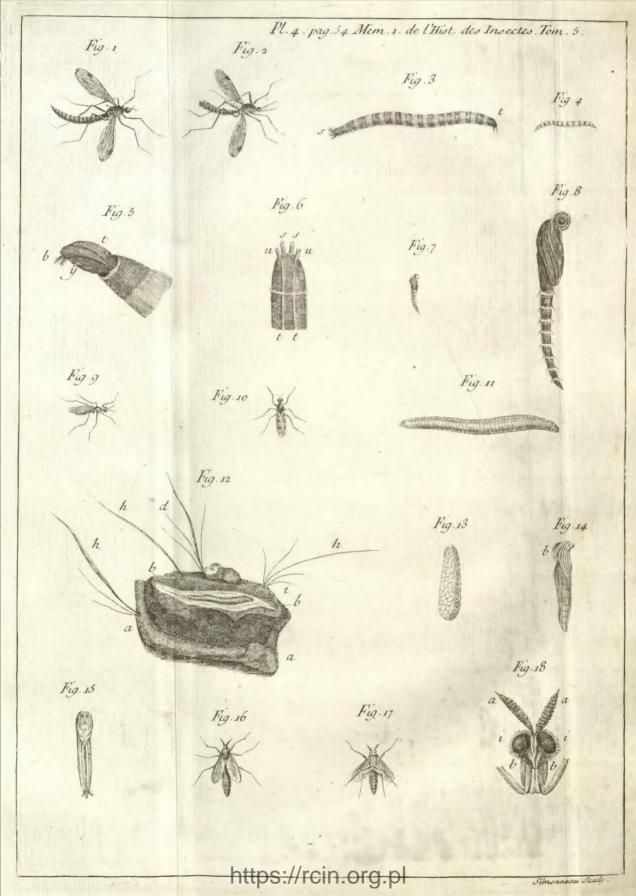

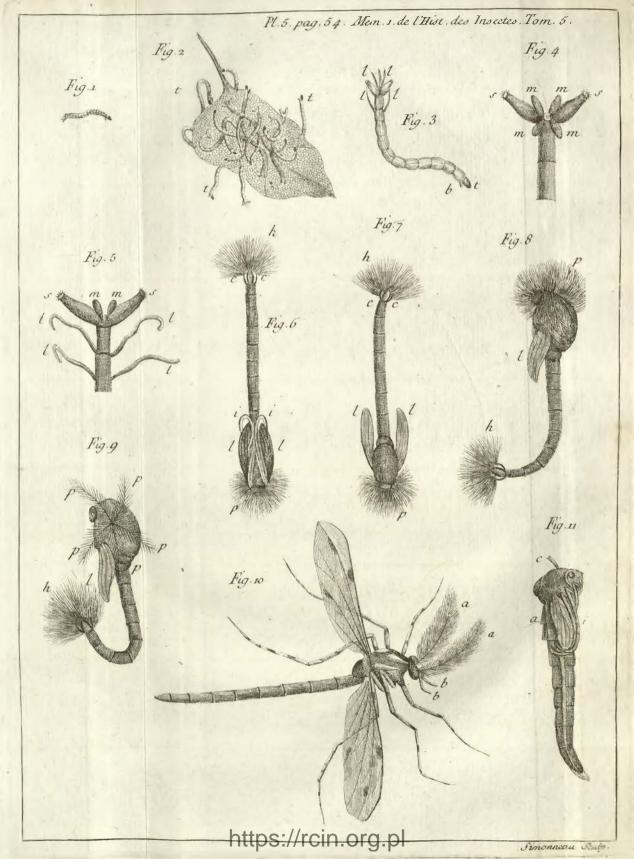



Simonneau Sculp

### SECOND MEMOIRE.

### HISTOIRE

## DES MOUCHES DE S.TMARC;

Et quelques Suppléments au neuvième & au douzième Memoire du quatrième Volume.

Ous conservons aux mouches \*, dont nous voulons \* Pl. 7. fig. parler dans ce Memoire, le nom qu'elles portent en 7,8,9 & 10. quelques Provinces du Royaume, en Poitou & en Touraine, où on les a traitées avec une distinction dont elles ne sont pas trop dignes; car par elles-mêmes, elles n'ont rien de plus propre à se faire remarquer, qu'un très-grand nombre d'espèces de mouches auxquelles on ne s'est pas avisé d'imposer un nom. Mais elles paroissent des premiéres au Printemps; d'ailleurs, il est probable qu'il y a eu quelqu'année où vers la Fête de Saint Marc, vers la mi-Avril, ou un peu plus tard, elles ont paru en prodigieuse quantité; & qu'elles ont causé quelque mal, ou que quelque mal du moins leur a été attribué dans cette même année. Les paysans qui se croient les mieux instruits, prétendent qu'elles étoient autrefois armées comme les guespes, d'un aiguillon que Saint Marc leur a fait perdre.

En certaines années j'ai entendu accuser ces mouches par ceux qui cultivent avec le plus de soin les arbres fruitiers, d'y avoir fait du tort, d'en avoir rongé les bouts des boutons, & d'avoir fait périr les fleurs. Il est vrai aussi qu'on les voit souvent sur les fleurs & sur les bourgeons des arbres. Ce sont des mouches de grandeur médiocre\*, \* Fig. 7 & 9.

bien plus petites que les grosses mouches bleues; elles font de la feconde classe générale de celle des mouches \* Pl. 7. fig. qui ont une bouche \* fans dents; mais elles peuvent avec leur bouche exprimer du fue des bourgeons & des fleurs qui ne sont pas épanouies, & peut-être y occasionner un

desséchement qui les fait périr.

12. f.

Leur bouche, comme celle des tipules, est au bout de la tête, & sa fente se trouve de même entre deux levres latérales faites en espèce de coquilles, & qui couvrent d'autres levres plus charnues; en un mot, la structure de leur bouche ressemble beaucoup à celle de la bouche des tipules, & elle est de même recouverte en certains temps par deux barbillons, chacun desquels est attaché à un de ses côtés; ils sont moins longs proportionnellement que ceux des tipules.

\*Fig. 11 & Les antennes \* de ces mouches sont peu longues, & n'ont d'ailleurs rien de fingulier; elles sont à grains.

\* Fig. 11. Mais il est à remarquer que le male \* a une tête beaucoup

\* Fig. 12. plus grosse que celle de la fémelle \*. Les yeux à rezeau du mâle, sont aussi beaucoup plus gros que ceux de la fémelle, & ce sont eux qui rendent sa tête grosse, par rapport à celle de l'autre. Dans plusieurs espèces de ces mouches, ces yeux sont noirs. Quoiqu'ils couvrent presque tout le dessus de la tête du mâle, qu'ils s'y touchent

Fig. 15. presque vers le derrière, là même il y a une petite grappe\* composée de trois petits yeux lisses & disposés triangulaire-

ment, qui s'éleve au-dessus des yeux à rezeau.

Ces mouches portent ordinairement leurs aîles de maniére qu'une des deux couvre l'autre presqu'en entier; celle-ci ne paroît qu'auprès de son origine & à son extrémité. Elles sont aussi longues ou un peu plus longues que le corps, aussi le cachent elles à nos yeux. Quand on

\* Fig. 11. a mis à découvert celui du mâle \*, on ne balance pas à placer DES INSECTES. II. Mem.

placer cette mouche dans la classe de celles à corps long: sa forme a quelque chose de singulier, en ce que l'anneau qui a le plus de diametre, tient au corcelet, & que les autres en ont de moins en moins à mesure qu'ils s'approchent du bout postérieur. D'ailleurs ce mâle paroît une mouche assés malfaite, dont le corps raboteux n'a pas une grosseur proportionnée à celle du corcelet; celui de quelques - uns est extrémement menu. On hésiteroit davantage à placer la fémelle \* parmi les mouches à corps \* PI. 7. fig. 3. long, le sien mieux façonné, plus lisse & distendu par les œufs, tient de la figure d'une olive applatie. Ces mouches volent d'assés mauvaise grace; quand elles sont en l'air leur corps semble y être pendant, elles laissent au moins pendre leurs jambes qui font assés longues.

Je n'ai encore vû de ces mouches que de deux couleurs. Les unes font noires & d'un très-beau noir, & les autres ont le corps & le corcelet rougeâtres; mais j'en ai observé des unes & des autres, de grandeurs très-différentes, & qui sont de différentes espéces. Il y en a des espéces aussi petites que les petites espéces de tipules & que les cousins, & on ne les distingue des unes & des autres, que quand on examine à la loupe la forme de leur

corps.

Des mouches connues même des paysans, communes dans nos jardins, & qu'on accuse d'y faire des desordres, avoient de droit une place dans nos Memoires, quoique d'ailleurs elles ayent peu de singularités à nous offrir; au moins falloit-il faire sçavoir quelle est leur origine. Elles viennent, comme les tipules, de vers \* qui se tiennent sous terre, qui s'y nourrissent d'une espèce de terreau ou de terre, & qui pourtant s'accommodent d'une matiére, qui paroît contenir des sucs plus aisés à extraire. J'ai vû en Octobre de ces vers à milliers, &

Tome V.

encore petits, dans des bouzes de vache médiocrement fraîches, & pendant l'hyver j'ai trouvé des mêmes vers fous terre, dans le Bois de Boulogne. Si la faison où j'ai rencontré des bouzes de vache peuplées de vers de ce genre, étoit celle où leurs mouches paroissent, il seroit naturel de penser que des meres avoient fait leurs œufs fur ces excréments; mais dans le mois d'Octobre, on ne voit point les mouches dans lesquelles se transforment les vers dont il s'agit; d'où il suit qu'ils n'avoient pu naître dans des excréments dont un grand animal ne s'étoit vuidé que depuis peu de jours; qu'il faut penser que ces vers qui étoient sous terre, ayant senti que la matière qui avoit été déposée sur sa surface, & qui l'avoit humectée, étoit propre à leur fournir de la nourriture, s'étoient rendus au milieu de cette matière. Quand nous en serons à l'histoire des Scarabés, elle nous apprendra qu'il y en a quantité d'espèces qui vont s'établir dans les bouzes de vache fraiches.

Mem. IV. pag. 180.

Ces vers qui se doivent transformer dans les mouches de Saint-Marc, sont de la troisséme classe, & lorsque nous \* Tom. 4. avons mis les vers en ordre, nous les avons placés \* dans le septieme genre de cette classe. Ils ont une tête écailleuse, & sont dépourvus de jambes. Ils ont d'ailleurs beaucoup de ressemblance avec les chenilles, par la figure de leur corps, & ils ressemblent à celles de certaines espéces, parce qu'ils sont hérissés de beaucoup de poils, plus gros pourtant & plus écartés les uns des autres que ceux des chenilles bien velues, & tous inclinés vers le derriére.

Ils changent de peau comme les chenilles; j'ignore combien ils en changent de fois; mais je sçais que lorsque j'en examinai vers la mi-Mars, que j'avois apportés de Poitou à la fin d'Octobre, & que j'avois renfermes dans DES INSECTES. II. Mem.

des poudriers avec la même bouze de vache, dans laquelle ils avoient été trouvés, je sçais, dis je, qu'ils me parurent différents de ce qu'ils étoient avant l'hyver; non-seulement ils étoient plus grands, ils étoient moins couverts de poils, mais de poils plus gros. Ils avoient sur chaque anneau une ceinture composée seulement de huit à dix poils très-roides. Au reste seur couleur n'est pas propre à seur attirer nos regards, elle est d'un gris-brun, & partout à peu-près de la même nuance. La tête est noire &

platte.

De crainte que les vers dont je m'étois fourni, ne se trouvassent trop à l'étroit, & dans une matière trop dessechée, vers la mi-Mars je mis les morceaux de bouze de vache dans lesquels ils étoient, sur la terre humide qui remplissoit une cloche de verre placée dans une position contraire à celle où l'on met ordinairement les cloches. Au bout de deux jours tous étoient entrés en terre, il n'en restoit aucun dans les morceaux de matiére où ils avoient vécu jusque-là. Je négligeai de remuer la terre dans laquelle ils s'étoient introduits, jusqu'au 22 avril, & pour peu que j'eusse disséré davantage, je n'y eusse trouvé que des dépouilles; j'y surpris plusieurs des mouches dans lesquelles ils s'étoient transformés, prêtes à sortir de terre. Plusieurs autres avoient apparemment pris l'essor dès les jours précédents; il n'en restoit plus que deux cachées sous la forme de nymphe, & depuis plusieurs jours apparemment, il n'y en avoit plus qui eussent celle de ver.

Mais je suivismieux une autre année, les vers du même genre, que j'avois trouvés au milieu d'une terre sablonneuse, proche d'un pied de chêne du Bois de Boulogne, au commencement de Février. Tous ceux que j'avois apportés, subirent leur première métamorphose en quatre

60 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE jours de temps; depuis le 2 jusqu'au 5 Mars inclusivement, tous devinrent des nymphes, dont quelques-unes se transformerent en mouches le 15 Avril, & les autres les jours luivans.

Pour parvenir à paroître nymphes, ces insectes se défont de leur peau de ver, & cela comme des chenilles de plusieurs espéces se défont de la leur en pareil cas. Celui qui travaille à se métamorphoser, oblige la peau des premiers anneaux à se fendre sur la partie supérieure du

\*PI.7. fig.2. corps \*. Des parties charnues s'élevent dans l'instant audessus de la fente, & en s'y élevant contribuent à l'aggrandir. La partie antérieure de la nymphe paroît bientôt

\* Fig. 3. a. au jour, elle sort par la fente. Le crâne \* du ver qui tient à la dépouille dont la nymphe veut se tirer, se trouve alors sous le ventre. La nymphe dégage ensuite ses anneaux postérieurs, elle les amene en devant, & les gonflant & poussant en arrière, elle y pousse en même temps la

\*Fig. 2 & dépouille \*; elle l'oblige à se plisser, & peu à peu elle la conduit jusqu'au bout de son derriére où elle est réduite

à un petit paquet.

Le nom de crisalide convient peut-être aussi bien à notre insecte métamorphosé, que celui de nymphe que nous venons de lui donner. Les aîles & les jambes appli-

\*Fig. 4 & 6. quées les unes contre les autres du côté du ventre \*, dans une étendue qui n'a pas la moitié de la longueur du corps. n'y sont guéres plus aisées à distinguer qu'elles le sont dans les crisalides ordinaires. D'ailleurs, ces crisalides ou nymphes n'ont rien de particulier dans leur forme, si ce n'est qu'elles semblent bossues. Le corcelet de la mouche

Fig. 5. 6. qui est gros & élevé, demande que l'endroit de la crisalide\*

où il est placé, soit plus élevé que le reste.

Au reste, la manière dont se fait la dernière transformation, la manière dont la mouche brise ses enveloppes & s'en tire, n'a rien qui mérite d'être expliqué; car tout ce qui passe alors ressemble parfaitement à ce que les papillons & d'autres mouches nous ont fait voir dans une

pareille circonstance.

Le reste de la vie de ces mouches ne m'a offert aucun fait remarquable. Après leur naissance elles prennent l'essor, elles vont volontiers se poser sur les plantes, & fur-tout sur les arbres fruitiers. Les mâles se joignent aux fémelles, auxquelles ils restent unis des heures entiéres. Pendant l'accouplement le mâle \* ne se tient point sur la fémelle, le corps de l'un & celui de l'autre sont sur une même ligne, ils semblent n'en faire qu'un. Les aîles de la fémelle recouvrent une partie de celles du mâle. Ces deux mouches ainsi jointes ensemble, ressemblent à un insecte qui auroit une tête à chacun de ses bouts. Quelquefois la fémelle emporte en l'air le mâle qui ne veut pas l'abandonner. Souvent aussi on les prend sans les déterminer à se séparer. Le mâle a au-dessous de son derrière deux crochets \* capables de bien saisir celui de la fémelle, & qui ne sont pas visibles dans les temps ordinaires. c, c. Il introduit la partie propre à féconder les œuss \* dans \* m. une ouverture qui est du côté du ventre de la fémelle \* \* Fig. 14.11. assés près de l'anus. Après que celle-ci a été fécondée, elle n'est pas long-temps sans doute à faire ses œufs qu'elle dépose, soit dans la terre, soit dans des excréments de vache, & peut-être dans ceux de cheval, après quoi elle périt. On ne voit guéres de ces mouches que pendant trois femaines ou un mois.

La même raison qui nous a engagé à parler des mouches de Saint-Marc, nous détermine à dire ici quelque chose d'une espèce de mouches \* beaucoup plus petites. \* PI. 8. fig. 7. Elles sont extrémement communes, elles paroissent dans toutes les Saisons de l'année. Nous avons oublié de les

\* Pl. 7. fig. 17 & 18. m.

\* Fig. 13.

Hiij

faire connoître dans le neuvième Mémoire, nous y suppléerons dans celui-ci; elles ne sont que de vrais moucherons; elles sont plus petites que les plus petites tipules, Lorique leurs aîles sont posées sur leur corps, à peine sont-elles aussi grosses qu'une grosse tête d'épingle. Avec une loupe on s'assûre pourtant de la classe à laquelle elles \* Pl. 8. fig. appartiennent; on reconnoît \* qu'elles sont de la premiére des classes générales, qu'elles n'ont qu'une trompe assés semblable à celle des mouches bleues de la viande. & qu'elles sont de la première des classes subordonnées à

11 & 12.

la classe générale, de celle des mouches à corps court. Elles aiment l'espéce de lie de vin qui est déposée sur les tonneaux d'où on tire le vin avec un robinet; elles aiment le marc de raisin qui s'aigrit, & en général elles aiment les liqueurs qui ont été sucrées lorsqu'elles viennent à s'aigrir. Des pots où il y avoit eu du miel qui s'étoit aigri, parce qu'on n'avoit pas daigné le séparer des vers, des nymphes de mouches à miel, & de ces mêmes mouches qui avoient péri, soit dedans, soit dessus ce miel; des compottes de pommes de rambour qu'on avoit aussi laissé aigrir, m'ont fourni des mille milliers des mouches dont je veux parler.

\*Fig. 8 & 10. Elles avoient crû sous la forme de vers \*, dans ces matiéres aigries, & par la suite elles y avoient paru avec des aîles. Quand on découvroit le compottier de verre dans lequel elles étoient nées, on voyoit des nuées de ces petites mouches s'envoler.

Le corps & le corcelet de cette petite mouche sont jaunâtres. Ses yeux à rezeau sont d'un rouge qui n'est pas d'une belle nuance, mais qui fait pourtant qu'on les remarque plûtôt qu'aucune des autres parties. Les aîles qui ordinairement se croisent sur le corps, ont des couleurs d'iris. Inutilement ai-je cherché à voir les balanciers; mais il y a plus d'apparence que leur petitesse a contribué

DES INSECTES. II. Mem.

à me les cacher, qu'il n'y en a que la mouche en soit privée. Les antennes \* sont à palette ovale & platte, \* Pl. 8. fig.

comme celles des mouches à forme d'abeilles.

Je n'ai pu m'affurer si elles sont vivipares ou ovipares. Quoi qu'il en soit, leurs vers \* sont blancs & ont deux \*Fig. 8 & 10. crochets paralleles l'un à l'autre en devant de la tête. En un mot ces vers sont semblables, mais très en petit, aux vers de la viande. Comme ceux-ci aussi, lorsqu'ils sont en état de se transformer, ils se font une coque de leur propre peau \* dont ils se détachent, sans en sortir. Le \*Fig. 9 & 13. bout antérieur & supérieur de la coque formée par cette peau, est un peu applati & terminé par deux cornes, \* \*Fig. 13.66. qui probablement sont analogues à celles des autres coques cornues, & à celles des crisalides cornues. Leur couleur est feuille-morte ou marron, elle est semblable à la couleur des coques des mouches de la viande; le bout postérieur de la coque a aussi deux espéces de cornes. \*

Environ dix à douze jours après que l'insecte s'est transformé pour la premiére fois, il est en état de paroître avec des aîles; il détache la piéce qui couvroit cette partie \* de la coque que nous avons dit être ap- \* Fig. 14. d. platie; il souléve une pièce platte, au bout de laquelle

les cornes restent; ensin il sort aîlé par cette ouverture. Nous donnerons encore ici un Supplément à un autre article du neuviéme Mémoire du quatriéme volume, à l'article \* où nous avons parlé des vers truffes; nous avons \* Pag. 372. décrit & fait représenter une espèce de ver, qui comme nous, est friande de cette plante soûterraine; mais nous n'avons pu faire connoître la mouche de ce ver, toutes les mouches que j'aurois dû avoir de ceux de cette espéce ayant péri chés moi avant que de s'être métamorphosées pour la derniére fois. Nous avons eu depuis une

\* Pl. 8. fig. mouche des truffes \*, dont nous n'avons pas eu le ver; mais seulement la coque, & cette coque disséroit, je crois, de celles que nous avions eûes auparavant. Les truffes sont recherchées par plus d'une, & même par plus de deux espèces de vers qui se transforment en des mouches à deux aîles : les vers par lesquels elles sont attaquées en hyver & en automne, ne sont peut-être pas de l'espèce de ceux qui leur en veulent en été. M. le Marquis de Gouvernet qui pense que malgré une trèsgrande naissance, que quoique possesseur de terres trèsconsidérables, on peut vivre sans être dévoré par l'ambition, qu'on peut mener une vie douce & tranquille, celle d'un Philosophe, admirer les productions de la Nature, la forcer à étaler ses plus rares beautés dans les jardins qu'on prend soi-même plaisir à cultiver; M. le Marquis de Gouvernet, dis-je, me fit l'amitié de m'envoyer quelques truffes qui lui étoient arrivées du Dauphiné vers le commencement de Juillet, parce qu'il y avoit remarqué des coques de vers. Au bout de douze à quinze jours, il sortit de chacune des coques qui étoient bien condi-

\*Fig. 1 & 2. tionnées, une mouche \* qui a quelque ressemblance avec celle qui dépose ses œufs sur des excréments humains; son corps comme le corps de celle-cy est con-

\*Fig. 2. tourné en dessous \*, mais il est moins velu. Cette mouche de la trusse a cependant des poils longs, gros & roides, semés sur le corps, le corcelet & la tête. La couleur du corcelet & celle du corps, est un rougeâtre pointillé de brun. Ses antennes sont à palette platte &

\*Fig. 3. ovale \*, & par là cette mouche se trouve d'un genre dissérent de celui de la mouche à laquelle nous venons de dire qu'elle ressemble. Elle est, au reste, de la première classe générale des mouches à deux aîles; elle a une trompe charnuë, & elle n'a point de dents.

Je

Je suis incertain de la forme de la coque d'où cette mouche fort, & qu'elle s'est faite lorsqu'étant prête à passer de l'état de ver à celui de nymphe, elle s'est détachée de la peau du ver; mon incertitude vient de ce que les mêmes truffes me firent voir trois espéces de coques différentes. J'en trouvai de semblables à celles des vers de la viande, mais plus petites que celles de ces vers qui se transforment en grosses mouches bleues. J'y trouvai d'autres coques, mais très-petites \*, qui \*Pl. 8. fig. 4. avoient deux cornes \* placées comme le sont celles des \* Fig. 5. c, c. coques des vers à queue de rat : le bout de chacune de ces coques avoit une sorte de courte queue \*; ainsi le ver qui se fait cette coque semble devoir être du genre de ceux à queue de rat. Je trouvai dans les mêmes truffes une troisième espèce de coque \* qui n'avoit point de cornes à sa partie antérieure, & qui avoit comme deux mammelons, deux cornes très-courtes à son bout postérieur \*. Ces trois espéces de coques prouvent au moins, qu'au printemps & en été il y a trois differentes espèces de vers qui aiment les truffes, & qui se transforment en trois espéces dissérentes de mouches à deux aîles. Quand je voulus examiner les coques d'où étoient sorties des mouches, telles que celle qui est représentée fig. 1 & 2, il s'en présenta de vuides des trois espéces, & qui l'étoient apparemment lorsque je les renfermai dans le poudrier, & celles qui étoient pleines ne contenoient que des mouches mortes & défigurées.

Je profite de l'espace qui reste à remplir dans la huitiéme planche, pour faire paroître une mouche à deux aîles & à corps long \*, qu'on trouve sur les charmilles \*Fig. 15. dès qu'elles commencent à être couvertes de seuilles. Les desseins que nous avons fait faire en grand, de la tête de cette mouche, montrent que la trompe qui en

Tome V.

\* Figure 6.

\* 9 9

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE 66 part, est autrement construite que les différentes espéces de trompes de mouches à deux aîles dont nous avons parlé dans le tome IV. La trompe de celle-cy est ordi-\* Pl. 8. fig. nairement logée dans un long étui \*, qui, tout du long 16. & en dessus, a une coulisse qui la reçoit, & qui lui permet de sortir. Quand cette trompe est hors de son étui, & développée, on voit qu'elle est composée de quatre \* Fig. 17. piéces \*, toutes d'une sorte de corne, dont une \* est plus longue & plus forte que les autres; de deux plus courtes & très-fines \*; & d'une quatriéme \* un peu plus \* e, e. grosse & un peu plus longue que les deux précédentes, \* i. mais plus mince & plus courte que la premiére. La figure 8 nous donne aussi le développement d'une trompe dont nous ne connoissons pas assés la composition, lorsque nous l'avons fait graver dans le quatriéme \* Tom. 4.

pl. 8. fig. 11,

12, 13 0

14.

\* Pl. 8. fig.

28. fig. 14.

\* f. f.

18.

tome\*. Nous nous sommes contentés alors de faire voir que son bout \* est fait en bec d'oiseau \*; mais nous ferons remarquer actuellement qu'en dessus, depuis l'origine de cette trompe jusque par-delà le tiers & près de la moitié de sa longueur, il y a une coulisse \*; que dans cette coulisse sont logées trois parties, dont une \* plus considérable que les deux autres, peut être regardée comme une espéce de langue, de sucçoir semblable au sucçoir de la trompe \* Tom. 3. pl. de ces pucerons \* qui sont si bien distingués des autres par la grandeur démesurée de la leur. Les deux parties plus courtes & plus déliées \* qui accompagnent le grand sucçoir, sont elles-mêmes apparemment des sucçoirs plus foibles qui aident au premier.

> Le supplément que je dois au douziéme Mémoire du quatriéme volume, a pour objet une matiére qui peut paroître plus intéressante que celles des suppléments que nous venons de donner à d'autres Mémoires de ce même volume. Lorsque nous avons traité des mouches à deux

67

aîles qui ont la forme de bourdons, nous avons fait remarquer les endroits singuliers qu'a choisi celui à qui sont dûes tant de merveilleuses productions, pour faire croître les différentes espèces de vers qui se transforment en différentes espéces de ces mouches; nous avons admiré les mouches qui vont percer la peau de nos grandes bêtes à cornes, & celle des cerfs, pour semer leurs œufs dans les chairs de ces animaux; nous avons vû que de chaque œuf il sort un ver \*, qui fait élever une tumeur \* dans la cavité de laquelle il croît, & du fond de laquelle il pl. 37. sig. 1 sçait se conserver une communication avec l'air extérieur. Ces tumeurs paroissent quelquesois en grand nombre sur fig. 1. le corps d'un même cerf, aussi sont-elles connues des Chaffeurs. Ils les fçavent habitées par des vers qu'ils appellent taons. La chûte du bois du cerf est un phénomene d'histoire naturelle très-singulier, dont les Chasseurs ont voulu rendre raison. Quelques-uns pensent qu'elle est l'ouvrage des vers qui sont logés dans les tumeurs charnues; ils prétendent que dans un temps qui précede de peu celui de la chûte qu'ils veulent expliquer, ces taons s'acheminent vers le bois, qu'ils parviennent à sa base ou meule, & qu'ils rongent successivement le merrein ou la perche de chaque corne, à l'endroit où la perche fort de la meule; que le bois qu'ils ont comme scié par le pied, est obligé de tomber.

J'ai suffisamment prouvé qu'heureusement pour les cerfs, ces vers ne sçavent pas faire un pareil voyage; gros comme ils le deviennent, s'il falloit que ceux qui ont crû dans des tumeurs placées sur le dos, sur les côtes, sur les euisses & dans d'autres endroits éloignés de la tête, se rendissent en marchant & toûjours à couvert, près de l'origine du bois, ils auroient à faire de cruelles dissections dans les chairs pour s'ouvrir des chemins d'une largeur

I ij

fusfisante & fort longs; les chairs du cerf seroient toutes déchiquetées. Le Mémoire que nous venons de citer, a appris que chaque ver se tient dans la cavité de la tumeur qu'il a fait élever, jusqu'à ce qu'il ait pris tout son accroissement; qu'alors il aggrandit l'ouverture qui lui donnoit une communication avec l'air extérieur; il en fait une porte asses grande pour lui permettre de sortir, & par laquelle il sort; que le seul voyage qu'il ait à faire, est de se laisser tomber doucement à terre, où il se traîne ensuite en avant jusqu'à ce qu'il ait trouvé à se cacher à son gré sous quelque motte de terre, ou sous quelque pierre. Il est donc certain & très-certain, que ces vers ne contribuent aucunement à la chûte du bois du cerf.

Mais ils ne sont pas les seuls vers qui doivent être nourris par les cerfs, jusqu'au temps de leur transformation. Il y a une saison où assés souvent l'on en trouve à chaque cerf beaucoup d'autres réunis ensemble. Les Chasseurs ont été apparemment les premiers qui ayent observé ce fait, & ils ont eu souvent occasion de le revoir. Quelques-uns d'eux croyent que les derniers vers sont ceux des tumeurs, qui sont arrivés à un rendez-vous commun. Mais au moins presque tous les Chasseurs veulent que ce soient ces derniers vers qui rongent le bois du cerf, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à le faire tomber. Etant réunis dans un même lieu, ils peuvent partir tous à la fois pour aller de concert se mettre à l'ouvrage, & ils ne sont pas éloignés de l'endroit où on les veut faire travailler; car ceux mêmes qui ont mis au plus loin l'endroit où on les trouve, disent qu'ils se tiennent dans le col. Le chemin du col au-dessus de la tête n'est rien en comparaison de celui qu'on fait saire aux vers des tumeurs. Enfin le temps où l'on trouve ces vers est à peuprès celui de la chûte du bois du cerf.

DES INSECTES. II. Mem.

C'est aussi apparemment sur ces raisons ou plûtôt sur l'authorité des Chasseurs, que les Auteurs modernes qui ont traité de la chasse du cerf, attribuent à ces vers la chûte du bois; sans se donner la peine de les consulter, on n'a qu'à lire l'article du cerf dans le Dictionnaire de Trevoux, & l'on verra que l'on y rapporte comme un fait certain que le bois de cerf ne tombe que parce qu'il est scié par ces derniers vers. Le chemin du col à la tête ne laisseroit pourtant pas encore de leur être difficile à faire, & on ne voit pas à quelle sin ils entreprendroient d'abbattre le bois, &

y parviendroient.

Mais ce n'est pas assés pour nier que des choses se fassent dans la nature, que de ne pas connoître le motif pour lequel elles peuvent être faites. S. A.S. M. le Prince de Conty, à qui les progrès des sciences sont chers, a voulu que je pusse avoir des raisons plus fortes pour détruire un sentiment très-généralement reçû & très-enraciné. Elle eut la bonté de me faire dire le 4 Mars qu'elle partoit pour la chasse dans l'intention de m'envoyer la tête & tout le col du cerf qui seroit pris. M.r le Prince de Conty ne manqua pas de faire couper le col par-delà la derniére vertebre à celui qui fut la malheureuse victime de cette chasse, & de faire enlever toute la peau ou nappe, & de la laisser attachée au col. S. A. S. sçavoit que cette peau pouvoit me fournir des observations. Enfin elle eut jusqu'à l'attention de m'envoyer le tout sur le champ. Les chairs du col étoient encore chaudes lorsque je me mis à les dissequer. Ce fut inutilement que je cherchai des vers entre les muscles ou dans les muscles qu'elles composoient. On m'avoit mal indiqué l'endroit où je les devois chercher; je me retournai d'un autre côté, je forçai la mâchoire inférieure pour découvrir jusqu'au fond de la bouche; mais je n'y apperçûs point de vers: je ne les

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE cherchois pas encore où on peut les trouver. Le véritable endroit où il les faut chercher, est pourtant peu éloigné de la racine de la langue; mais il est caché quand on se contente de regarder en dedans de la bouche. Pour apprendre à mettre cet endroit à découvert, & à le trouver dans le moment, nous devons dire que le palais du cerf se détache de lui-même de la voute ofseuse, un peu par-delà la derniére des dents, pour aller se joindre à la langue. Qu'on \* Pl. 9. fig. coupe transversalement cette portion du palais \* près de l'endroit où elle commence à s'éloigner de la voute ofseu-1.9,4. se, & qu'on rejette sur la langue \* la partie qui a été \* f. separée du reste; alors on met en vûe une cavité que cette partie cachoit, & qu'elle fermoit d'un côté; celle par où passe l'air, qui par les narines & les deux conduits du nez se rend au pharinx : si on regarde le palais, on remarque la fin de la cloison osseule \* qui forme les deux con-\* 1, e, l. \* c, c. duits du nez \* L'ouverture de chaque conduit, ce qu'il est bon de sçavoir pour la suite, avoit un diametre tel qu'un de mes doigts entroit dedans sans y être gêné. Si on tourne ensuite ses regards vers la racine de la langue, on apperçoit l'ouverture \* par laquelle passe l'air que la trachée artere porte dans les poulmons. C'est près de cette dernière ouverture, c'est-à-dire, c'est près du pharinx, & par conséquent de la racine de la langue, que se tiennent les vers dont nous parlons. Je ne tardai pas à en voir dès que j'eus coupé & abbaissé la portion du palais \* dont je viens de parler. Trois à quatre qui étoient en marche, se présentérent les premiers, & me conduisirent à en trouver beaucoup d'autres. Je vis de chaque côté une fente oblongue \*, qui imitoit assés celle d'un œil, dont la paupière \* p p. est plus d'à moitié, ou presqu'entiérement abbaissée; un ver \* qui sortoit d'une de ces sentes, la tenoit plus ouverte que n'étoit l'autre. Quand après en avoir retiré le

DES INSECTES. II. Mem. ver, j'y introduiss le doigt, je reconnus qu'elle étoit l'entrée d'une cavité remplie de vers qui y étoient amoncellés, que les vers étoient logés dans une espèce de bourse de chair. Avant que d'en avoir fait sortir les vers, je dégageai par dehors, c'est-à-dire du côté de la trachée artere, chacune de ces bourses, des parties qui la pouvoient couvrir. Leur groffeur & leur figure me parurent celles d'un

œuf ordinaire de poule. M. Winflow à qui je les fis voir dans la fuite, les trouva placées à peu-près comme les

amygdales dans l'homme.

Ce sont au reste de vrayes bourses charnues; quand je les eus vuidées l'une & l'autre des vers dont elles étoient remplies, je vis qu'on pouvoit, quand on le vouloit, rendre leur ouverture circulaire, qu'elle laissoit passer aisément le plus gros doigt; que lorsque la bourse étoit vuide, elle avoit des plis, qui, comme ceux des bourses ordinaires, étoient dirigés de l'ouverture vers le fond. Enfin je reconnus que l'on pouvoit retourner ces espéces de bourses, c'est-à-dire, en ramener le fond en dessus des bords de l'ouverture. Le ressort des bords, ou une espéce de sphincler peut-être, tend à la rétrecir, à la rendre plus longue que large. Malgré la largeur qui lui peut rester, elle ne paroît qu'une fente, parce que la partie charnue \* qui est d'un côté, fait l'office de paupière pour la \* Pl. 9. fig. couvrir.

Les vers que je trouvai dans ces bourses, étoient de grandeurs fort différentes, & par conséquent de différents âges. Pendant que plusieurs avoient à peine la grosseur d'une petite ficelle, quelques-uns \* ne le cedoient en aucune de leurs dimensions, à ceux des vers du nez des moutons dont nous avons parlé ailleurs \*. Ils leur ressembloient aussi par la forme; ils étoient, comme ceux-ci, de Mon. x11. la classe des vers à tête de figure variable, & dépouryûs

\* Fig. 2.

\* Tome 4.

de jambes. J'en tirai 64 à 65 des bourses; mais pendant que je les ramassois, il y en avoit qui se dispersoient; j'en perdis beaucoup des plus petits, je crois que si je les cusse pris tous, j'en cusse eu plus de cent. Les petits ne différent des plus gros qu'en grandeur. Ils sont blancs, leur blancheur est seulement alterée par un grand nombre de courtes épines rousseatres, dont la moitié antérieure \*Pl.9. fig.3. de chaque anneau est hérissée \*. En dessous, mais au

\*Fig. 4. c, c. bout de la tête, chaque ver a deux crochets noirs \* plus courbes que ceux des vers du nez des moutons, qui font ensemble un angle, tantôt plus, tantôt moins ouvert, & qui ne sont jamais paralleles l'un à l'autre. Le ver s'en fert pour marcher; c'est sur ces crochets bien cramponnés qu'il se tire en avant. Les pointes qui les terminent l'un & l'autre, sont roides quoique très-fines, & elles le sont à un tel point, que les vers qui les enfonçoient dans ma main pour marcher, me faisoient des picquûres asses douloureuses. Ils peuvent faire souffrir le cerf, lorsqu'ils se tirent sur ses chairs, pour peu qu'elles soient sensibles. Lorsque j'en voulois détacher de ceux qui s'y étoient cramponnés, j'éprouvois quelquefois une résistance qui me faisoit craindre de les crever si je m'obstinois à les avoir de force. Quand je les arrachois, il falloit arracher le morceau de chair dans lequel les crochets étoient engagés, ou le déchirer. Leur bouche est entre les deux crochets près de leur origine; ce n'est qu'en pressant fortement le corps qu'on parvient à la découvrir, qu'on apperçoit une fente qui est entre deux espéces de lévres ou deux parties charnues, dont la supérieure saille plus que l'inférieure. Deux \* Fig. 2 & cornes courtes \*, deux espéces de mammelons charnus sont placés sur la tête immédiatement au-dessus des cro-

chets. L'anneau d'où la tête sort, est assés large; près de

sa jonction avec l'anneau qui le suit, il a de chaque côté, & en

DES INSECTES. II. Mem. 73

& en dessus une petite éminence longuette de couleur feuille-morte \*. On reconnoît ces deux éminences pour \* Pl. 9. fig. les deux stigmates antérieurs, des qu'on les examine avec 2. 5, 5.

la loupe.

Les deux stigmates postérieurs \* sont bien plus aisés à \* Fig. 5. r. r. voir; chacun d'eux est une plaque brune, dont la figure est moyenne entre celle d'un croissant & celle d'un rein applati. C'est apparemment dans l'échancrûre de chacun de ces derniers stigmates, qu'est l'ouverture qui donne passage à l'air. Pour prendre une juste idée de leur position, & du moyen que la nature a employé pour qu'ils ne fussent pas exposés à être inondés en beaucoup d'occasions, il faut sçavoir que le corps se termine par un appendice charnu \*, dans le bout duquel est l'anus \*Fig. 5. a. environné de plusieurs épines courtes & déliées. Cet appendice a peu d'épaisseur. Le dernier anneau est terminé en certains temps par un plan, qui, comme une espéce de mur s'éleve au-dessus de l'origine de l'appendice, & par un plan qui a de hauteur plus des deux tiers du diametre de l'anneau. C'est dans ce plan, dans ce bout du dernier anneau que sont les deux stigmates \* \* r, r. en croissant. Mais ce plan que nous venons de considerer comme perpendiculaire à la longueur du ver, peut s'incliner plus ou moins \*, & quand il en est besoin, s'ab- \* Fig. 2. b. baisser jusqu'à s'appliquer sur l'appendice charnu où est l'anus; alors les stigmates se trouvent rensermés dans une espéce de boîte. C'est par les parties que nous venons de décrire, & par la figure & la disposition des crochets de la tête que ces vers différent principalement de ceux du nez des moutons.

Ils différent bien davantage de ceux \* qui croissent sur \* Tome 4. le corps des bêtes à cornes, & sur celui du cerf même, pl. 37. fig. r dans des tumeurs charnues. Outre que ceux des tumeurs

Tome V.

deviennent plus gros, c'est qu'ils ne sont point munis de crochets semblables à ceux des autres. Au lieu de faire aller les vers des tumeurs dans la gorge, ou près de la gorge du cerf, comme le font plusieurs Chasseurs, il eut été moins déraisonnable de supposer que ceux qui se trouvent réunis dans les bourses charnues, se dispersent par la fuite fur le corps pour achever d'y prendre leur accroissement, puisqu'entre ceux qui sont dans les bourses il y en a d'extrémement petits. Mais cette idée comme l'autre, seroit pourtant détruite par les observations que

nous avons données sur les vers des tumeurs.

De quelque part que viennent les vers qui se trouvent près de la racine de la langue du cerf, la physique des Chasseurs, qui ici n'est pas une bonne physique, veut absolument que ce soient eux qui fassent tomber le bois du cerf. Ils ne se sont pas embarrassés de nous dire le chemin que prennent ces vers; sans nous expliquer si c'est à couvert qu'ils arrivent où ils doivent travailler après s'être fait jour au travers des chairs & des os; ou s'ils ne font point de façon de s'exposer au grand jour, s'ils se traînent hardiment sur la tête du cerf; sans, dis-je, s'être embarrassés de nous expliquer la marche de ces vers, ils les mettent tous en œuvre: ils ne se sont pas non plus donné la peine d'examiner s'ils étoient pourvûs d'instrumens propres à l'ouvrage qu'ils vouloient leur faire \* Pl. 9. fig. faire. Les deux crochets écailleux \* dont ces vers sont munis, sont de très-bons instruments, soit pour les aider à marcher, soit pour les tenir cramponnés contre les chairs du cerf; mais c'en seroient de fort mauvais pour abbattre son bois plus dur qu'ils ne le sont eux-mêmes. Je pardonnerois d'avoir imaginé que ces vers y peuvent réussir, s'ils avoient des scies faites sur le modele de celles que nous verrons à quelques mouches. Mais comment

a-t'on pu croire qu'avec des crochets qui ne sçauroient agir qu'en piochant, des vers pussent venir à bout de couper des corps aussi durs & aussi gros que le sont les perches de certains bois de cerfs! Ces crochets eussentils une dureté supérieure à celle de la matière qu'ils doivent creuser, combien faudroit-il de vers employés à un pareil travail, & pendant combien de temps pour l'amener à sa fin! On a imaginé que cela se faisoit, sans examiner comment cela pouvoit être fait, sans faire attention que les vers ne s'avileroient pas d'agir contre le bois du cerf, précisement pour rendre de bons ou de mauvais offices à l'animal qui le porte, que ce seroit pour eux-mêmes qu'ils l'attaqueroient s'ils en avoient besoin pour se nourrir; mais il est contre toute vraisemblance, que des vers qui n'ont vêcu que des mucosités que les parties charnues qu'ils ont habitées, pouvoient leur fournir, ayent besoin ensuite de

se nourrir de corne de cerf.

Celui auquel je trouvai tant de vers, eût suffi pour desabuser le Chasseur le plus obstiné qui se seroit prêté à faire les remarques & les réflexions auxquelles ce cerf donnoit lieu. Une des moitiés de son bois étoit déja tombée, lorsque M. le Prince de Conty le prit, & S. A. S. l'en jugea plus propre à me fournir des observations décisives. La moitié du bois, la perche qui étoit restée en place, quoiqu'elle parût bien jointe à sa base, en sut détachée par des efforts assés médiocres. A quoi s'étoient donc amusés les vers dont les bourses étoient remplies! Etoitce le temps où ils devoient y être tranquilles! N'étoit-ce pas celui où tous auroient dû en être dehors! le temps où, après avoir déja abbattu une des perches, ils auroient dû s'être rassemblés autour de l'autre! Mais nous avons déja vû que cette derniére étoit prête à tomber, quoiqu'ils ne qui eussent donné aucune atteinte. La nature ne s'en est pas

reposée sur eux pour faire tomber ces grands branchages. Une partie de la peau prolongée qui s'avance sous le merrein qui doit être détaché, qui y forme un bourlet qui se gonfle de plus en plus; cette partie de la peau, dis-je, est un meilleur agent, & semblable en quelque sorte à celui qui chasse une dent de son alvéole. Ensin, autour du bois tombé & de celui qui étoit prêt à tomber, on ne pouvoit observer aucun ver, ni aucune de leurs traces, rien de déchiqueté, aucune sciûre; la partie qui avoit été séparée du bois tombé, étoit couverte d'une membrane bien faine, qui n'avoit été nullement piochée par les crochets des vers.

Le bois du cerf tombe donc sans que des vers ayent travaillé à le faire tomber. Mais je m'apperçois que je paroîtrai m'être trop arrêté à le prouver, m'être trop arrêté à combattre un fentiment si éloigné de la vraisemblance & de la vérité; on me le pardonneroit si on sçavoit aussi bien que je le sçais, combien de gens, & de gens qui méritent le plus d'être détrompés, sont encorc dans cette idée. Je crains de n'en avoir pas encore affés dit pour leur en montrer tout le faux, pendant que je crains que les Physiciens ne me reprochent d'avoir combattu trop sérieusement une telle opinion.

Les vrais Physiciens aimeront bien mieux m'entendre parler avec admiration des deux bourses charnues qui sont \* Pl. 9. fig. placées auprès du pharinx \*. Nous ne sçavons pas de quel usage elles sont à ce grand animal, mais elles sont essentielles aux vers qui croissent dedans. Si elles ne sont pas faites pour eux seuls, si elles servent au cerf, au moins celui qui les a faites, & qui a fait les vers qui se nourrissent dans leur cavité, sçavoit qu'elles étoient nécessaires à ces vers, il leur a appris à s'y tenir. Il y a mis tout ce qu'il falloit pour qu'ils y fussent bien. Mais comment ces vers

.pbb.pbt.

se trouvent-ils logés dans ces deux bourses charnues! Ce ne doit plus être un mystère pour nous, dès que seur conformation apprend que chacun d'eux doit le transformer dans une mouche à deux aîles. Car si nous nous rappellons la hardiesse de la mouche qui va pondre dans l'anus du cheval, & fur-tout la hardiesse de celle qui va déposer ses œufs dans le nez du mouton, nous ne serons pas étonnés qu'une mouche aussi courageuse & aussi pleine de prévoyance & de soins pour les vers qu'elle doit mettre au jour, entre dans les narines du cerf. Fût-elle une des plus groffes mouches, ces narines sont des ouvertures affés grandes pour lui permettre de pénétrer dans les deux larges conduits du nez; elle peut marcher à l'aise d'un bout à l'autre de chacun de ces conduits, qui, où il est le plus étroit, laisseroit passer un corps plus gros que le plus gros doigt. La mouche arrivée au bout du canal qu'elle a enfilé, n'a qu'un pas à faire pour le rendre à l'une ou à l'autre des bourses charnues: si elle est entrée dans le nez du cerf, c'est pour les aller chercher, elle sçait donc où elle les doit trouver; elle sçait qu'elle leur doit confier ses œufs ou ses vers, si elle est vivipare.

Ces deux cavités charnues sont comme deux espéces de matrices destinées à faire croître les vers de cette espéce de mouche; elles ont au moins de commun avec les matrices ordinaires, de s'aggrandir peu à peu pour offrir une capacité suffisante aux vers qui y sont logés, & qui y croissent. Ce qui me le fait penser, c'est encore une observation que M.r le Prince de Conty m'a mis en état de faire. S. A. S. m'envoya le 12 Mars la tête & le col d'un cerf qui devoit être fort âgé, à en juger par la grosseur de la tête; on ne pouvoit pas en juger par son bois, car lorsqu'on le prit, il avoit perdu le sien, & ce n'étoit que depuis peu de jours. Dans les deux bourses charnues

K iij

du col de ce grand animal, je ne trouvai en tout qu'une douzaine de vers, cinq, je crois dans l'une, & fept dans l'autre. Ils n'étoient encore que de médiocre grandeur; aussi la cavité de chaque bourse étoit beaucoup plus petite que ne l'étoit celle de chaque bourse de ce premier cers, dont les deux ensemble donnoient le logement à près de cent vers, ou même à plus, & dont plusieurs étoient plus gros que les vers précédents. J'ai comparé le volume de chacune de celles-ci à celui d'un œus; je mesurai les autres, & je ne leur trouvai que 16 à 17 lignes de profondeur, & 8 lignes de diametre à leur ouverture, que

j'avois forcée de s'arrondir.

M. le Prince de Conty avant que de m'envoyer la dernière tête, m'avoit encore envoyé celle d'un cerf beaucoup plus jeune, une tête d'un de ceux qu'on nomme des daguets; je ne lui trouvai aucun ver, & a peine aussi pus-je lui trouver des bourfes charnues. Les narines & le nez des grands cerfs, offrent aux mouches des chemins plus commodes que ceux des narines & du nez des jeunes cerfs. D'ailleurs les jeunes cerfs ont de plus petites bourses charnues. La mouche, qui sçait prendre ses avantages, ne s'adresse donc pas à ceux-ci, ou elle ne le fait que dans la nécessité. Au reste, les dissérentes grandeurs des vers que nous avons trouvés dans les bourses charnues du premier cerf, nous indiquent que ces vers étoient de différents âges, & nous en devons conclurre que la mouche avoit fait sa ponte en plusieurs jours, ou que plusieurs mouches vont dans différents jours pondre au fond de la bouche d'un même cerf.

Quand les vers ont pris tout leur accroissement dans les bourses; quand le temps de leur transformation approche, ils sçavent sans doute ensiler les routes par lesquelles a passé la mere qui leur a donné naissance; ils

DES INSECTES. II. Mem.

font près des ouvertures intérieures du nez, ils s'y rendent; ils arrivent aux narines, & ne se sont pas apparemment plus d'affaire de tomber à terre que s'en sont les vers du nez des moutons, & que s'en sont les vers qui sortent des tumeurs de la peau des bêtes à cornes & de celles des cers mêmes. Les Piqueurs disent qu'ils voyent quelques des cers cracher de ces vers. Ils pourroient bien se méprendre, croire que des vers qui sortent du nez, sortent de la bouche; mais il peut se sairs aussi que des vaisseaux rompus dans un cers aux abois, inondent de sang les vers, & que ceux-ci se déterminent à s'échapper en consusion, que quelques-uns prennent alors la route de la bouche, quoi-

que la plus difficile & la moins fûre.

Au reste, tout ce que je viens de dire n'est fondé que fur l'analogie, car je ne suis pas même parvenu à avoir cette mouche qui a été instruite à choisir un lieu si singulier pour y aller faire ses œufs. Les vers qui par leur transformation auroient dû me donner des mouches de son espèce, n'étoient pas encore à terme lorsque je les tirai de seurs logements. Entre ceux que je trouvai au premier cerf, il y en avoit pourtant quatre beaucoup plus gros que les autres, & qui paroissoient proche du temps où ils se devoient métamorphoser. Je les mis séparement dans un poudrier rempli à moitié de terre; ils se traînerent pendant deux à trois jours sur la terre, ils y furent dans un mouvement continuel. Au bout de ce temps deux des vers devenus bruns s'allongerent & s'applatirent, je jugeai avec raison qu'ils étoient péris; mais des deux autres, en changeant de couleur, conserverent seur figure arrondie. Leur peau devint dure, en un mot telle qu'est celle des vers des tumeurs, & celle des vers du nez des moutons, qui ont subi leur premiére métamorphose, qui se sont fait une coque de leur peau. La

\* Pl. 9. fig. 6. coque \* des vers du cerf ressembloit même à celle des vers des tumeurs, en ce qu'elle étoit un peu concave du côté du dos, & en ce que le côté du ventre avoit pris une convexité qu'il n'a pas naturellement. Ces vers du cerf se transformerent donc: leur peau devint une coque, de laquelle je m'attendois à voir fortir une mouche; mais après l'avoir attendu inutilement pendant près de trois mois, j'ouvris les deux coques, & je trouvai que les infectes étoient peris dans l'une & dans l'autre, fans avoir pu parvenir à fubir leur dernière métamorphose: l'aliment leur avoit été soustrait trop tôt. J'ai lieu d'espérer que S. A. S. M. le Prince de Conty me mettra en état l'année prochaine de rendre mes observations plus complettes, qu'elle voudra bien me procurer encore des têtes de cerfs, dont quelqu'une me pourra fournir quelque ver qui se transformera dans une mouche qu'on doit avoir envie de connoître, & qui est sûrement de la classe de celles qui n'ont que deux aîles.

# EXPLICATION DES FIGURES DU SECOND MEMOIRE.

### PLANCHE VII.

La Figure 1 représente un de ces vers qui deviennent des mouches de Saint-Marc, grossi à la loupe; on le peut voir dans sa grandeur naturelle Tome 4. Mem. 1v. pl. 14. sig. 8.

La Figure 2 fait voir une nymphe qui a commencé à se tirer de la peau d'un ver semblable à celui de la figure 1.

a, la tête du ver. c, le corcelet de la nymphe qui s'éleve au-dessus de la peau qui a été sendue. L'endroit où la fente

DES INSECTES. II. Mem. 81 fente le termine. d, la partie de la peau, hors de laquelle le corps de la nymphe s'est déja tiré.

Dans la Figure 3, la nymphe est prête d'achever de sortir de sa dépouille, qui est plissée en d. a, la tête du ver. e, celle de la nymphe.

Les Figures 4 & 5 sont celles de la nymphe de grandeur naturelle; on en voit le dessous dans la figure 4, & on en voit le dessus & le côté dans la figure 5. Dans cette derniére figure, le corcelet c la fait paroître bossue.

La Figure 6, cst la figure 5 grossie à la loupe.

Les Figures 7 & 8 sont celles d'une mouche de Saint-Marc sortie d'une des nymphes précédentes. Elle est de grandeur naturelle dans la figure 7, & grossie dans la figure 8. La mouche de ces deux figures est une fémelle.

La Figure 9 fait voir la mouche qui est le mâle de celle de la figure 8 dans sa grandeur naturelle, & ayant les aîles fur le corps.

La Figure 10 nous montre la mouche de la figure 9 grossie, & dont les aîles laissent le corps à découvert.

La Figure 11 représente très en grand la mouche mâle des figures 9 & 10, & vûe par-dessous. a, a, ses antennes. b, b, deux barbillons. i, i, yeux à rezeau, qui sont velus, & benucoup plus gros que ceux de la fémelle, aussi la tête de celle-ci est plus petite que celle du mâle. l, l, les aîles coupées. m, m, les balanciers. cp, le corps dont les anneaux diminuent de diametre depuis le corcelet jusques en p.

La Figure 12 nous fait voir la mouche de Saint-Marc, Tome V. . L 62 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE
fémelle groffie dans la même proportion que le mâle l'est
dans la figure précédente, & de même par-dessous. a, a, les
antennes. b, b, les barbillons. i, i, les yeux à rezeau. f, sente
de la bouche. l, l, les aîles. m, m, les maillets ou balanciers. cp, le corps dont les anneaux ont entr'eux des proportions différentes de celles du corps du mâle, figure 11.

La Figure 13 est celle du bout du derrière du mâle extrémement gross. c, c, deux crochets qu'on l'oblige de montrer lorsqu'on lui presse le ventre, & avec lesquels il saisit la sémelle. m, partie qui caractérise le mâle.

La Figure 14 fait voir par-dessous le bout du corps de la sémelle, très-grossi. En a, est l'anus; & en u, est la fente destinée à recevoir la partie propre au mâle.

La Figure 15 montre la tête du mâle grossie & vûe par-dessus, & la Figure 16 montre celle de la sémelle grossie proportionnellement, & vûe du même côté. Les mêmes lettres marquent les parties semblables de l'une & de l'autre. a, a, les antennes. b, b, les barbes qui en b sont un coude pour revenir en dessous. i, i, les yeux à rezeau qui occupent tout le dessus de la tête du mâle, & seulement une partie du dessus de celle de la sémelle. y les trois yeux lisses.

Les Figures 17 & 18 représentent des mouches de Saint-Marc accouplées. Elles ne sont vûes qu'en dessus figure 15, & on les voit en dessus & de côté figure 16. m, le mâle. f, la sémelle.

La Figure 19 est celle d'une jambe de mouche de Saint-Marc, très-grossie. Le pied est terminé en p, par des pelottes semblables à celles des mouches de la viande. e, e, deux épines.

## PLANCHE VIII.

Les Figures 1 & 2 sont celles d'une même mouche sortie à la fin de Juillet de la coque d'un ver qui avoit vêcu d'une truffe de l'année; elle est vûe par-dessus figure 1, & de côté figure 2.

La Figure 3 représente en grand une antenne de la mouche précédente. C'est une antenne à palette.

La Figure 4 montre dans sa grandeur naturelle une coque de ver que j'ai trouvée dans les mêmes trusses qui ont donné la mouche précédente, & cette coque est grossie dans la figure 5. On y voit deux cornes c, c, & une queue q, propre à faire croire que cette coque est celle d'un ver à queue de rat, & par conséquent, qu'il y a des vers de ce genre qui mangent les trusses.

La Figure 6 est encore celle d'une coque de ver que j'ai trouvée dans les mêmes trusses où étoient les coques telles que celles de la figure précédente. b, bout antérieur de la coque. q, q, deux espéces de cornes qu'elle avoit à son bout postérieur. Enfin, j'ai trouvé dans les mêmes trusses des coques semblables à celles des vers de la viande; & j'ignore si c'est de ces dernières, ou d'une telle que celle de cette figure 6, que les mouches des figures 1 & 2 sont sorties.

La Figure 7 fait voir dans sa grandeur naturelle une très-petite mouche qui se multiplie prodigieusement dans les liqueurs sucrées qui se sont aigries.

La Figure 8 est celle du ver de cette mouche, & la figure 9 celle de la coque que ce ver se fait de sa peau.

Lij

Dans les Figures 10, 11, 12, 13 & 14, les figures 1, 2 & 3 paroissent en grand.

La Figure 10 est celle du ver de la figure 8.

Les Figures 11 & 12 font voir la mouche de la figure 7, qui a ses aîles croisées sur le corps dans la figure 11, & qui les a écartées du corps dans la figure 12.

La Figure 13 est celle de la coque que le ver des figures 7 & 10 se fait de sa propre peau. e, e, deux cornes qui sont à la partie antérieure de la coque. p, p, deux autres cornes qui sont à la partie postérieure.

La Figure 14 est celle de la coque précédente vûe de côté, & dans le temps où la mouche en est sortie. d, piéce qui a été soûlevée par la mouche, & qui lui a laissé une ouverture qui lui a permis de se tirer de sa prison.

La Figure 15 est celle d'une mouche à corps long qu'on trouve au printemps sur les charmilles.

La Figure 16 représente en grand & de côté la partie antérieure de la mouche précédente. a, a, les antennes semblables à celles des taons de quelques espéces; mais la structure de sa trompe est différente de la structure de la leur. f, le fourreau de la trompe. t, la trompe.

La Figure 17 montre la trompe de la figure précédente hors de son étui, & toutes les parties qui la composent. f, l'étui de la trompe. t, e, e, i, les quatre parties dont la trompe est composée.

La Figure 18 représente très en grand la trompe d'une mouche qui est gravée planche 8. figures 11, 12, 13 & 14 du quatriéme volume, & que j'ai appellée assés improprement mouche à tête en trompe. La structure du bout de

cette trompe y est bien développée figure 14. Ce bout est fait en bec; mais le reste de ce qui entre dans la structure de cette trompe, n'y est pas expliqué, & cette figure 18 est faite pour suppléer à ce qui manque à celles que je viens de citer. t, bout de la trompe sait en bec d'oiseau. e, aiguillon, langue ou espèce de sucçoir analogue à celui des pucerons à longue trompe \*. f, f, accompagnements du \* Tom. 3. sucçoir. g, coulisse dans laquelle se loge le sucçoir avec 6, 5 c. ses secompagnements.

### PLANCHE IX.

La Figure 1 represente une tête de cers qui a été préparée, & disposée pour saire voir les bourses charnues dans les quelles croissent les vers auxquels les Chasseurs attribuent la chûte du bois. m, la machoire inférieure qui a été forcée. gf, la langue. qq, portion du palais, qui a été coupée & détachée vers e de la voute offeuse contre laquelle elle étoit appliquée. oo, mâchoire supérieure. le l, partie de l'éminence ofseuse qui divisé en deux la cavité du nez selon sa longueur. c, c, les deux conduits qui se rendent aux narines. x, ouverture qui donne passage à l'air pour entrer dans la trachée artere. p b p, p b p, les fentes des deux bourses. p p, la partie qui, comme une paupière, recouvre l'ouverture de la bourse. u, ver qui sort d'une des bourses.

La Figure 2 est celle d'un ver tel que celui marqué u, figure 1, un peu plus grand que nature. m, m, ses cornes charnues posées au-dessous des crochets qu'on ne voit point ici, parce qu'ils sont recourbés en dessous. f, f, les stigmates antérieurs. a, l'anus. b, portion du dernier anneau au-dessous de laquelle sont les stigmates postérieurs, & qui les cache actuellement.

Dans la Figure 3, on fait voir en grand la portion fupérieure d'un anneau pour montrer la position, & la direction des épines dont il est hérissé.

La Figure 4 montre la partie antérieure du ver grossie à la loupe. c, c, les deux crochets écailleux. m, m, les cornes charnues.

La Figure 5 représente le bout postérieur du ver vû de face. a, appendice charnu qui est du côté du ventre, & au bout duquel est l'anus. r, r, les deux stigmates postérieurs. n, partie du dernier anneau qui peut s'avancer comme dans la figure 2, ou davantage, qui peut s'étendre & s'abbaisser jusqu'à s'appliquer sur l'appendice a; alors elle couvre les stigmates r, r.

La Figure 6 est celle de la coque que le ver de la figure 1 se fait de sa propre peau, lorsqu'il veut se transformer.



STRONG LOCOLUMB 1911-3

CARTES ST. IN. CA. CHINE TO THE SECRETARY AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT A



Haussard Sculp

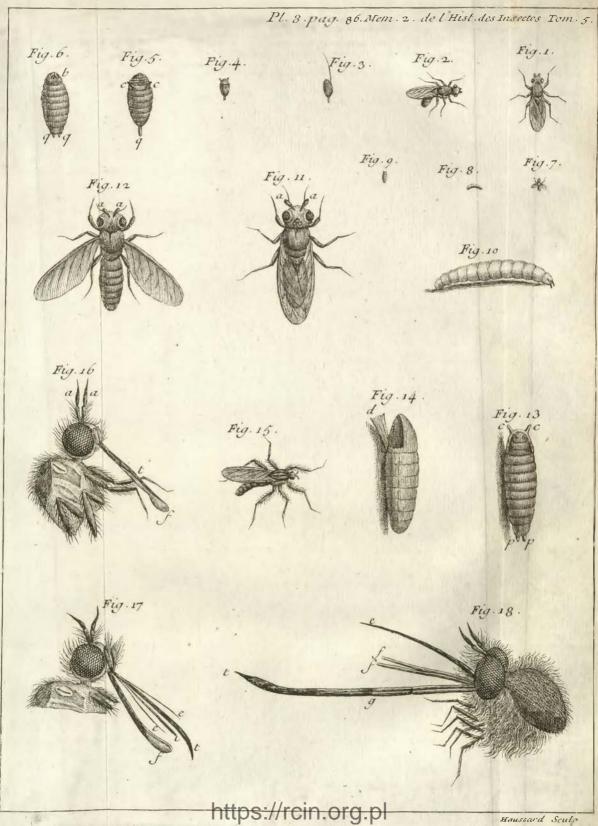

Haussard Sculp



DES INSECTES. III. Mem. 87 さいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさい

TROISIE'ME MEMOIRE, ET LE PREMIER

# SUR LES MOUCHES

A QUATRE AISLES.

## DES FAUSSES CHENILLES, ET DES MOUCHES A SCIE,

Dans lesquelles elles se transforment.

Es mouches à quatre aîles, pour l'histoire desquelles L nous allons commencer à donner des Mémoires, ont été distribuées en quatre classes générales, lorsque nous avons cherché à mettre les mouches en ordre \*. Nous avons composé la première de ces classes des mouches Mem. 111. qui n'ont qu'une trompe qui n'est point accompagnée de dents; la seconde des mouches qui ont une bouche sans avoir des dents; la troisième des mouches qui ont une bouche munie de dents; & la quatriéme des mouches qui ont une trompe, & qui, de plus, ont des dents. Quand nous traiterons d'un genre de mouches à quatre aîles, nous ne manquerons pas de dire à laquelle de ces classes il appartient; mais nous n'avons pas cru devoir nous affervir à parler de suite de tous les genres de la première classe, ni de même de ceux qui appartiennent à chacune des trois autres: nous avons pensé qu'on aimeroit mieux voir un genre de mouche placé après celui auquel il ressemble par quelque industrie, ou par les soins qu'il prend soit pour ses œufs, soit pour ses petits, que de trouver l'un auprès de

\* Tome 4.

l'autre deux genres qui ne se ressembleroient que parce qu'ils auroient, ou n'auroient point de dents. On s'écarte du véritable ordre, quand on ne suit pas celui qui peut faire prendre plus d'interêt pour les connoissances qu'on veut faire acquérir; quand on en suit un mieux symmétrifé & plus regulier en quelque sorte, mais qui jette plus de sécheresse dans l'ouvrage: il faut, s'il est possible, faire naitre le defir d'être instruit à ceux qu'on veut instruire

On peut se souvenir que sous chacune des quatre \* Tom. 4. classes générales, nous en avons placé trois autres \*, qui, Mem. 111. quoiqu'elles ne différent pas entr'elles par des caractères aussi essentiels que ceux des premières, ont l'avantage d'avoir chacune un caractére, qui, pour être apperçû, n'engage à aucun examen. Avant que nous ayons pris une mouche, lorsqu'elle est posée, ou qu'elle vole assés près de nous, nous pouvons voir si son corps est long, ou si fon corps est court; si son corps est bien appliqué contre le corcelet, ou si ce corps ne tient au corcelet que par une espéce de fil. Nous avons sait une classe subordonnée des mouches qui ont le corps court ou en ellipsoïde; une autre des mouches qui ont le corps long; & une autre des mouches dont le corps soit long, soit court, ne tient au corcelet, & n'y paroît tenir que par un filet. Il s'est trouvé heureusement que nous pourrons traiter de suite des différents genres de mouches qui appartiennent à chacune de ces trois classes subordonnées, sans nous éloigner trop de l'ordre dans lequel les faits les plus intéressants que nous avons à rapporter, demandent que nous parlions des différentes mouches à quatre aîles. Nous commencerons par les mouches à corps court, à corps dont la figure tient de l'ellipsoïde, ou de celle d'une olive. Et les mouches auxquelles nous avons donné le nom de mouches

mouches à scie, parce que toutes les sémelles de ce genre en ont une faite avec un art admirable, sont celles que

nous ferons paroître les premiéres.

Dès le second Mémoire du premier volume, lorsque nous avons voulu faire connoître les principales variétés qu'offre l'extérieur des chenilles, nous avons été obligés de parler du genre de vers auquel nos mouches à scie doivent leur origine. Ces vers ont tant de ressemblance avec les chenilles, que nous nous sommes trouvés alors dans la nécessité d'apprendre qu'ils en différoient essentiellement, & en quoi ils en différoient, de crainte qu'on ne prît pour des chenilles, des insectes qui ne doivent point se transformer en papillons, & qui doivent devenir des mouches. Nous les avons appellés fausses chenilles \*, & ils ont été regardés comme de véritables chenilles par Mon. 11. de très habiles observateurs. Jungius a fait mention de trois espéces de ces vers sous le nom de chenilles, dont deux vivent des feuilles de groselier, & d'une troisiéme, qui vit de celles de l'ancolie. Goedaert dans ses observations, n.º 77. lettres a & b, a pris aussi pour deux chenilles, deux fausses chenilles; quoiqu'elles eussent trompé son attente, quoiqu'au lieu des papillons qu'il croyoit en devoir sortir, il en eût vû sortir des mouches, ces deux mouches ne le desabuscrent point, & n'ont point desabusé son sçavant Commentateur, Lister. Ce dernier qui sçavoit bien que les chenilles ne devoient donner que des papillons, a cru que les deux mouches que Goedaert avoit dessinées, étoient des ichneumons qui avoient vêcu de l'intérieur des deux chenilles; elles étoient néantmoins les deux mouches dans lesquelles s'étoient transformés les deux vers que Goedaert avoit eu tort de croire des chenilles.

Il est vrai que ces vers ont des ressemblances avec Tome V.

10 & 12. Pl. 13.fig. 1, 12813. Pl. 14. fig. 3. \* Pl. 13. fig. 1 & 2.

\* Pl. 10. fig. les chenilles, capables d'en imposer. Leur corps \* oblong & fait comme celui de beaucoup de chenilles, est couvert d'une peau de la consistance de celle des chenilles; sur la peau de ceux de beaucoup d'espéces \*, on voit des couleurs différentes & différemment distribuées comme sur la peau des chenilles razes. Le corps des uns comme celui des autres, est porté par des jambes de deux espéces différentes, par des jambes écailleuses & par des jambes membraneuses; mais les fausses chenilles ont bien plus de cellesci, que n'en ont les chenilles. Les unes & les autres ont un nombre égal de jambes écailleuses, six. Les chenilles les mieux pourvûes de jambes membraneuses en ont dix, & les fausses chenilles qui en ont le moins, en ont douze. D'autres en ont quatorze, d'autres en ont seize, & je ne sçais si quelques-unes n'en ont pas dix-huit. D'ailleurs, les jambes membraneuses des fausses chenilles ne sont point, comme celles des chenilles, armées de crochets, ou de crochets semblablement disposés. Cette différence de stru-\* Tom. 1. cture a déja été expliquée ailleurs \*.

pl. 3. fig. 14.

Mais avant que d'avoir examiné le nombre des jambes membraneuses, & leur conformation, au premier coup d'œil on peut très-bien s'assûrer si l'insecte qu'on voit est une chenille, ou s'il est une fausse chenille, dès qu'on a fait une fois attention à la différence constante qu'il y a entre la figure de la tête des fausses, & la figure de la tête des véritables chenilles. Dans les différentes espéces de ces derniéres, on trouve à la vérité des têtes différemment conformées, de plus & de moins applaties, de plus ou de moins allongées, de plus ou moins aigues, de ressendues par-dessus, &c. Mais la tête de toutes ou de presque toutes les fausses chenilles, est faite sur le même modéle, & sur un modéle sur lequel aucune tête de chenille n'a été formée; elle est courte & arrondie, elle a

une sorte de sphéricité \*. Si elle est un peu applatie en \* Tome 1. devant, le crâne au moins est sphérique. Les têtes des Mem. 111. fausses chenilles, & sur-tout les têtes qui sont noires ou 4. fig. 13. brunes, comme elles sont pour la plupart, ressemblent aux têtes de Mores. La tête des fausses chenilles n'a de chaque côté qu'un œil assés gros pour être distingué à la vue simple, & la tête de la chenille a de chaque côté cinq à fix yeux arranges fur plus d'un demi-cercle, & on ne les apperçoit guéres si on ne les cherche avec la loupe. La structure de leur bouche ressemble si fort à celle de la bouche des chenilles, qu'il suffit d'avoir averti de cette ressemblance. Elles ont aussi des stigmates placés comme ceux des chenilles, mais souvent plus difficiles à découvrir.

Le nombre des jambes qui varie dans des fausses chenilles de différentes espéces, fournit des caractéres commodes pour les distribuer en quatre ou au moins en trois classes ou genres premiers. On aura une classe composée de celles qui n'ont que 18 jambes \*. Une autre com- \* Pl. 14. fig. posée de celles qui en ont 20 \*. Une autre composée 1,2 & 3. de celles qui en ont 22 \*. Une quatriéme classe sera 1. a, b, c, d. composée de celles qui ont 24 jambes; car je crois avoir \* Pl. 12. fig. observé ce nombre de jambes à quelques-unes, entrautres Pl. 13. fig. à une fausse chenille de l'alliaire, qui est raze, & qui a tout 12. du long du dos une bande brune, & de chaque côté une bande grise. Nous ne placerons pas pourtant les fausses chenilles dans ce Mémoire suivant cette division; nous ne nous proposons de rapporter que ce qu'elles nous ont fait voir de plus remarquable, sans nous embarrasser de parcourir toutes leurs espèces, ce qui demanderoit peutêtre autant de volumes que nous en avons donné aux chenilles, & qui feroit un ouvrage peu agréable. Il y en a beaucoup d'espéces, dont tout le corps est

Mij

d'une seule couleur. Il y en a des espéces entiérement blanches, d'autres entiérement noires, d'autres vertes; les vertes même sont les plus communes. D'autres sont ardoisées, d'autres d'un bleu qui approche de celui de la fayence. Ensin, il y en a qui sur des sonds de dissérentes couleurs, ont des rayes & des taches différemment colorées & disséremment distribuées. A mesure que nous aurons occasion de parler de quelque espéce de fausses de ces variétés.

Mais nous devons apprendre dès à present, que dans certaines espéces, chaque fausse chenille est sujette à une variation de couleur très-remarquable. Comme les chenilles, elles changent toutes de peau, elles quittent des dépouilles très-complettes, & plusieurs fois dans leur vie, comme l'a très-bien observé M. Vallisnieri; & elles s'en défont de la manière dont nous avons expliqué ailleurs que les chenilles se défont de la leur. Les fausses chenilles de certaines espéces, après leur derniére mue, après avoir quitté la derniére des dépouilles qu'elles peuvent quitter fans paroître transformées, sont tout autrement colorées qu'elles l'étoient auparavant. Comme nous ne distinguons souvent les uns des autres des insectes qui ne différent qu'en espèce, que par la couleur de leur habillement, pour ainsi dire, certaines fausses chenilles deviennent absolument méconnoissables après leur dernière muë. Telle fausse chenille qui auparavant avoit un habit, une peau dont les couleurs étoient agréablement mêlées, se trouve ensuite couverte d'une peau d'une seule & unique couleur, & différente des couleurs qui paroient la peau précédente. Dans leurs premiers âges, ces fausses chenilles ont des habillements recherchés, & dans leur âge de maturité, elles en ont de simples. Les feuilles du sureau

& de l'hieble en nourrissent une \*, dont le fond de la cou- \* Pl. 10. 15 leur est verdâtre, mais qui a tout du long du dos une 12. large raye brune. Dans la muë cette fausse chenille perd sa raye brune, & elle devient par-tout d'un jaune-pâle,

tel que celui de quelques gommes.

Une fausse chenille \* grande comme une chenille de \* Pl. 13. fg. grandeur médiocre, qui vit sur la scrophulaire, est une de 12 & 13. celles qui sont remarquables par cette singularité; jusques à ce qu'elle ait pris à peu-près tout son accroissement, le fond de la couleur de sa peau est un gris-blanc qui tire fur le gris de perle; des taches d'un brun presque noir, posées assés près les unes des autres, & bien alignées, forment sur son corps des rayes qui vont de la tête au derriére; elle est piquée de quantité de taches beaucoup plus petites que les précédentes, & de chacune desquelles part un poil noir. Toutes ces taches & ces poils noirs distribués sur le fond d'un joli gris, font un effet agréable. Après sa derniére mue cette fausse chenille \* est cou- \* Fig. 14 & verte d'une peau d'une couleur verdâtre, qui a une foible 15. teinte de couleur de chair. Cette fausse chenille se roule volontiers en spirale dès qu'on la touche \*; elle est de la \* Fig. 15. troisieme classe, elle à 22 jambes; son quatriéme anneau est le seul qui en soit dépourvu. Ses jambes membraneuses font des mammelons dont le bout est réfendu, & n'a point de crochets.

Le changement de couleur n'est pas le seul qui soit remarquable après la muë, sur l'extérieur de ces chenilles, & sur celui de beaucoup d'autres. Leur dernière peau est ridée, & de manière que leur corps paroît composé d'un prodigieux nombre d'anneaux ou de sibres annulaires \*.

La Lysimachie m'a fourni un assés grand nombre de fausses chenilles à 22 jambes, qui, dans certaines positions, M iij

paroissent d'un gris-bleuâtre, & qui après avoir mué sont

d'un verd-jauneatre.

\*Pl. 10. fig. Une fausse chenille \* qui se nourrit des seuilles de groselier, & qui a 22 jambes disposées comme celles de l'espéce précédente, avant sa dernière muë a le sond de sa couleur d'un verd-céladon mêlé avec un peu de jauneâtre; les premiers & les dernièrs anneaux ont plus de ce jauneâtre que les autres; elle a un grand nombre de tubercules noirs qui la rendent comme chagrinée. Dans la dernière muë elle perd tous ces tubercules. La nouvelle peau dont elle est couverte, est lisse & d'un blanc qui a une teinte de jaune, & les deux premiers & les deux

derniers anneaux sont d'un jaune presque citron.

D'autres fausses chenilles deviennent encore plus méconnoissables par leur dernier changement de peau, que pl. 12. sig. celles qui perdent des tubercules. Il y en a d'épineus \*, 2 & 8; 13 & qui sont ornées par la forêt d'épines qui les couvre; car ces épines sont posées sur le corps fort proche les unes des autres, & avec symmétrie. Ces dernieres fausses chenilles sont petites, aussi faut-il considérer leurs épines avec la loupe pour voir plus nettement leur figure, qui est digne d'être observée. J'ai trouvé plusieurs sois sur le \*Fig. 7. chêne une de ces fausses chenilles \* à 22 jambes, dont le corps est légérement lavé de verd. Les épines qui s'en élevent, sont noires; chacune de ces épines se termine par

branches, qui finissent par une pointe déliée.

\*Fig. 14. Ces épines, jette deux branches \* égales entr'elles, & aussi longues ou plus longues chacune que la tige de chacune de

\*Fig. 9 & 10. une fourche \*, près de son bout elle se divise en deux

longues ou plus longues chacune que la tige même; ces

branches se courbent un peu en embas. L'épine a une figure moyenne entre celle d'un Y très-écrasé, & celle d'un T. Les deux branches deviennent pourtant de plus en plus pointues en s'éloignant de leur origine.

Les fausses chenilles de l'une \* & de l'autre de ces \* Pl. 12. fg. espéces, ne montrent plus aucun vestige de leurs 11 & 12. épines singulières sur la peau qui les couvre après leur derniére muë, leur peau alors est parfaitement raze &

liffe.

Les fausses chenilles de plusieurs espéces ne sont étendues que lorsqu'elles marchent ou qu'elles mangent. Dans leur temps de repos elles sont roulées \*; leur tête est au \* Pl. 13. fig. centre du tour ou du tour & demi de spirale que forme 2 & 13. leur corps, & ces tours sont sur le même plan. D'autres fausses chenilles, & entrautres une verte du rosier \*, se \* Pl. 12. fig. roulent d'une façon plus singulière, elles sont environ 20 & 21. deux tours de spirale qui ne sont pas sur un même plan; la tête est à la circonférence du rouleau, & la queue est au centre; mais elle est la partie la plus haute, elle s'éleve comme s'éleve le bout d'un barillet de bougie prêt à être allumé.

D'autres fausses chenilles ont, pendant qu'elles mangent, des attitudes variées, & tout-à-fait singulières\*; elles \* Pl. 11. fig. attaquent les feuilles par le bord, elles tiennent entre 1 & 3, & pl. leurs six jambes écailleuses l'épaisseur de la feuille; ainsi 14. fig. 1&2. cramponnées, elles font passer une petite portion de la feuille entre leurs dents, qui ne manquent pas de détacher d'un seul coup la partie qu'elles rencontrent. Le reste du corps est en l'air, & contourné en différents temps, de cent façons différentes, la plûpart très-bizarres. La partie postérieure se releve tantôt plus, tantôt moins au-dessus du reste du corps, & en prenant des contours variés: quelquefois le corps est presque renversé sur la

tête; alors toute la partie du ventre à laquelle tiennent les

Il y a de ces fausses chenilles singulières par leurs

jambes membraneuses, est en haut.

attitudes, & par la façon dont elles les varient, qui semblent vivre en societé, elles attaquent ensemble une même feuille. Plus de trente fausses chenilles sont quel-\* Pl. 11. fig. quefois \* arrangées autour de la même feuille d'osier. Toutes y sont occupées à la ronger, & donnent dans un même instant le spectacle des attitudes variées dont nous venons de parler. Le fond de la couleur de celles-ci est un blanc-verdatre, sur lequel des rayes d'un brun presque noir sont disposées de la tête au derrière. Elles sont de la seconde classe, de la classe de celles à 20 jambes; le quatriéme & le onziéme anneau en manquent. Tant d'insectes qui agissent à la fois contre une même feuille, l'ont bientôt entiérement mangée; chacune avance dans l'entaille qu'elle a faite; elles épargnent pourtant la grosse côte de la feuille, & les principales nervûres. On voit quantité de brins des osiers sur lesquels elles se sont établies, desquels il ne part d'endroit en endroit qu'un long \*PI. 11. fig. filet \*, de chaque côté duquel sortent cinq à six filets \* plus courts & plus déliés. C'est à quoi a été réduite chacune

3. c, c. \* f, f, &c.

3.

\* Pl. 13. fig. 1 & 2.

La fausse chenille \* du chevre-feuille, dont nous avons déja parlé ci-dessus, a une singularité d'une autre espèce, mais qui peut-être ne lui est pas propre à elle seule; lorsque je l'ai prise le matin, j'ai vû son corps se couvrir de goutelettes d'une eau qui avoit suinté de toutes parts: cette eau est un peu gluante; quoique très-liquide & trèsclaire, elle a une odeur pénétrante & desagréable. Je ne chercherai point à expliquer pourquoi le corps de cette fausse chenille est comme criblé pour laisser passer l'eau. Ne m'abandonnerai-je point encore trop aux conjectures,

des feuilles dont ce jet étoit chargé.

fije

si je dis qu'il y a apparence que les trous nécessaires pour faisser des issues à une partie de l'air que l'insecte respire, font les mêmes qui laissent sortir l'eau, dont les vaisseaux se trouvent trop remplis. Les chenilles nous ont donné ailleurs occasion d'établir l'existence des trous dont leur peau est criblée, pour laisser échapper l'air des petites trachées.

Quoique la plûpart des fausses chenilles ayent, comme le commun des chenilles, le corps d'une figure qui approche de la cylindrique, il y en a qui l'ont applati. Nous avons donné le nom de chenilles cloportes à des espéces de chenilles à corps applati, & la meme raison nous met en droit de donner le nom de fausse chenille

cloporte à une \* que j'ai trouvée sur l'aune qui a des \* Pl. 12. sg: anneaux qui s'emboîtent les uns sous les autres; elle est 17 & 18.

très-applatie & verdâtre.

Tome V.

Un autre genre de fausses chenilles \* qui s'éloigne \* Fig. 1, 2, extrémement de la figure la plus ordinaire aux fausses 3 & 4. chenilles, est un genre dont il n'est pas aisé de caractériser les especes. On trouve de ces fausses chenilles sur divertes sortes d'arbres fruitiers, sur les pruniers, sur les cérisiers, mais fur-tout sur les poiriers. Les arbres fruitiers ne sont pourtant pas les seuls sur lesquels on les puisse voir, car j'en ai vû sur des chênes. Les unes & les autres se tiennent fur le desfus des feuilles, & n'en mangent que le parenchime supérieur. Elles ont une peau toujours gluante, qui les feroit prendre pour des limaces, si on ne leur apperces oit point de jambes. Leur couleur est un verd-brun, semblable à celui du nosfoc ou à celui des tetards. Je leur donne aussi le nom de fausses chenilles tetards, mais pour une autre raison. Il est rare qu'elles soient allongées \* comme une chenille l'est; elles peuvent rensser à volonté certaines parties de leur corps. Souvent elles en renflent

\* Pl. 12. fig. extrémement le tiers antérieur \*, ou une plus grande 1-a, b, & fg. portion, & rendent le reste esfilé; alors la fausse chenille 3. 4 6. a guelque ressemblance avec un tetard. La ressemblance est augmentée, parce que, comme je l'ai déja dit, sa peau a le verdatre de celle du tetard, & paroît de même humide. Je n'ai trouve que 20 jambes à celles de ces fausses \*Fig. 2 & 4. chenilles qui se tiennent sur les feuilles de poirier \*; je

n'ai pû en découvrir à leur dernier anneau. Quelquefois ces insectes se multiplient extrémement sur les poiriers, on en trouve quatre à cinq sur une même feuille; aussi ai-je vû de ces arbres, qui, dans le mois de Juillet, n'avoient plus que des feuilles desséchées, parce que toutes leur avoient été rongées d'un côté.

Quoique le plus grand nombre des espéces de fausses chenilles se tienne sur les feuilles des arbres, il y en a des \* Pl. 10. fig. espéces qui vivent cachées. Il y en a une \* qui creuse Fig. 1 & 2. les tiges du rosier, qui les perce en slute \*, & qui vit de pag. 476.pl. autres, qui, écralées lentent l'amende, & qui font tom-\* Tome 2. ce qu'elle détache. Nous avons déja parlé \* de quelques nouées, qui ne leur donnent pas le temps de grossir. Elles sont logées dans l'intérieur du fruit, & se nourrissent de sa substance. D'autres sont préjudiciables à d'autres \* Tome 3. fruits. L'histoire des galles nous a donné occasion \* de Mem. xii. faire connoître des fausses chenilles qui croissent dans 2, 3 & 4. ces galles, si communes sur les feuilles du saule, & sur celles de l'ofier.

Toutes les fausses chenilles pour parvenir à être des mouches à quatre ailes, se défont de la peau qui leur donnoit la forme de ver. Après l'avoir quittée, elles sont \*Pl 13. fig. des nymphes \*. Nous ne nous arrêterons point à expli-7, 17 & 18. quer comment chaque nymphe oblige la peau du ver à se fendre sur le dos, & comment elle sort par la déchirûre

qu'elle y a faite. Tout ce qui se passe alors, a été rapporté lorique nous avons raconte \* comment la critalide se tire \* Tome 1. de la peau de chenille pour paroître à découvert. Sur les nymphes de nos fausses chenilles, on reconnoit aisément les jambes & les aîles; mais elles y sont empaquetées, & d'ailleurs si molles & si tendres, qu'elles sont incapables alors des fonctions auxquelles elles sont destinées. Elles ne rélisteroient pas aux frottements des corps durs & raboteux. Aussi lorsqu'une fausse chenille se sent prête à changer d'état, elle songe à se faire une coque dont les parois intérieures ont un lisse & un poli incapable d'offenser les parties les plus délicates, & une coque capable de rélister par sa solidité aux corps étrangers qui pourroient la presser, & aux insectes qui voudroient que la

nymphe devînt leur pâture ou celle de leurs petits.

Après tout ce que nous avons dit des différentes constructions des coques des chenilles de différentes espéces\*, il ne sembleroit pas que les fausses chenilles pussent avoir quelque chose de nouveau à nous faire voir dans ce genre d'ouvrages; plusieurs espèces de ces dernières sçavent pourtant le faire des coques de foye qui ont quelques particularités dans leur structure. Elles n'ont rien de remarquable dans leur figure extérieure, qui le plus souvent est oblongue comme celle d'un œuf, mais qui est quelquefois applatie \*, & qui quelquefois a des irrégularités. \* Pl. 14. fg. Pour voir ce que chacune de ces coques a de remar- 5.6. quable, il ne faut pas s'arrêter à son extérieur, il faut l'ouvrir, & cela avec quelque précaution, peu à peu, comme on le fait lorsqu'on veut mettre la nymphe à découvert sans la blesser. Alors on reconnoît que la coque est faite de deux tissus très-différents; l'un, l'extérieur \*, \* Pl. 14. fig. est un rezeau à grandes mailles; & l'autre \*, l'intérieur, fig. 8 est un tissu très-serré, plus serré que celui d'aucune toile. 

N ii

\* Tome 1.

Qu'on ne se presse pas, au reste, de comparer ces deux tissus avec ceux d'une coque de ver à soye, où celui de l'enveloppe extérieure est lâche, mol, comme cotonneux, pendant que l'intérieur est compacte & serme; car les tissus de la coque de la fausse chenille, sont différents, à bien des égards, des précédents. L'enveloppe extérieure, quoiqu'à rezeau, n'est rien moins que molle & cotonneuse. Ce \* Pl. 14. sig. tissu criblé \* est ce que la coque a de plus solide, de plus capable de résister à la pression. Les yeux seuls sont en état de distinguer le rezeau, mais quand on le considére avec une loupe forte \*, il paroît, quoiqu'en petit, semblable à celui d'une raquette. Les fils dont il

\*Fig. 9. considére avec une loupe forte \*, il paroît, quoiqu'en petit, semblable à celui d'une raquette. Les fils dont il est composé, sont si gros, qu'ils semblent être de petites cordes à boyau, mais qui ont des inégalités; ils ont un ressort pareil à celui qu'ont ces sortes de cordes lorsqu'elles sont tendues, un ressort qui les ramene dans leur première position, lorsque la pression des doigts qui les en avoit

tirés, cesse d'agir contre eux.

\* Fig. 7.

\* Fig. 6. b, Le tissu intérieur \* plus serré & extrémement serré, est au contraire mol & flexible. Il n'a point sensiblement de ressort. Aussi, & c'est ce que les coques en question ont de plus singulier, le tissu intérieur n'a rien de commun avec l'extérieur; ils se touchent simplement l'un l'autre, sans être aucunement unis l'un à l'autre, sans même être attachés ensemble; de sorte que la coque de la fausse chenille est double, elle est composée de deux coques, dont l'une est logée dans l'autre, comme le sont les boîtes de bois mince faites pour qu'une un peu plus petite entre commodément dans une un peu plus grande. Mais dans la coque de notre fausse chenille, la boîte ou l'enveloppe extérieure est solide \*, & saite pour dessendre

l'enveloppe intérieure qui est mince \*.

Il est aisé de se convaincre, que la structure de ces

fortes de coques est précisément telle que nous venons de la décrire. On n'a qu'à couper avec attention au moyen d'un canif, une petite portion d'un des bouts de l'enveloppe extérieure \*, qui le laisse couper comme une plume; \* Pl. 14. fie. la portion qu'on a détachée met à découvert la seconde 6. b. enveloppe. Qu'on continue de couper des morceaux du même bout jusqu'à ce que celui de l'enveloppe intérieure soit entiérement à nud, & jusqu'à ce qu'il le soit par-delà l'endroit le plus renslé; qu'on tire alors le bout de la coque intérieure, soit avec une épingle, soit avec deux doigts d'une même main, pendant qu'avec les doigts de l'autre main on retient la coque extérieure; sans employer une force fensible, sans avoir betoin de rien rompre ni de rien décoller, on fera sortir de l'enveloppe extérieure la coque intérieure \*, celle qui renferme im- \* Fig. 7. médiatement la nymphe; & on reconnoîtra à n'en pouvoir douter, que ces deux coques ne faisoient que le toucher, qu'elles n'étoient nullement adhérentes l'une à l'autre. C'est alors qu'on pourra voir plus nettement le rezeau de la coque extérieure \*, qui se trouvant vuide, \* Fig. 8. n'a plus de corps opaque posé vis-à-vis ses mailles. C'est alors aussi qu'on pourra mieux connoître quel est son resfort, car après l'avoir presqu'applatie, après avoir amené deux côtés intérieurs & opposés, à se toucher, on les verra reprendre leur premiére courbûre dès qu'on les laissera libres.

La fausse chenille n'a qu'une certaine provision de matiére à soye, l'œconomie avec laquelle elle l'employe, est digne d'être remarquée. Elle a besoin que la coque ou l'enveloppe extérieure soit capable d'une certaine résistance. Or il est évident que si la même quantité de soye qui est mise en œuvre pour faire avec de très-gros fils, avec des espéces de petites cordes, un rezeau très-clair, étoit

employée à composer un tissu serré, qui n'eut pas de mailles sensibles, il faudroit que les fils de ce dernier fussent beaucoup plus fins pour suffire à remplir tous les vuides des mailles. Alors les fils plus flexibles n'auroient pas la roideur qu'ont ceux qui composent la coque à rezeau, l'enveloppe extérieure seroit trop molle. Mais cette coque extérieure étant composée de mailles faites par des espéces de petites cordes, est nécessairement raboteuse; elle est bien éloignée d'avoir le poli que doit avoir l'enveloppe immédiate des tendres parties de la nymphe : aussi quand la fausse chenille a filé l'enveloppe qui la mettra en fûreté, lorsqu'elle sera une nymphe, sous cette première enveloppe, elle en file une autre sur laquelle les parties de la nymphe pourront être posées comme sur un lit très-mol. L'intérieur de cette seconde coque est plus doux & plus lisse que le plus beau fatin.

Il leur est très-nécessaire de se construire une coque extérieure capable de résister aux dents de seurs ennemis; car M. Vallisnieri a observé des fourmis qui cherchoient ces fortes de coques, qui les rongeoient & qui parvenoient quelquefois jusqu'à la miserable nymphe qui y étoit renfermée, dont elles faisoient de bons repas.

1, 2 & 3.

\* Fig. 1.

Nous devons faire connoître par préférence une fausse \* Pl. 14. fig. chenille du rosser \*, qui est de celles qui se construisent une double coque, parce que nous aurons beaucoup à dire dans la suite, de la mouche en laquelle elle se transforme. Cette fausse chenille est de celles qui se font remarquer par leurs attitudes bizarres; elle tient ordinairement la partie postérieure de son corps, élevée \*, & souvent contournée en S; quelquefois elle la tient contour-

née en embas \*. Elle est de la première classe, de la classe \* Fig. 2.

DES INSECTES. III. Mem. 102 de celles à 18 jambes; on seroit souvent tenté de ne lui en croire que 16, parce qu'elle montre rarement les deux postérieures. Le quatrième anneau, le dixième & le onzième en sont dépourvûs. Ses jambes écailleuses sont terminées \* Pl. 14. fig. par deux crochets \*, au lieu que dans les chenilles, les 4. c, c. mêmes jambes n'ont qu'un seul crochet. Le fond de la couleur du dessus du corps, est un jaunâtre qui tire sur le feuille-morte. Elle est toute couverte de petits tubercules noirs, de la plûpart desquels il part un poil. Les côtes & le dessous du ventre, sont d'un verd-moyen entre le céladon & la couleur d'eau. Tout ce qui est verdâtre est transparent, & permet de voir dans l'intérieur les trachées & leurs ramifications. En dessous, tout du long du ventre, on apperçoit un vaisseau semblable à celui qui regne le long du dos, & que nous avons regardé comme le cœur des chenilles, & de bien d'autres insectes, ou au moins comme leur principale artére. Le vaisseau qui paroît sous le ventre de notre fausse chenille, a un mouvement, mais qui semble plus lent & plus soible que celui de l'autre. Est-ce que ce vaisseau seroit le principal tronc de veines!

Quand cette fausse chenille a pris tout son accroissement, elle entre en terre pour s'y construire une double coque, telle que celles que nous avons décrites ci-dessus. Les coques faites en terre ont besoin d'être nettoyées des grains de terre qui se sont engagés dans le rezeau qui forme l'enveloppe extérieure, lorsqu'on veut voir bien distinctement ce rezeau; mais si ces insectes sont tenus dans des poudriers où on leur refuse de la terre, ils ne s'en bâtissent pas moins le logement qui leur est nécessaire pour leur transformation. J'en ai eu qui se le sont sait \* Fig. 5.6. sur des feuilles de rosier \*. Les coques de ceux-ci étoient nettes & propres. La coque extérieure est d'un rougeatre

104 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE qui tire sur le cannelle, & la coque intérieure est d'une couleur plus blancheâtre.

\* Pl. 13. fig. La fausse chenille du chevre-feuille \*, & beaucoup d'autres fausses chenilles entrent de même en terre, & s'y construisent des coques conformes au modéle que nous avons décrit.

Mais d'autres fausses chenilles entrent en terre pour s'y faire des coques plus semblables à celles que s'y sont des chenilles de plusieurs espèces. Elles lient entemble des grains de terre, elles en forment une masse creuse, dont l'extérieur est presque sphérique, & dont elles tapis-

\* Fig. 16. sent l'intérieur d'une toile de soye \*.

Toutes les coques de pure soye où les fausses chenilles se renferment, ne sont pas aussi industrieusement construites que les coques des fausses chenilles du rosser, du chevrefeuille, &c. fous des écorces d'arbres, au bout d'une trace de sciure empilée, & cela au milieu de l'hyver, & quelquefois dans des creux d'arbres qui commençoient à se pourrir, j'ai trouvé des coques faites d'une toile de foye blanche, très-serrée, mais mince, & par conséquent flexible, dans laquelle habitoit une fausse chenille qui s'y devoit métamorphoser. Les coques défendues par l'écorce ou par le bois, n'ont pas besoin d'avoir une enveloppe aussi forte que l'enveloppe de celles qui se trouvent en terre, & à peu de distance de la surface; elles ne sont pas autant en risque d'être comprimées. Chaque sorte d'industrie n'a été accordée qu'aux insectes auxquels elle étoit nécessaire.

Quelques-unes de nos fausses chenilles se font des coques encore plus soibles que les précédentes. Une assés petite à 22 jambes, qui a une raye brune tout du long du dos, que j'avois trouvée sur l'orme, & que j'avois rensermée dans un poudrier avec une seuille de cet arbre,

arbre, se construisit sur cette seuille une coque \*, dont \* Pl. 10fig. l'extérieur avoit le blanc, le luisant & le raboteux d'une 15. écume épaisse qui se seroit desséchée; comme de l'écume de savon, ou comme de l'écume de bave de limaçon, il étoit plein de bulles; mais l'intérieur étoit uni & compacte, & visiblement composé de fils blancs & luisants.

J'ai assés fait entendre que les fausses chenilles filent comme les chenilles. La filière de celles-là est placée comme la filiére de celles-ci; mais j'ai cru voir deux filières, deux mammelons posés l'un auprès de l'autre, qui fournissoient des fils à une fausse chenille du groselier \*. \* Fig. 5. N'ayant point trouvé de terre, elle travailloit à réunir ensemble des grains d'excréments secs; je la troublai dans son opération, je brisai la coque qu'elle avoit commencée; elle se remit à en faire une nouvelle sous mes yeux, dès

qu'elle eût été tirée hors de la première.

La faison dans laquelle une fausse chenille s'est fait une coque, décide du temps qu'elle y restera. J'en ai vû telle en été qui est sortie de la sienne sous la forme de mouche, au bout de trois semaines & même plûtôt; & j'en ai eu d'autres, qui ne s'étant renfermées que vers la fin d'Août, & ayant été tenues dans mon cabinet, se sont montrées encore avec leur premiére forme dans le mois d'Avril, lorsque j'ai eu ouvert leurs coques. J'ai déja dit que j'avois trouvé pendant l'hyver, des fausses chenilles dans des coques qu'elles s'étoient faites sous l'écorce de certains arbres, ou plus avant dans l'intérieur de quelques autres arbres. Toutes doivent devenir des nymphes pour parvenir à être des mouches, & il suit des observations précédentes, qu'elles ne sont jamais dans l'état de nymphe pendant un temps fort long, que celles qui doivent passer l'automne & l'hyver dans des coques, l'y passent sous leur forme de vers & sans prendre aucune nourriture. Cette

Tome V. . O

longue abstinence de tout aliment ne nous paroîtra pas nouvelle, les chenilles nous en ont donné assés d'exemples. Quand les fausses chenilles se changent en nymphes, la saison est savorable pour les amener bientôt à l'état de mouches.

Enfin, la fausse chenille devient une nymphe, qui, fans sortir de la coque, se transforme ensuite en mouche. Cette mouche est de celles qui n'ont point de trompe, \* Pl. 13. fig. mais qui à chaque côté de la tête ont une forte dent \*. Ces deux dents se rencontrent l'une l'autre vers le milieu de la bouche. Le premier usage que la mouche en fait, est de les faire agir contre sa coque, de les employer pour se procurer une ouverture qui lui permette de sortir d'un logement qui n'est plus pour elle qu'une prison. Les dents viennent bientôt à bout de hacher des fils de soye, même ceux qui, dans certaines coques, tiennent des grains de terre réunis.

> Les mouches des différentes espéces de fausses chenilles se ressemblent toutes; elles ont, pour ainsi dire, un air de famille, & elles l'ont à tel point qu'un observateur qui a assés examiné une mouche d'une fausse chenille quelconque, pour avoir retenu l'image qu'il s'en est faite, est en état lorsqu'il voit pour la première fois une mouche qui fort d'une autre espèce de fausse chenille, de la reconnoître pour une mouche de fausse chenille, quoiqu'elle différe de la première qu'il a vue par sa couleur & par d'autres circonstances. Je ne veux pas parler des ressemblances essentielles qui sont entr'elles, comme de celles de la structure de la bouche, qu'on ne peut voir que quand on tient la mouche entre ses doigts; je veux parler de celles qui se sont sentir au premier coup d'œil, & qui cependant ne sont pas aisées à décrire, parce qu'elles résultent d'un ensemble de petites particularités,

11. d, d.

DES INSECTES. III. Mem. 107 Toutes ont un air assés lourd, elles sont peu sarouches, elles se laissent approcher, & même elles se laissent prendre, elles semblent sottes. Nous verrons bientôt que nous devons être contents de leur espéce d'imbécilité. Leurs aîles font croifées fur le corps qu'elles débordent un peu de toutes parts, & au-dessus duquel elles ont un peu de convexité. Ces aîles ne sont pas aussi lisses, & aussi bien tendues que celles de beaucoup d'autres mouches; elles ont de petites convexités, de petits enfoncements, un air d'être mal détirées. Du reste, les variétés qu'offrent les mouches qui viennent de fausses chenilles de différentes espéces, sont souvent bien moins considérables, & moins frappantes que celles qui sont entre les fausses chenilles; & si nous nous engagions à les détailler, on pourroit nous reprocher avec quelque raison de nous arrêter trop à des minuties. Il nous suffira de dire que quelques-unes différent sensiblement des autres en couleur; les unes ont le corps jaune, d'autres l'ont verdâtre, pendant que d'autres l'ont noir. Celui de quelques-unes, entr'autres celui de la mouche de la fausse chenille du chevre - feuille \*, est d'une couleur appro- \* Pl. 13. fig. chante de celle des abeilles. Les unes ont des aîles transpa- 8. rentes, qui à peine laissent appercevoir une légére teinte de jauneâtre; la teinte noire ou la teinte bleuâtre des aîles de quelques autres est très-forte. Enfin, les nuances, soit des couleurs du corps, soit de celles des aîles, varient dans celles de ces mouches qui sont de différentes espéces. Mais il y en a dans lesquelles elles ne sont pas notablement différentes, quoique ces mouches viennent de fausses chenilles qui différent beaucoup entre elles. Les unes ont le corps plus court, d'autres l'ont plus allongé. On peut encore remarquer des différences dans la structure de leurs antennes; celles des unes sont à

\* Fig. 5.

\* Pl. 13. fig. filets grainés \*, celles des autres sont en massue \*. Les antennes du môle différent quelquefois de celles de la \* Fig. 9. fémelle. La mouche mâle de la fausse chenille du rosier, \* Pl. 15. fig. a les siennes bordées de poils \*, pendant que celles de la mouche femelle \* font lisses. Mais cessons de nous arrêter à de si petites variétés, il vaut mieux faire considérer une partie qu'on trouve à toutes les fémelles, qui ne sçauroit manquer de paroître admirable, même à ceux qui sçavent le moins admirer, des que sa structure leur fera connue.

> Les mouches fémelles de nos fausses chenilles sont ovipares; les œufs que pondent plusieurs espéces de ces mouches, & les seuls œufs que nous considérerons actuellement, demandoient à être logés dans des entailles faites dans le bois, ou dans d'autres parties d'arbustes vivants. La mouche a été pourvûe d'un instrument qui la met en état de faire ces entailles. Cet instrument est une véritable scie, qui ne différe de celles dont nous nous servons pour couper le bois, qu'en ce qu'elle est de corne, au lieu que les notres sont d'acier, & qu'en ce qu'elle est faite avec beaucoup plus d'art que les nôtres. Nos scies ordinaires sont des lames coupées quarrément, sur un des longs côtés desquelles les bases des dents sont arrangées en ligne droite; mais on oblige la pointe de chaque dent à s'écarter un peu de cette ligne, & à s'en écarter alternativement dans un sens opposé; je veux dire, que si une dent s'incline vers la droite, celle qui la fuit s'incline vers la gauche, celle qui vient après la précédente, s'incline vers la droite, & ainsi de suite. Dela il arrive que les pointes de la moitié des dents de la scie se trouvent sur une ligne, & les pointes des autres dents sur une autre ligne peu distante de la précédente. L'intervalle qui est entre ces deux lignes, est ce qu'on appelle la voye de la scie. Les

DES INSECTES. III. Mem. 100 parties du corps que l'on scie, qui se rencontrent dans cet intervalle, dans la voye de l'instrument, sont celles qui doivent être réduites en grains, en sciûre. On tient cette voye d'autant plus étroite que la scie est plus mince, & qu'on veut moins perdre des parties du corps qu'on prétend diviser. Quand les Ebenistes ont à refendre en seuilles minces, des bois précieux, ils y employent des scies qui ont très-peu de voye, au lieu que les Scieurs de long qui fendent de gros arbres, qui en tirent des planches, ont d'épaisses scies, & dont la voye est considérable. Les scies de nos mouches étant extrémement fines, n'ont pas besoin d'avoir des dents beaucoup dévoyées; mais la manière dont ces scies doivent agir, demandoit que les bases des dents ne fussent pas placées, comme celles des nôtres, sur une ligne droite. Le côté, ou au moins une grande partie du côté sur lequel elles sont rangées, est un peu concave, à peu-près comme l'est le tranchant d'une faux \*; la scie \* Pl. 15. sig. fe termine par une pointe, & nous verrons qu'elle devoit 9. 5 d. se terminer de la sorte. Elle n'est pourtant pas concave dans toute sa longueur; les dents \* les plus proches de l'origine de la scie, sont posées sur une ligne convexe: de sorte que le côté d'où partent les dents de la scie, est contourné comme le sont les lignes qui ont un de ces points que les Géometres appellent point d'inflexion, un de ces points qui sépare une portion concave d'une portion convexe.

Lorsque nous voulons qu'un seul homme puisse faire agir une scie, & qu'il le puisse d'une seule main, nous mettons un manche à un des bouts de la scie, semblable à peu-près à ceux des couteaux. La scie de nos mouches est mise en mouvement, comme le sont nos scies à manche. Des tendons \* presque écailleux, attachés à son ori- \*Fig. 10.1, x. gine, lui tiennent licu d'un manche; des muscles agissent

O iii

pour la pousser en avant, & la retirer en arrière comme agit la main de l'ouvrier qui fait travailler la scie à manche; Mais la main ne fait agir à la fois qu'une de ces sortes de scie, & nous n'avons garde d'oublier de dire, que quoique nous n'ayons parlé encore que d'une scie de notre mouche, \* Pl. 15. fig. elle en a deux égales \* & temblables, qu'elle met en mou-

10.7 dt; a vement en même temps.

Le secret de faire agir plusieurs scies à la fois ne nous est pas inconnu. Nos ouvriers, les Ebenistes entr'autres, ont quelquesois deux ou trois seuilles de scie montées sur un même chassis; l'Ebeniste tenant ce chassis à deux mains, fait agir à la fois toutes les scies qui y sont montées. Mais nos mouches font en ce genre quelque choie que nous ne sçavons pas faire; les scies du même chassis vont toutes dans le même sens, toutes sont portées à la fois en avant ou en haut, & toutes sont à la fois ramenées en arriére ou en embas, au lieu que dans le même temps où la mouche pousse en avant une de ses scies, elle retire l'autre en arriére. Il est encore à remarquer que l'ouvrier qui employe plusieurs scies à la fois, les employe pour faire un nombre d'entailles égal à celui des scies, au lieu que les deux scies de la mouche travaillent en même temps à aggrandir la même entaille, elles sont l'office d'une scie dont la voye seroit trèsgrande.

Ces deux scies étant très-minces, & destinées à déchirer des sibres ligneuses, ont besoin d'être maintenues pendant qu'elles sont dans l'action, asin qu'il ne leur arrive pas de se courber ou de s'écarter l'une de l'autre. La nature a prévû à tout; le dos de chaque scie est logé tout du long dans une coulisse \* formée par deux pièces

<sup>\*</sup> Fig. 9. & tout du long dans une coulisse \* formée par deux pièces io. cr. écailleuses, comme l'est souvent la coulisse des lames des \* Fig. 12.cr, couteaux à ressort. Ces deux pièces \* deviennent de plus

en plus étroites à mesure qu'elles s'éloignent de leur base, comme la sigure des scies le demandoit. Elles sont épasses, & convexes en dehors; elles ont de plus des cannelûres dirigées comme celles des colomnes torses; elles sont assemblées par une ou plûtôt par plusieurs membranes \* \* Pl. 15. signitrès solides, capables pourtant de se plisser, & par conséquent, de permettre aux lames écailleuses \* de former une coulisse un peu plus ou un peu moins large. M. Vallisnieri n'a pas pensé que l'unique usage de ces membranes sût de maintenir les lames écailleuses, il a observé qu'elles formoient deux canaux, dont il a cru l'un destiné à conduire les œuss hors du corps de la mouche.

Les dents des scies de nos mouches sont elles-mêmes dentellées \*. Chaque grande dent est une suite de dents \* Fig. 11. très - petites. Nous ne devons pas être surpris que les s, d, d, d. instruments qui ont été accordés à des insectes soient supé- d, d, d. rieurs aux nôtres, & plus travaillés, quand nous nous rap-

pellons de qui ils les tiennent.

Outre les particularités que nous avons remarquées cides du x scies de cette mouche, & qui manquent aux nôtres, elles en ont encore une qui ne doit pas être oubliée. Chaque scie n'est pas seulement une scie, elle est en même temps une rape, ou une lime d'une structure singulière. Les rapes ont des usages plus importants que ceux de réduire en poudre du tabac ou du sucre; elles servent à applanir les surfaces trop raboteuses des corps les plus durs, des pierres, des métaux. Les scies n'ont des dents qu'à seur tranchant, pour ainsi dire, au lieu que les rapes ont de longues & larges surfaces tout hérissées de dents. Nous n'avons point encore réuni dans le même instrument la scie & la lime, ou la rape, & l'une & l'autre se trouvent réunies dans chacun des instruments qui ont été donnés à nos mouches pour entailler le bois. Outre

11. p, p, p.

les dents qu'ils ont disposées comme celles des scies ordi-\* Pl. 15. fig. naires, ils ont sur une de leurs larges faces, sur l'extérieure \*, un nombre considérable de dents beaucoup plus fines, & qui ne le cedent guéres aux autres en longueur, si elles le leur cedent; qui toutes sont dirigées vers l'origine de l'inftrument, & un peu inclinées vers les grosses dents de la scie. Chacune de ces dents longues & déliées a quelqu'air de celles des peignes; de forte qu'il semble que plusieurs peignes ont été appliqués les uns au-dessous des autres sur la surface extérieure de chaque scie. Ces différentes suites de dents composent une lime ou une rape qui est ajoûtée à la scie; mais une rape ou une lime fort différente de celles qui jusqu'ici ont été taillées par nos ouvriers.

> Quoique les mouches munies d'un instrument si fingulier ne soient pas rares, quoiqu'il y en ait des espéces, & même plusieurs espéces, qui se tiennent sur un des arbustes les plus communs dans nos jardins, sur le rosier; cet instrument construit avec tant d'art, est pourtant resté inconnu jusqu'à ce que les yeux de M. Valisnieri ayent fçû le voir. Dans un grand nombre d'observations curieuses que nous devons à ce célébre Auteur, il n'y en a aucune peut-être qui lui ait autant plû, & dont il ait paru faire autant de cas; aussi a-t'il eu soin de décrire cette scie si surprenante, de la faire graver, & toutes les parties qui entrent dans sa composition; de donner l'Histoire de la mouche à laquelle il l'a d'abord trouvée, & cela avec une étendue & une élégance qui nous auroient assûrément dégoûté de parler après lui d'un instrument si singulier, & de l'usage que la mouche en fait, si nous n'y eussions été obligés par l'Histoire générale des fausses chenilles & de leurs mouches, qui entre nécessairement dans le plan de notre Ouvrage. Nous ne devons pas au reste.

DES INSECTES. III. Mem. 113 reste, dissimuler que nous pensons que ceux qui n'ent pas lû encore dans M. Vallimieri l'Histoire de la mouche à scie des rosiers, pourront l'y lire avec plaisir. Quoique nous nous proposions de n'obmettre rien de ce que cette Histoire a d'essentiel, nous pourrons passer sur quelques détails qui plairont affûrement dans M. Vallisnieri. D'ailleurs, on trouvera des différences entre les figures de la scie que cet attentif Observateur a fait graver, & celles que nous faisons paroître pour représenter un instrument du même genre, mais des différences peu essentielles pourtant. Les scies qu'il a fait représenter n'ont point de dos, elles sont dentellées sur les deux côtés opposés; M. Vallisnieri en a vû sans doute de telles, mais celles que nous avons observées, ont un dos semblable à celui des scies de nos ouvriers. Ses figures ont été prises d'après la scie d'une mouche qui est d'une espèce différente de la mouche dont nous avons fait dessiner la scie en grand, quoique l'une & l'autre mouche viennent de fausses chenilles qui vivent sur le rosier.

On imagine bien qu'il faut avoir recours au microscope, ou au moins à des soupes très-fortes pour voir distinctement la composition de la scie de nos mouches. La vûe simple fait néantmoins assés appercevoir cet instrument, pour faire naître le desir de le connoître mieux. Quand on tient entre deux doigts une mouche qui vient de quelque fausse chenille, & une de celles qui ont le ventre le plus gros, si on sui presse le ventre doucement, on oblige deux espéces de seuillets \* courbés en coquille, \* Pl. 15. significant l'origine est à quelque distance de l'anus, de s'écarter l'un de l'autre, & de laisser entr'eux une fente dans laquelle on apperçoit une pointe plus brune que le reste. En pressant davantage, on force le corps, dont on ne voyoit que la pointe, de se montrer en entier; on contraint la scie \* \* Fig. 8. s. Tome V.

entiére à paroître à découvert. Les deux lames courbes qu'on a obligées de s'écarter, sont faites pour la couvrir

dans les temps où elle doit être dans l'inaction.

7.1,1.

au mâle.

Si la mouche dont on a pressé le corps, quoique de même espéce que la précédente, a le ventre moins renssé; si elle est un mâle, la pression ne sait point paroître de scie. Cet instrument n'est nécessaire qu'à la fémelle, le \* Pl. 11. fig. mâle ne l'a point. Mais on oblige deux lames \* terminées en pointe, & concaves vers l'anus, à se séparer, & à laisser voir que toutes deux ensemble composent une pince très-\* a. propre à faisir le derriére de la fémelle. L'anus \* alors est porté plus loin; à distance égale de l'une & de l'autre lame, paroît une partie charnue, dont chaque côté est fortifié par deux corps comme cartilagineux; chacun de ceux-ci se termine par une espéce de court crochet \* un peu recourbé en dehors. Entre ces deux espéces de crochets, est l'ouverture par laquelle doit sortir la partie propre

> Mais c'est à la fémelle que nous devons nos regards, c'est elle que nous devons considérer, & que nous ne sçaurions manquer de voir avec plaisir pendant qu'elle est occupée à pondre, & par conséquent à faire les entailles dans lesquelles elle place ses œufs. Il n'y a guéres de jardin où il n'y ait des rosiers, & il n'y a presque point de rosier dont les branches ne servent chaque année à loger. un bon nombre d'œufs de nos mouches à scie. Les endroits des branches dans lesquels il y en a eu de déposés, sont aisés à distinguer du reste; ordinairement ils sont plus renslés que ce qui suit, & que ce qui précede; ils sont courbés, & leur côté concave est noirâtre; il paroît desséché. Qu'on examine ces endroits noirâtres, & on y verra de petites fentes, au fond desquelles on trouvera quelquefois des œufs, on y verra au moins les places où il y en a eu.

Si on est curieux de voir une de nos mouches à scie occupée à pondre, c'est donc sur-tout celles qui aiment les rosiers, qu'il est commode d'épier. On y en peut trouver en différentes saisons de l'année; j'y en ai vû au printemps, vers la mi-May; & j'y en ai vû dans tout le mois d'Août, & même dans les premiers jours de Septembre. La mouche \* que j'y ai observée le mieux, & un plus \* Pl. 14 fig. grand nombre de fois, a la tête & le corcelet noirs. Le 10. côté extérieur de chacune de ses aîles est aussi bordé de noir dans presque toute sa longueur; son corps est d'un jaune qui tire sur l'orangé; ses jambes sont du même jaune, elles ont seulement deux jarretiéres ou points noirs. Quand dans de beaux jours, vers les dix heures du matin, on verra sur le rosser des mouches de cette espèce, ou de quelqu'autre espéce du même genre, qu'on s'attache à les suivre des yeux, & on parviendra aisément à avoir le plaisir d'en observer quelqu'une dans l'opération. Heureusement, comme nous l'avons déja dit, ces mouches sont lourdes, paresseuses & elles semblent stupides; ou pour traiter mieux des mouches si singulières par leur industrie, elles sont très-peu farouches; elles le sont moins qu'on n'oseroit le desirer; pourvû qu'on ne fasse pas de grands mouvements, on peut les regarder de tout aussi près qu'on le veut. Je les ai souvent observées avec des loupes qui n'avoient pas trois à quatre lignes de foyer, sans les déranger dans leur travail; & elles l'ont souvent continué, quoique pour les mieux voir, je déplaçasse certaines branches, mais à la vérité, je les déplaçois le plus doucement qu'il m'étoit possible. La mouche prête à pondre, se promene de branche en branche, elle en parcourt plusieurs avant que de se déterminer pour une place; celle qu'elle choisit, est ordinairement à quelque distance du bout de la branche, mais pourtant beaucoup plus près de ce bout que de

l'origine; la tête de la mouche est alors tournée en embas. Quand la mouche s'est arrêtée dans un lieu qui lui a paru convenable, elle recourbe un peu son corps en dessous. Qu'on soit attentif dans ce moment, & bientôt on appercevra la pointe de la double scie, de la scie composée de deux feuilles. Une plus longue portion de cette scie, ne tardera pas à paroitre; dans un instant, la mouche la fait sortir presque toute entière de l'espèce d'étui où elle étoit renfermée & couchée; en la failant sortir elle la redresse, de façon qu'elle l'amene à être presque perpendiculaire à la petite branche dans laquelle elle la veut faire pénétrer. Ce n'est que dans le moment où la scie a été mise dans la position convenable, qu'on la peut voir toute entière, car sa pointe n'a pas plutôt touché l'écorce de la branche, qu'elle s'enfonce dedans. La mouche qui est cramponnée sur ses jambes, appuye son ventre sur la base de l'instrument, elle la presse de toute sa force. Dans ce premier instant, elle n'agit sur l'instrument que pour le piquer dans le bois, que pour y engager sa pointe, que pour le mettre dans l'état où il doit être, pour que les dents des scies trouvent prise; celles-ci peuvent bientôt agir avec succès, bientôt une plus longue partie de l'inftrument se cache dans le bois, il s'y enfonce de plus en plus, enfin, en moins d'une minute il parvient à y entrer presque tout entier. Le ventre de la mouche, qui d'abord étoit éloigné de l'écorce, de toute la longueur de la scie, s'en approche jusqu'à s'appliquer contre cette même écorce.

Pour voir tout ceci, on n'a be oin de donner aucun secours à ses yeux; mais si on leur donne celui d'une loupe sorte, & si on cherche à se placer dans une position savorable pour bien observer tout ce qui se passe, on parviendra aisément à voir que ce n'est pas la simple pression de la mouche qui fait pénétrer l'instrument dans le

bois. On verra, & on verra avec plaisir le jeu alternatif des deux scies. On verra qu'il y en a une qui est poussée dedans le bois, pendant que l'autre est retirée vers l'écorce; & on verra même que ce mouvement est produit par celui des tendons ou cartilages, auxquels chaque scie est assujettie.

La mouche n'introduit pas son instrument dans la tige du rosier précisément pour l'y introduire, & simplement pour fendre cette tige; elle l'y introduit pour y faire une cavité propre à loger un œuf assés gros, qu'elle veut y laisser. Si on fait attention à la manière dont cet instrument doit agir pour pénétrer dans la tige, on verra pourquoi il convenoit qu'il eut bien des particularités que n'ont pas les instruments que nous employons à des usages qui nous semblent avoir du rapport avec celui que la mouche fait du sien. Nos scies pour scier un morceau de bois, soit de long, soit de travers, n'ont pas besoin d'être pointues, elles peuvent mordre d'abord contre la furface sur laquelle elles sont appliquées; elles ne pourroient servir qu'à faire dans le bois une coulisse égale par-tout. Mais ce n'étoit pas la figure qu'il convenoit que la mouche donnât à l'entaille qu'elle doit faire. Cette entaille ne devoit pas être par-tout également large & également profonde; l'œuf qui sera laissé dedans, doit non-seulement y être reçû, il y doit être à couvert. La mouche pour faire son entaille, dirige son instrument à peu-près comme un Chirurgien dirige sa lancette pour ouvrir un vaisseau, elle l'enfonce d'abord presque perpendiculairement, & l'en retire dans une direction oblique. Les deux seies de la mouche avoient donc besoin d'être pointues par le bout, ce qui n'est pas nécessaire aux nôtres. Il falloit que leurs bouts pussent s'introduire dans l'écorce & dans les fibres ligneuses, comme s'y introduisent des instruments tranchants. Les dents des scies

font en état de couper les fibres qu'elles rencontrent; mais ces deux scies si prodigieusement minces, & qui ont chacune une voye extrémement étroite, n'auroient pû ouvrir une cavité suffisante. La face extérieure de chaque scie a été faite en rape pour suppléer à ce qui manque à la voye & à l'épaisseur des deux scies: lorsqu'une des scies est retirée vers l'écorce, les dents déchirent les fibres qu'elles rencontrent.

Nous avons dit que quand la mouche veut commencer à faire sortir sa scie de l'étui où elle est ordinairement logée, & que quand elle l'applique contre l'écorce, elle tient son corps, son derrière recourbé vers la branche; nous devons ajoûter que dès que les scies ont pénétré à une certaine prosondeur, que lorsqu'il s'agit moins de rendre l'entaille plus prosonde que de la rendre plus longue, la mouche redresse sont penétre son corps, en le redressant elle l'appuye sur la scie dans l'inclinaison propre à la faire avancer vers le derrière.

Après avoir admiré le jeu des scies d'une mouche qu'on a observée avec une loupe; après avoir vû leurs progrès, & les avoir vû pénétrer aussi avant qu'elles le peuvent, tout mouvement semble s'arrêter dans les tendons des scies, tout paroît en repos. Ce moment est celui où l'entaille a été rendue telle qu'elle devoit être, celui où la mouche fait fortir de son corps l'œuf pour le mettre dans la place qu'elle lui a préparée. Après un instant de repos, la mouche retire tout d'un coup de l'entaille la plus grande partie de l'instrument, elle n'y en laisse que le bout, moins du tiers de sa longueur; dans cet instant même, il y a encore à observer. J'ai vû alors une liqueur mousseuse, une liqueur pleine de bulles, telles que celles du savon, s'élèver jusqu'au bord extérieur de l'entaille. J'ai vû même quelquefois des bulles poussées au-delà du bord. Si on entaille un rosier de quelque manière que ce soit, on se

DES INSECTES. III. Mem. 119 convaincra aisément qu'en aucun temps, il ne sçauroit fournir sur le champ une si grande quantité de seve moussouse, & les mois d'Août & de Septembre sont de ceux où il en donneroit le moins. Il paroîtra donc certain que cette liqueur a été fournie par la mouche, qu'elle en arrose son œuf. Cette liqueur est au moins gluante, & M. Vallisnieri, a qui elle n'a pas échappé, croît que la mouche l'employe pour espalmer la playe faite au rosser, pour l'empêcher de se fermer. Il y a grande apparence qu'elle sert à conserver l'œuf, & à empêcher les fibres hachées sur lesquelles

il est posé, de se corrompre trop vite.

Peu de temps après que la liqueur mousseuse a paru, la mouche acheve de tirer sa double scie de l'entaille, elle la remet dans son lieu ordinaire, mais ce n'est pas pour l'y laisser long-temps. Bientôt la mouche fait un pas en avant, c'està-dire, en descendant; elle laisse en arrière & en enhaut l'entaille qu'elle a faite pour en creuser une nouvelle tout près de la précédente. Elle recommence alors la manœuvre que nous venons de décrire; elle fait sortir sa double scie; elle la pique à plomb, & elle en fait jouer chaque feuille. Enfin, elle pond un œuf dans cette derniére entaille. Elle continue ainsi de faire de nouvelles entailles; de les mettre à la file les unes des autres \*, & d'y en \*Pl. 14 fig. mettre plus ou moins, apparemment selon qu'une plus 13 & 14.02. ou moins longue partie de la branche lui paroît propre à recevoir ses œufs. Quelquefois il n'y a que trois à quatre entailles à la file les unes des autres, & j'en ai quelquesois compté jusqu'à 24. La mouche sans avoir fini sa ponte, quitte souvent la branche sur laquelle elle l'avoit commencée; elle passe sur une des plus proches, elle s'y proméne; elle en parcourt quelquefois plusieurs avant que de trouver un endroit à son gré pour y recommencer son opération.

Je ne crois pas que ces mouches fassent toute leur ponte dans un seul jour; malgré les excellents instruments dont elles sont munies, entailler le bois comme elles l'entaillent, doit être pour elles un ouvrage assés rude. Tout ce que put faire devant moi une mouche qui ne sembloit pas avoir envie de perdre du temps, fut d'achever six entailles depuis dix heures jusqu'à dix heures & demie. Auparavant elle en avoit fait trois sur une autre branche, où elle n'avoit pas juge à propos d'en faire un plus grand nombre. J'en ai pourtant vû travailler quelquesunes qui m'ont paru être des scieuses plus habiles, qui alloient plus vite.

L'ouverture de chaque entaille nouvellement saite, est une petite fente un peu courbe, semblable à celle d'une \* Pl. 14 fig. saignée \*; elle a un peu moins d'une ligne de long. J'en ai mesuré une file de quinze qui n'avoit guéres qu'un pouce; un quinziéme de cette longueur n'appartenoit pas en entier à chaque entaille, car la mouche laisse toûjours un espace entre deux entailles, & nous en verrons bientôt

la raison.

Si on enleve l'écorce qui est aux environs d'une de ces fentes, & un peu de la partie ligneuse, on met l'in-\*Fig. 18.0,0. térieur de la cavité à découvert. L'œuf qui la remplit \* est assés gros proportionnellement à la grandeur de la mouche; il est oblong, plus menu à un de ses bouts qu'à l'autre, & d'un jaune approchant de celui du corps de la mouche.

L'endroit de la branche auquel elle a confié ses œufs ne paroît le premier jour différent des autres, qu'en ce \* Fig. 13 & qu'il a une file de différentes fentes \* semblables à celles que la lancette ouvre dans notre peau, & dont les lévres comme celles des saignées se sont rapprochées. Mais bientôt, dès le lendemain, cet endroit de la branche est different

15. 0, 6.

14. o p. & fig. 15. e, e.

DES INSECTES. III. Mem. 121 différent du reste par sa couleur; il est brun, & devient même noir pendant que les environs des entailles, pendant que le côté opposé sur-tout conserve sa couleur verte. Il se fait même peu à peu sur chaque entaille un changement plus considérable, & que le changement de couleur n'annonceroit pas; car celui de couleur semble avertir que l'écorce, & peut-être que les fibres ligneuses qui sont dessous, sont péries, & commencent à se dessécher; cependant on voit que chaque endroit entaillé se releve \*, \* Pl. 14. fig. & prend de jour en jour plus de convexité. En un mot, au bout de quelques jours la file des entailles devient comme une file de grains de chapelet faits en olive \*, qui \* Fig. 17. ayant toute leur longueur, auroient perdu une partie de

leur circonférence. Qu'on n'attribue pas ces élévations à une végétation des parties entaillées, ces parties ont été mises hors d'état de prendre de l'accroissement. On reconnoîtra qu'elles sont dûes à une autre cause, & très-singulière, si on ouvre un des endroits qui ont du relief \*, si on en tire l'œuf \*, & si \* Fig. 18. on peut comparer cet œuf, comme je l'ai fait quelquefois, à un œuf tiré d'une entaille applatie, d'une entaille où la mouche ne l'a déposé que depuis quelques heures: l'œuf forti de l'entaille qui a du relief, paroîtra confidérablement plus gros que l'autre. On jugera donc que l'œuf a augmenté de volume depuis qu'il a été pondu, ce qui nous doit paroître une grande singularité. A la vérité, ces œufs n'ont point, comme ceux de nos poules, une enveloppe roide & cassante, ils ne sont recouverts que d'une simple membrane; mais les œufs de la plûpart des autres insectes, n'ont aussi que des enveloppes membraneuses, & cependant les œufs du commun des insectes ne croifsent pas. L'œuf de notre mouche à scie croît donc journellement, & à mesure qu'il croît, il oblige les parois de Tome V.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE la cellule, dans laquelle il est renfermé, de s'élever; il oblige cette cellule à devenir plus grande en tout sens. La mouche place ses œufs comme si elle sçavoit ce qui doit arriver; quoiqu'elle aime à les placer proche les uns des autres, elle laisse un intervalle entre deux endroits entaillés, afin qu'ils puissent se gonsler sans empiéter l'un fur l'autre.

L'œuf en croissant & en obligeant la peau de l'arbuste à s'élever, à devenir convexe, oblige la fente qui a été faite à la peau, à s'aggrandir. Cette ouverture devient de jour en jour plus considérable, & elle est telle lorsque la fausse chenille sort de l'œuf, qu'elle lui donne le libre passage qui lui est nécessaire pour aller chercher de quoi vivre sur les feuilles du rosier.

Une mouche à scie d'une espèce différente de l'espèce de celle que nous avons suivie jusqu'ici, qui a pourtant le corps teint du même jaune qui colore celui de la dernière, mais dont la tête, le corcelet, les jambes & les aîles sont d'un violet très-vif, cette mouche, dis-je, confie aussi ses œuss à des branches de rosier qu'elle a entaillées; mais elle les y arrange tout autrement, & avec une symmétrie qui a quelque chose de plus agréable; elle les y dispose par \*PI. 15 fig. paires \*, & elle en place dix à douze, & jusqu'à quatorze fo, fo. 3 paires à la file les unes des autres, tantôt plus tantôt moins. Les deux œufs de chaque paire font ensemble un angle dont la concavité est tournée vers le bout de la branche; l'angle des deux de la première paire est aigu, & l'angle qui est entre les paires suivantes, l'est de moins en moins, souvent il est obtus & quelquefois très-obtus. Une espèce de sillon tiré en ligne droite sépare tous les œufs qui sont à droite, de ceux qui sont à gauche. Chaque œuf est encore séparé de celui qui le précéde, & de celui qui le suit \* par des sibres ligneuses; en un mot, chaque œuf

\* Fig. 3.

DES INSECTES. III. Mem. 123 est logé dans une espéce de cellule; mais qui ne le renferme pas entiérement. Les œufs de notre premiére mouche sont bien cachés dans les entailles où ils ont été laisses, au lieu que ceux de la dernière mouche sont à découvert en grande partie dans l'instant même où ils viennent d'être pondus. L'entaille faite pour recevoir deux œufs posés à côté l'un de l'autre, est trop large pour que les lévres de la playe de l'écorce puissent se toucher lorsque

la mouche cesse d'agir contr'elles.

Quoique j'aye trouvé sur des rossers des nichées d'œufs, telles que je viens de les décrire, je ne suis point parvenu à voir en œuvre la mouche qui les y place avec tant d'art; mais il est aisé d'imaginer en quoi peut différer son travail, du travail de l'autre mouche; pour l'essentiel, pour le jeu de la scie, il est le même, & n'en différe que par la manière dont les entailles sont distribuées. Mais pour ôter tout regret à ceux qui voudroient sçavoir plus en détail les procedés de cette mouche industrieuse, je n'ai qu'à les renvoyer à M. Vallisnieri, qui a décrit tous ces procedés, comme il les sçavoit voir & décrire. Cette mouche à scie est même celle qu'il a le plus suivie dans l'opération, c'est celle dont il a fait graver la scie; & dont enfin il nous a donné une histoire très-complette.

Les figures & les descriptions de M. Vallisnieri apprendront même que les scies de cette mouche sont encore plus ouvragées que celles que nous avons fait représenter: au lieu que ces derniéres n'ont qu'un de leurs côtés dentellés, que le dos ne l'est point, le dos de celles que M. Vallisnieri a fait graver, est dentellé comme le côté qui lui est opposé. Nous n'avons vû des dents semblables à celles des peignes \*, que sur une des faces de nos scies, & M. \* Pl. 15. fig.

Vallisnieri a vû de ces sortes de dents aux deux saces des 11. p, p, p.

QII

autres scies; ensin, si on se donne le plaisir de lire ce que ce célébre Auteur a écrit sur la fabrique de ces scies, on \* Pl. 15. sig y apprendra que la piéce \* qui forme une coulisse né9, 10 & 12. cessaire pour contenir les deux scies pendant qu'elles sont en jeu, que cette piéce, dis-je, a deux conduits, dont il pense que l'un est destiné à laisser passer les œuss lorsqu'ils font poussés dans les cellules qui leur ont été préparées dans la substance du rosser; & dont il croit l'autre destiné à fournir une siqueur qui doit arroser les œuss à mesure qu'ils paroissent au jour. Les œuss m'ont pourtant paru bien gros pour passer par le premier canal, & ceux que j'ai fait sortir du ventre, que je pressois avec les doigts, sont sortis par l'anus.

Comme les œufs, si bien arrangés par paires, sont à découvert, ils sont plus aisés à observer que ceux que d'autres mouches cachent dans des entailles qui les renserment presqu'entièrement. Aussi M. Vallissieri a été à portée de voir, & a très-bien vû leur accroissement & tous les changements qui y arrivent jusqu'au moment où une fausse chenille est en état de sortir de celui dans lequel

ses parties se sont développées & fortisiées. Le rosier est, ce semble, l'arbrisseau favori des fausses

chenilles & de leurs mouches: outre les deux espéces de ces derniéres qui entaillent si singuliérement ses tiges, j'y

\* Fig. 6. ai observé une mouche à scie d'une plus petite espéce \*, qui est presque toute noire; sa tête, son corcelet & ses aîles même le sont; elle n'a de blanc que la partie moyenne de chaque jambe. La scie dont elle est pourvûe, est apparemment trop soible pour couper les sibres ligneuses du rosier, ou peut-être que ses œus ne servironnés de parties propres à les tenir assés humides s'ils étoient logés dans les tiges. Quoi qu'il en soit, cette mouche n'attaque que des parties plus tendres & plus abbreuvées de suc. Dans

DES INSECTES. III. Mem.

le commencement d'Avril, lorique les rossers avoient encore la plûpart de leurs feuilles pliées en éventail, j'ai yû de ces mouches se promener sur les feuilles, comme les autres se promenent sur les branches. La mouche alloit fur-tout sur la principale côte, elle la parcouroit, elle l'examinoit & se déterminoit ensuite à y faire une entaille, dans laquelle elle déposoit un œuf. La manière dont cette mouche opére, n'a d'ailleurs rien de particulier. Je ne lui ai jamais vû faire qu'une entaille de suite. Après l'avoir faite, elle quittoit la feuille, elle alloit en parcourir d'autres pour faire dans leur grosse nervûre une fente semblable à celle que je lui avois vû faire dans la nervûre de la premiére feuille. Quelquefois pourtant j'ai vû la mouche revenir sur celle ci, & l'entailler une seconde fois, mais dans un autre endroit.

Quand on connoît l'admirable structure de la scie des mouches des fausses chenilles; quand on a vû quelques espéces de ces mouches l'employer à l'usage pour lequel elle paroît faite, on doit être surpris, lorsqu'on trouve les œufs de diverses espèces de mouches à scies qui semblent simplement posés & collés sur des feuilles; qui semblent n'y être retenus que par une colle qui s'est desséchée, comme le sont ceux des papillons, & ceux de tant d'autres mouches. La fausse chenille du groselier\*, dont nous \* Pl. 10. fig. avons parlé au commencement de ce Mémoire, se mé- 4. tamorphose dans une mouche \* assés semblable à la pre- \* Fig. 6 & 7mière mouche à scie du rosier, à celle qui se contente de disposer ses œufs dans une seule file. Elle a, comme celle-ci, le corps jaune, & le côté extérieur de chaque aîle bordé de brun. Ses antennes sont un peu plus longues que celles de l'autre. Cette mouche laisse seus sous les feuilles du groselier contre les nervûres, ils y sont à la file les uns des autres \*. Les files néantmoins sont souvent \* Fig. 8.

interrompues. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'ils n'y semblent que collés; ils n'y paroissent aucunement contenus dans des entailles. Quel usage cette mouche fait-elle donc de sa scie' Peut-etre s'en sert elle pour faire une fente très-légére sur l'endroit de la côte où elle applique son œuf, & que cette fente toute légére qu'elle est, sustit pour sournir à l'œuf une humidité qui peut lui être nécessaire. J'ai vû aussi de ces mouches dans la \* Pl. 10. fig. posture où elles devoient être pour saire des entailles \*, & je les y ai vues de bien pres. Plusieurs fausses chenilles du groselier entrerent dans la terre du poudrier, où je les avois renfermées au commencement de Septembre, pour s'y faire des coques & s'y métamorphoser. Dans les premiers jours d'Avril de l'année suivante, je vis paroître dans le poudrier les mouches de ces fausses chenilles. Quatre à cinq jours après qu'elles y furent nées, j'en tirai deux du poudrier, une mouche mâle & une mouche fémelle. Je les mis dans un autre poudrier, dans lequel j'introduisis une branche de groselier, sans la casser ni la détacher de l'arbuste. La mouche fémelle parcourut une des seuilles, passa dessous, & dès les premiers instants, elle me montra qu'elle cherchoit à y faire ses œufs. A peine un demiquart d'heure s'étoit écoulé, qu'elle avoit déja commencé sa ponte, & au bout d'un quart d'heure, elle avoit pondu dix œufs oblongs qu'elle avoit placés sur la partie la plus relevée d'une côte. Chaque fois que cette mouche vouloit pondre un nouvel œuf, elle se posoit comme si elle eut voulu entailler la place dans laquelle elle avoit envie de le mettre. Aucun œuf pourtant ne s'est trouvé logé même en partie dans une cavité sensible. Les œuss que je voulus détacher étoient si adhérents, que je ne pus y parvenir sans les créver; & une loupe assés forte ne put me faire découvrir l'entaille qui

7.

DES INSECTES. III. Mem. 127 pouvoit être bouchée par la peau de l'œuf qui y étoit resté attachée.

Les mouches \* qui viennent des fausses chenilles \* qui \* Pl. 11. fig. paroissent en grand nombre sur une seuille d'osser dans 5 & 6. des attitudes si variées & si bizarres, sont encore de celles qui ont le corps jaune; mais le côté extérieur de leurs aîles n'a pas le bordé brun qu'a le côté extérieur des aîles des mouches précédentes. Elles ont une scie, sur l'usage de laquelle je suis encore plus embarrassé que sur celui de la scie des mouches du groselier. Elles ne choisissent pas les côtes des feuilles pour y laisser leurs œufs, elles les appliquent sur la feuille même \*, où elles les arrangent \* Fig. 8 & 9. les uns auprès des autres, elles les y arrangent même en recouvrement. Les œufs forment ensemble une plaque. J'ai eu beau découvrir les endroits cachés par des plaques d'œufs, & y chercher des incisions, la loupe n'a pu m'y en faire appercevoir. La matière gluante qui enduit les œufs, suffiroit-elle pour boucher ces incisions, & les empêcher d'être visibles! Pour cela, il faut qu'elles soient bien petites; d'ailleurs, l'endroit où elles sont, s'il y en a, n'en paroît pas souffrir, sa couleur n'est pas plus alterée que celle du reste.

Il m'a été plus aisé de voir sur les œuss de ces derniéres mouches, que fur ceux d'aucunes autres, combien l'accroissement qui se fait dans ceux des fausses chenilles, est considérable. J'ai comparé de ces œufs, de chacun desquels l'infecte étoit prêt à fortir, avec d'autres assés nouvellement pondus; les premiers avoient au moins un volume double de celui des seconds. Ceux qui ne viennent que d'être mis au jour, sont oblongs, arrondis par les deux bouts, blancs & transparents; ils n'ont pour enveloppe qu'une membrane mince & flexible. Au bout de quelques jours, on voit dedans une portion jaunâtre.

\* Fig. 3.

Quand ils sont plus avancés, on y découvre deux points noirs qu'on juge être les yeux; enfin, si on les considére visà-vis le grand jour, lorsqu'ils sont assés près d'être à terme, on y apperçoit la fausse chenille qui m'a paru y être pliée en deux; l'accroissement subit se fait dans les derniers

jours.

Celui qu'y prennent les vers de ces mouches, & ceux des autres mouches à scie, est assurement très-remarquable. La coque de l'œuf, son enveloppe, est-elle une espéce de placenta qui s'abbreuve, qui s'imbibe du fuc de la partie de la plante sur laquelle elle est posée, & d'un suc qui nonseulement la fait croître, mais qui fournit à l'accroissement de l'embrion qu'elle renferme! Un œuf qui a été déposé dans la fente faite à une tige de rosser, y est-il greffé en quelque sorte! Doit-il s'approprier le suc de l'arbuste comme l'œilleton d'un arbre, logé dans la fente faite à l'écorce d'un autre arbre s'approprieroit le fuc de cet arbre! Il semble que cela soit ainsi. A la vérité, les œufs de quelques fausses chenilles se trouvent posés immédiatement sur des feuilles où nous n'avons pu découvrir d'incision; mais il ne s'ensuit pas de-là, que ces seuilles ne puissent pas fournir aux œufs au moins l'humidité qu'elles laissent transpirer. J'ai fait une expérience qui prouve décisivement qu'il est essentiel à l'œuf que cette humidité lui soit fournie par la feuille. J'ai gardé plusieurs fois dans des poudriers des feuilles d'osier, sur lesquelles il y avoit des œuss de ces fausses chenilles. Les seuilles s'y sont desséchées, & les œufs s'y sont desséchés de même, ce qui est arrivé à M. Bazin comme à moi. Des œufs de papillons qui auroient été laissés sur une seuille qui se seroit desséchée, n'en auroient pas moins donné pour cela des chenilles J'ai pris ensuite le parti de mettre dans l'eau le bout des feuilles sur lesquelles il y avoit des nichées d'œufs

d'œufs de fausses chenilles. Les seuilles ont par ce moyen conservé leur fraîcheur; aussi les œufs n'ont-ils paru souffirir aucunement. J'ai vû sortir des fausses chenilles des uns au bout de quatre à cinq jours, & des autres au bout de six à sept jours. Je crois avoir observé des plaques de ces œufs \* composées de deux couches, ce qui semble former une grande difficulté sur la manière dont se nourrissent les œufs de la seconde couche. Cependant si la mouche les entasse ainsi, il faut qu'elle le puisse faire sans inconvenient. On doit penter que l'humidité qui s'éleve de la feuille, parvient à la seconde couche d'œufs, ou que les œufs de la première couche fournissent à ceux de la seconde ce qu'ils ont de trop d'humidité, & qui suffit à ceux-ci.

Au reste, ce n'est pas un ouvrage disficile pour la fausse chenille, dont toutes les parties sont bien formées, que celui de percer la membrane qui la renferme, & qui fait la coque de l'œuf. On la voit sortir, par l'ouverture qu'elle y a faite, la tête la premiére. Peu après qu'elle est née elle mange; elle est alors plus difficile qu'elle ne le sera dans la suite sur le choix des parties des seuilles. Cette fausse chenille, qui, dans la suite, n'épargnera pas les plus grosses fibres des feuilles qu'elle aime, se contente alors d'en détacher le parenchime. Quelques semaines suffisent à celles de plusieurs espèces, pour prendre tout leur accroissement, pour être en état de subir leur premiére métamorphose; aussi y a t-il au moins deux générations par an des mouches à scie qui paroissent au commencement du printemps, comme de celles du rosier, de celles du groselier & de celles de l'osier, & sans doute de beaucoup d'autres. Les observations exactes de M. Vallisnieri, nous apprennent que des fausses chenilles sorties d'œuss pondus depuis 14 à 15 jours, & vers le 6 May, étoient le 18 Juin, Tome V.

130 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE des mouches parsaites, des mouches en état d'entailler le rosser & de pondre à seur tour.

# EXPLICATION DES FIGURES DU TROISIEME MEMOIRE.

#### PLANCHE X.

L A Figure 1 représente une branche de rosser, dans la tige de laquelle une fausse chenille s'est établie. En a paroît un tas de grains noirs, qui sont les excréments que la fausse

chenille y a apportés & entassés.

La Figure 2 est celle de la tige de la figure première, qui a été sendue pour mettre à découvert l'intérieur du tuyau. a b, la partie qui a été remplie d'excréments. b c, la partie du tuyau qui est vuide. c d, la fausse chenille, dont la tête est cachée dans l'endroit qu'elle est occupée à creuser.

La Figure 3 montre en son entier la fausse chenille de la figure précédente, qui est de la classe de celles à 22 jambes, & d'un jaune blancheâtre. Elle est de celles

qui ont une petite tête; la sienne est noire.

La Fig. 4 fait voir plusieurs fausses chenilles f, f, f, &c. en des positions & des attitudes différentes, occupées à manger une seuille de groselier. cd, ed, &c. les grosses côtes de la seuille qui ont été épargnées, pendant que ce qui étoit entr'elles a été dévoré.

La Figure 5 est celle d'une des fausses chenilles de la

figure 4, un peu plus allongée.

La Figure 6 représente une mouche de l'espèce de celles dans lesquelles les fausses chenilles précédentes se transforment.

DES INSECTES. III. Mem. 131

Dans la Figure 7, on voit la mouche de la figure 6,

dans l'attitude où elle est lorsqu'elle pond.

La Figure 8 montre une petite feuille de groselier, sur les côtes de laquelle des œufs ont été laissés & arrangés à la file par une mouche telle que celle de la figure 7.

Les Figures 9 & 10 font celles de la même fausse chenille, qui vit sur le groselier épineux. Elle est roulée figure 9, & étendue figure 10. Elle a 20 jambes. Son corps est d'un vert très-clair.

La Figure 11 représente en c la coque que s'étoit faite une fausse chenille de l'espèce de celle des deux derniéres

figures.

La Figure 12 est celle d'une fausse chenille qui s'accommode fort des seuilles du sureau, & de celles de l'hieble. Elle a 22 jambes. Avant la muë, le dessus de son corps est d'un brun-clair, & le reste d'un blanc-verdatre;

quand elle a mué, elle est par-tout verdâtre.

La Figure 13 fait voir une fausse chenille qui est presque noire, d'une couleur plus soncée que l'ardoisé. Dans le mois d'Août, j'en ai trouvé un grand nombre de cette espéce sur le même pied d'oseille. Dès que je touchois les seuilles de ce pied, toutes se laissoient tomber. Elles sont entrées en terre pour se métamorphoser. J'ignore se elles ont 22, ou seulement 20 jambes.

La Figure 14 est celle de la mouche dans laquelle se

transforme la fausse chenille de la figure 13.

La Figure 15 représente une coque faite d'une espèce d'écume qui a pris consistance, par une fausse chenille de l'orme qui est des plus petites.

La Figure 16 est celle de la mouche qui est sortie chés

moy de la coque précédente.

La Figure 17 fait voir en grand la scie que la petite mouche de la figure 16 porte à son derrière.

## 132 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE Planche XI.

La Figure 1 représente une seuille d'aune qui est actuellement rongée par quatre sausses chenilles qui sont toutes dans des attitudes différentes. Celle de la sausse chenille marquée b, est celle qui leur est la plus ordinaire. Elles ont chacune 20 jambes. Leur tête est noire, leur premier anneau est jaune, & le reste jaunatre: les points allignés sur les côtés, sont noirs; le dessous du ventre a d'un bout à l'autre une traînée de points noirs semblable à une de celles des côtés.

La Figure 2 est celle de la mouche dans laquelle s'est métamorphosée une des fausses chenilles de la figure précédente. Elle a paru chés moy les derniers jours d'Avril; elle est fortie alors de la terre où elle étoit entrée sous la forme de fausse chenille au commencement d'Octobre.

La Figure 3 fait voir une branche d'osser, dont une des seuilles est, pour ainsi dire, bordée de fausses chenilles, dont les unes l'ont presque mangée à moitié & tout du long, & dont les autres sont occupées à l'entamer de l'autre côté. Pendant que ces fausses chenilles mangent, elles prennent, comme celles de la figure 1, disférentes attitudes toutes très-bizarres. Au bas de la tige, il ne reste plus que la côte ece, & quelques grosses sibres f, f, f, &c. d'une seuille qui a été mangée par les fausses chenilles.

La Fig. 4 est celle d'une des fausses chenilles de la figure 3 un peu grossie & étenduë. Elle a 20 jambes. Le fond de la couleur de son corps est un verd-blancheâtre, sur lequel il y a des rayes noires qui vont de la tête au derriére.

La Figure 5 est celle d'une des mouches mâles, dans laquelle une des fausses chenilles précédentes s'est métamorphosée. La fémelle de la même mouche est représentée de grandeur naturelle, & plus grande que nature, tome IV. pl. 10. fig. 7 & 8. Dans la figure plus grande que nature, on a donné le caractére de la disposition d'aîles propre aux mouches à scie. Quand les mouches des fausses chenilles de l'osier viennent de naître, seur corps est d'un beau verd, par la suite il devient d'un verd-jaunâtre & même jaune. Celles qui ont passé l'hyver en terre dans des coques de soye, ont paru au jour chés moy à la fin d'Avril.

La Figure 6 montre par-dessous le mâle de la figure 5, ou un autre mâle de mouche à scie. On n'y voit point au bout du derriére, en f, une fente pareille à celle qu'on voit au même endroit de la fémelle, la fente où la scie

est logée.

La Figure 7 fait voir le derrière du mâle de la figure 6, gross, & dans un moment où la pression a obligé à se montrer des parties, qui, dans l'état ordinaire sont cachées. l, l, deux lames solides & concaves qui sont un étui à la partie qui caractérise le mâle, & qui lui servent à saisir le derrière de la sémelle. a, l'anus qui est par derrière la partie qui caractérise le mâle. m, m, la partie propre au mâle, ou son sourceau immédiat.

Dans la Figure 8, paroît un tas d'œufs laissé sur une feuille d'osser par la mouche fémelle; des fausses chenilles semblables à celles de la sigure 3 en doivent sortir.

La Figure 9 représente des œufs semblables à ceux de la nichée de la figure 8, mais elle les représente plus entassés,

& même en recouvrement les uns sur les autres.

La Figure 10 fait voir dans sa grandeur naturelle la mouche à scie, qui vient d'une sausse chenille du saule, qui a été gravée, tome 1. pl. 1. sig. 18. Cette sausse chenille a 20 jambes. Elle est remarquable par ses couleurs, & leur distribution. Le sond de la couleur de la plus longue partie du corps est un bleu-verdâtre, un celadon plus

Riij

bleuâtre que l'ordinaire. Les trois premiers anneaux sont d'un brun-tanné, & la partie possérieure est du même brun. Elle a outre cela diverses lignes longitudinales, tracées par des points noirs.

La Figure 11 fait voir en grand & par dessous, le bout du corps d'une mouche à scie telle que celle de la figure

precedente. f, la fente où la scie est logée.

Dans la Fig. 12, aussi grossie que la précédente, on voit la scie s, que la pression des doigts a forcé de paroître au jour.

#### PLANCHE XII.

La Figure 1 représente une seuille de poirier, sur laquelle sont trois sausses chenilles du genre de celles que j'ai appellées tetards. a, b, c, marquent ces trois sausses chenilles. En p, p, p, le parenchime de la seuille a été

mangé par ces insectes.

Les Figures 2, 3 & 4 sont celles d'une fausse chenille tetard très grossie, & vûe en dissérents temps, & en des sens dissérents. Dans la figure 2, la fausse chenille ne montre qu'un de ses côtés, & fait voir sa tête & ses jambes. Dans la figure 3, la fausse chenille est vûe par-dessus, ayant la partie antérieure a b, renssée. Dans la figure 4, la fausse chenille est vûe par-dessous.

La Figure 5 représente la mouche dans laquelle se trans-

forme la chenille tetard de la figure 1.

La Figure 6 est celle d'une mouche venuë d'une fausse chenille tetard, qui avoit vécu sur le cerisier. Cette mouche est assés semblable à celle de la figure précédente, & je ne suis pas sur qu'elle en différe spécifiquement. Elles sont l'une & l'autre de la classe des mouches qui ont une bouche & des dents.

La Figure 7 fait voir par-dessus, & dans sa grandeur naturelle, une fausse chenille épineuse du chêne, qui est

DES INSECTES. III. Mem. 135 beaucoup grossie dans la figure 8, & qui y est vûe pardessous & de côté. Cette sausse cheniste a 22 jambes.

Les Figures 9 & 10 sont celles de deux épines de la

fausse chenille précédente.

La Figure 11 montre la fausse chenille de la figure 7, dans le moment où elle acheve de se tirer de sa dépouille. d, dépouille qui a été presque poussée sur les derniers anneaux.

Dans la Figure 12, on voit la fausse chenille de la figure 7, mais qui a mué, & qui alors est lisse; en se défaisant de sa dépouille, elle s'est désaite de ses épines.

La Figure 13 représente dans sa grandeur naturelle une fausse chenille épineuse à 22 jambes, qui vit de seuilles de prunier. La même chenille est beaucoup grossie dans la figure 14.

La Figure 15 est celle d'une des épines de la fausse

chenille précédente, vûe au microscope.

La Figure 16 est celle de la mouche à scie, dans laquelle s'est transformée la sausse chenille de la sigure 13. Cette mouche n'a paru que dans le mois d'Avril; elle a passé l'hyver dans sa coque; son corps est jaune, & ses

ailes sont teintes d'un brun un peu verdâtre.

La Figure 17 est celle d'une fausse chenille de l'aune qui est parmi les fausses chenilles, ce que sont parmi les chenilles celles que j'ai appellées cloportes. Ses anneaux s'emboîtent les uns dans les autres. Elle est plus applatie que ne le sont les fausses chenilles ordinaires; elle est verte. J'ai eu une autre fausse chenille de l'aune, qui étoit blanche, & couverte de poudre; mais sa sigure étoit celle des fausses chenilles ordinaires.

La Figure 18, est la figure 17 grossie à la loupe.

Les Figures 19, 20 & 21 représentent la même fausse chenille, qui est d'une des espèces de celles qui vivent de

feuilles de rosier. Elle est étendue dans la figure 19; mais son attitude la plus ordinaire, & qui est singulière, est celle de la figure 20, où elle est roulée en barillet de bougie. Elle est encore roulée dans la figure 21; mais son bout postérieur ne s'y éleve pas, comme il s'éleve dans la figure 20. Elle a 22 jambes; le dessus de son corps est d'un beau verd, & chacun de ses côtés a une bande d'un verdjaunâtre. Observée à la loupe, elle paroît chagrinée. De petits grains blancs comme osseux, & saits en lames pointues, bordent le contour de chacun de ses anneaux.

#### PLANCHE XIII.

La Figure 1 représente dans sa grandeur naturelle & étenduë une fausse chenille qui se nourrit de seuilles de chevre-seuille.

Dans la Figure 2, la fausse chenille de la figure premiére est roulée, comme elle l'est ordinairement.

La Figure 3 est celle de la tête de la fausse chenille

précédente, vûe de face.

La Figure 4 montre une coque c attachée à une petite feuille de chevre-feuille. Elle est de soye, & a été saite par une sausse chenille renfermée dans un poudrier où il n'y avoit point de terre.

La Figure 5 est celle d'une coque moins applatie que la précédente, quoique faite par une fausse chenille de

même espéce que celle qui a fait l'autre coque.

La Figure 6 fait voir une moitié de la coque de la figure 5 qui a été coupée transversalement, asin qu'on en pût tirer la nymphe qui y étoit rensermée. Le tissu extérieur ee, est dissérent du tissu intérieur l. Chaque coque entière est composée de deux coques, dont l'une est mise dans l'autre; mais cela sera mieux expliqué par les sigures de la planche 14.

La

DES INSECTES. III. Mem. 137

La Figure 7 est celle d'une nymphe tirée d'une des coques précédentes, de la nymphe dans laquelle se trans-

forme la fausse chenille des figures 1 & 2.

La Figure 8 représente la mouche dans laquelle la nymphe de la figure 7 s'est métamorphosée. Elle a ici les aîles écartées du corps, comme elle les a quand elle se dispose à voler. Sa couleur approche de celle des mouches à miel. Ces mouches sont sorties chés moy de leurs coques au commencement de Mai.

La Figure 9 montre très en grand, une des antennes de la mouche précédente; elle est de ces antennes que

nous avons nommées en massue.

La Figure 10 représente encore une mouche d'une fausse chenille du chevre-seuille; celle-ci a actuellement ses aîles croisées sur le corps; c'est le mâle, & celle de la figure 8 est la fémelle; son corps est plus long, plus essilé

que celui de l'autre.

La Figure 11 fait voir en grand & par-dessous, la tête d'une des mouches précédentes. d, d, les deux grandes dents ou mâchoires, qui ont chacune trois dentessurées ou petites dents. Au-dessous est la lévre inférieure, figurée en palette, de chaque côté de laquelle partent deux appendices longuets.

Les Figures 12 & 13 représentent la même fausse chenille; elle est étenduë dans la figure 12, comme elle l'est quand elle marche; & dans la figure 13, elle est roulée, comme elle se roule volontiers. Cette sausse chenille vit

sur la scrophulaire; elle a 22 jambes.

Les Figures 14 & 15 sont encore celles de la fausse chenille étenduë & roulée, des sigures 12 & 13; mais les nouvelles sigures la représentent après sa dernière muë. La peau qu'elle a alors, n'a plus les couleurs & les taches qu'avoit la peau qu'elle a quittée.

La Figure 16 fait voir une des fausses chenilles précédentes dans une coque qu'elle s'est faite en liant ensemble des grains de terre pour s'y métamorphoser en nymphe. La coque dans son état naturel est sermée de toutes parts; on lui a fait l'ouverture qui permet de voir la fausse chenille.

La Figure 17 montre dans sa grandeur naturelle la nymphe qui est grossie dans la figure 18. Cette nymphe a été tirée d'une coque semblable à celle de la figure 16.

Les Figures 19 & 20 représentent la mouche dans laquelle se transforme la fausse chenille des sigures 12, 13, 14 & 15; elle a les ailes croisées sur le corps, sigure 19, & écartées du corps, sigure 20. Son corps est plus allongé que ne l'est celui des mouches des fausses chenilles les plus ordinaires; il a quelque chose de la forme de celui de certaines guespes, auquel il ressemble encore par la couleur. Ses anneaux sont jaunes & bordés de noir.

La Figure 2 1 est celle de la partie postérieure du corps de la sémelle en grand. a, l'anus. l, l, deux piéces qui com-

posent l'étui de la scie. s, la scie.

La Figure 22 montre encore le bout postérieur du corps de la même mouche, grossi; mais dans un temps où, en pressant le ventre, on a obligé à paroître des parties qui sont ordinairement cachées. a, l'anus. l, l, deux lames écailleuses, creusées en cuillier, qui sont l'étui de la scie. f, la scie, ou, plus exactement, les deux scies appliquées l'une contre l'autre. d, d, prolongements de chacune des scies, qui sont écailleux, & qui servent à les saire jouer alternativement. e, e, tendons qui peuvent aider au jeu des scies.

La Figure 23 fait voir en grand & de côté, la double fcie des figures précédentes. fq, est le dos de la pièce, dans laquelle est creusée une coulisse qui maintient les

deux scies. h, est une des scies, & la seule visible dans cette position, parce qu'elle est immédiatement appliquée sur l'autre scie qui lui est égale & semblable. d, prolongement de la scie, l'espèce de manche qui sert à la faire jouer.

#### PLANCHE XIV.

Les Figures 1 & 2 font voir la même fausse chenille du rosser en deux postures dissérentes. Son corps est plié en s, & sa partie postérieure est relevée dans la figure 1; dans la figure 2, sa partie postérieure est seule recourbée en dessous. La branche de rosser qui pendoit en bas lorsqu'elle a été dessinée, se trouve ici dans une semblable position.

Dans la Figure 3, on a représenté la fausse chenille des figures précédentes grossie & allongée, comme elle l'est lorsqu'elle marche, pour faire voir l'arrangement de ses jambes.

La Figure 4 est en grand celle d'une des jambes écailleuses de la fausse chenille, une des six premières. c, c, deux

crochets par lesquels elle est terminée.

La Figure 5 montre une seuille de rosser sur laquelle une fausse chenille s'étoit faite une coque, parce qu'elle n'avoit point de terre dans laquelle elle pût entrer. c, la coque.

La Figure 6 fait voir une coque de ces fausses chenilles, qui avoit été faite en terre; mais qui, après en avoir été tirée, a été bien nettoyée, brossée & même lavée. On a voulu montrer que la coque est double, qu'une coque d'un tissu plus mince & plus serré, est contenue dans une coque d'un tissu à grosses mailles & roides. a, a, partie de la coque extérieure. Le reste de cette coque a été emporté avec un canis; ainsi la coque intérieure a été mise à découvert en b.

Sij

La Fig. 7 est celle de la coque intérieure qui a été tirée hors de la portion de la coque extérieure a a, figure 6.

La Figure 8 est la portion de la coque extérieure a a, qui est actuellement vuide, parce que la coque de la figure 7, en est dehors.

La Figure 9 est en grand, celle d'une portion du rezeau

de la coque extérieure.

La Figure 10 représente une des mouches qui sortent des coques précédentes, de celles dans lesquelles les fausses chenilles des figures 1 & 2 se transforment, après avoir passé par l'état de nymphe. Elle est vûe par-dessus dans cette

figure, ayant les alles croisées sur le corps.

Les Figures 11 & 12 représentent deux mouches de même espéce que la précédente, mais de dissérent sexe, vûes par-dessous. La figure 11, qui est celle de la sémelle, a en s, une sente où la scie est logée; on ne voit point une pareille sente à la figure 12, qui est celle de la mouche mâle.

La Figure 13 montre dans sa grandeur naturelle une branche de rosier, dans laquelle la mouche de la figure 11 a fait diverses entailles, pour y loger autant d'œuss qu'elle a fait d'entailles. Ces entailles sont disposées sur une même ligne entre 0, & p.

Dans la Figure 14, une portion de la branche précédente est grossie à la loupe; les entailles y sont plus

sensibles.

La Figure 15 est celle d'une portion de branche grossie au microscope. Elle n'a que deux entailles e, e, mais dont la direction & la courbûre est mieux exprimée, & rendue plus sensible que dans les figures précédentes.

La Figure 16 est encore dessinée au microscope, & fait yoir l'état où se trouvent au bout de quelques jours, les DES INSECTES. III. Mem. 141 parties qui répondent à deux entailles, telles que celles e, e, figure 15, qui étoient recemment faites. On voit les deux convexités qui se sont formées en e, e.

La figure 17, qui n'est pas grossie considérablement, fait voir une file d'entailles observées dans un temps encore plus avancé que celles de la figure précédente. Alors elles forment une file de demi-grains de cha-

pelet.

La Figure 18 a été vûe avec un verre qui grossissis autant que celui à l'aide duquel on a dessiné les sigures 15 & 16. Dans la figure 18, on a enlevé l'écorce pe ee, & une mince seuille du bois qui recouvroit la partie d'une branche de rosser qui avoit été entaillée; ainsi, on a mis à découvert la file de cellules, dont on ne voit que les sentes ou ouvertures dans les autres sigures. dfc, cfd, sont deux de ces cellules. o, o, l'œuf que chacune d'elles renserme. f, les sibres ligneuses qui ont été sorcées de prendre de la convexité, pendant que l'œuf qu'elles couvrent, a pris plus de volume.

#### PLANCHE X V.

La Figure 1 représente dans sa grandeur naturelle un morceau de branche de rosier, dans lequel est une entaille of fo, où des œus sont arrangés dans deux files; la mouche à scie qui a fait l'entaille & arrangé les œus, est d'une espèce différente de celle des figures 10, 11 & 12, planche 14 ff, 00, les deux files d'œus.

La Figure 2 est la figure 1 grossie à la loupe.

Dans la Figure 3, on n'a qu'une portion d'une des figures précédentes; mais vue au travers d'un verre qui grossissificit plus que celui dont on s'étoit servi pour la figure 2. Ici on distingue aisément les espèces de boites

Sinj

ligneuses, dans chacune desquelles un œuf est logé. o, o, o, f, f, f, six œus posés dans six cellules. Plus les œus grofsissent, & plus ils sont à découvert; en croissant, ils obligent

La Figure 4 représente en grand une antenne de la mouche de la figure 12, planche 14. De chaque côté cette antenne est bordée d'une frange de poils ad, ad.

La mouche à laquelle elle appartient, est mâle.

l'entaille à s'ouvrir de plus en plus.

La Figure 5 montre une autre antenne aussi ou plus grossie que celle de la figure précédente, mais qui n'a point la frange de poils qu'a l'autre. Elle est l'antenne de la mouche de la figure 11, planche 14, c'est-à-dire, qu'elle est l'antenne de la fémelle.

La Figure 6 est celle d'une mouche qui fait les entailles où elle loge ses œufs, dans les grosses côtes des feuilles de rosier. Elle paroit ici occupée à faire entrer sa scie dans la côte d'une feuille nouvellement développée, & qui est encore pliée en deux. Cette mouche est toute noire, elle a seulement une partie de chaque jambe jaunâtre.

La Figure 7 fait voir le derriére de la mouche à scie de la figure 11, planche 14, extrémement grossi, & pardessous. l, l, deux lames creuses, qui ensemble servent à couvrir la scie, à lui saire une espéce d'étui; le bout de chacune de ces lames, a un bordé noir & écailleux. Le

reste est jaune, & a moins de consistance.

La Figure 8 est celle du bout postérieur du corps de la même mouche, qui est représenté dans la figure 7, mais qui ici est vû dans un temps différent, sçavoir, dans un moment, où, en pressant le ventre entre deux doigts, on force la scie à se montrer. le, le, les deux piéces, qui dans les temps ordinaires, couvrent la scie, & qui étant un peu

DES INSECTES. III. Mem. 143 écartées l'une de l'autre, la laissent paroître. s, la scie. a, l'anus.

La Figure 9 montre la scie marquée f, figure 8, détachée du ventre, extrémement grossie, à plat & de côté. cr, est un des côtés de la coulisse, dans laquelle le dos de la double scie, ou les dos des deux scies sont logés. fd, la double scie avec ses dents. Sur le plat de la même scie, sont d'autres dents semblables à celles des peignes, exprimées plus en grand & plus nettement dans la figure 11.

Dans la Figure 10, on a séparé l'une de l'autre les deux scies, qui ensemble composent la double scie. c r, une des pièces écailleuses, qui fait un des côtés de la coulisse. e a s x, une des scies qui a été tirée de sa coulisse, & jettée sur le côté. z dt, l'autre scie qui est restée en place, & qui est en partie dans sa coulisse. t, portion de la queue de la

scie z. x, portion de la queue de la scie s.

la coulisse.

La Figure 11 représente le bout, & une petite portion d'une des scies e a s, ou z d, vûe avec un microscope qui grossit beaucoup. p, p, p, les dents semblables à celles d'un peigne, distribuées en autant de rangs qu'il y a de dents sur le tranchant de la scie; la face où elles sont, l'extérieure a quelque convexité. s, d, d, d, les grandes dents de la scie, qui sont elles mêmes dentellées; leurs dentelûres sont inclinées vers la pointe de la scie.

La Figure 12 fait voir de face le dos de l'assemblage qui forme la coulisse. cr, cr, deux pièces écailleuses. On ne voit qu'une de ces pièces, marquée par les mêmes lettres dans les figures 9 & 10. m, n, membranes qui tiennent assemblées les parties écailleuses cr, cr, & qui leur permettent de s'écarter plus ou moins. b, b, bouquets de poils. a, a, chairs qui tiennent aux pièces qui composent

La Figure 13 représente une des deux scies qui a été ôtée à une mouche d'une espéce dissérente de celle des rossers, & sert à donner un exemple des variétés qu'on peut trouver entre les scies des dissérentes mouches. Sur le plat, ou plûtôt sur le convexe de la dernière, on ne découvre point de ces dents en peigne marquées p, p, p, sigure 11. On voit aussi que les grandes dents saillent moins, sortent moins de la scie, que ne sortent celles de la sigure qui vient d'être citée.

La Figure 14 n'est que celle d'une portion de la figure 13; mais on voit mieux dans cette figure que dans la précedente, que les grandes dents d d d, sont elles-mêmes dentellées, & que leur dentelure est plus fine que celle des dents de la figure 11.



QUATRIEME

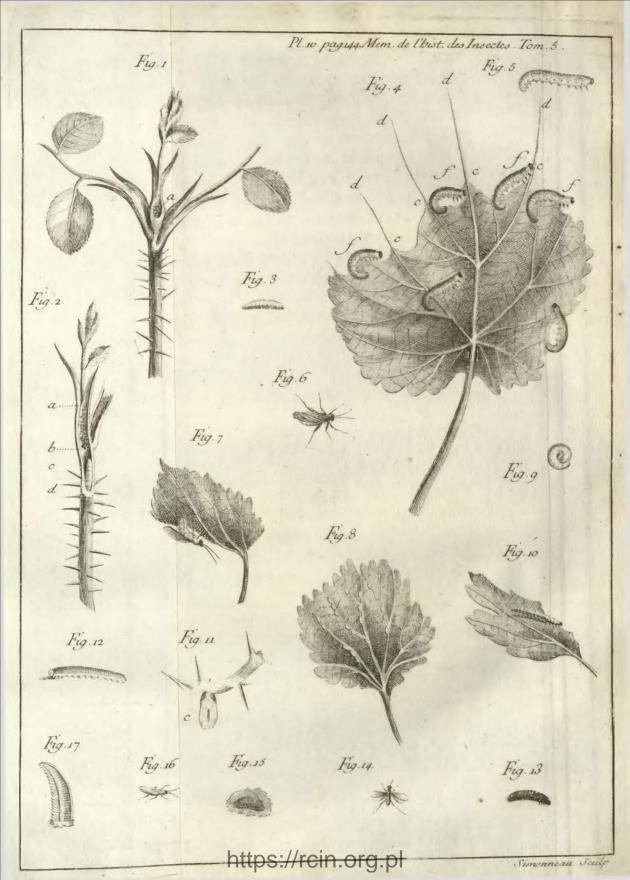



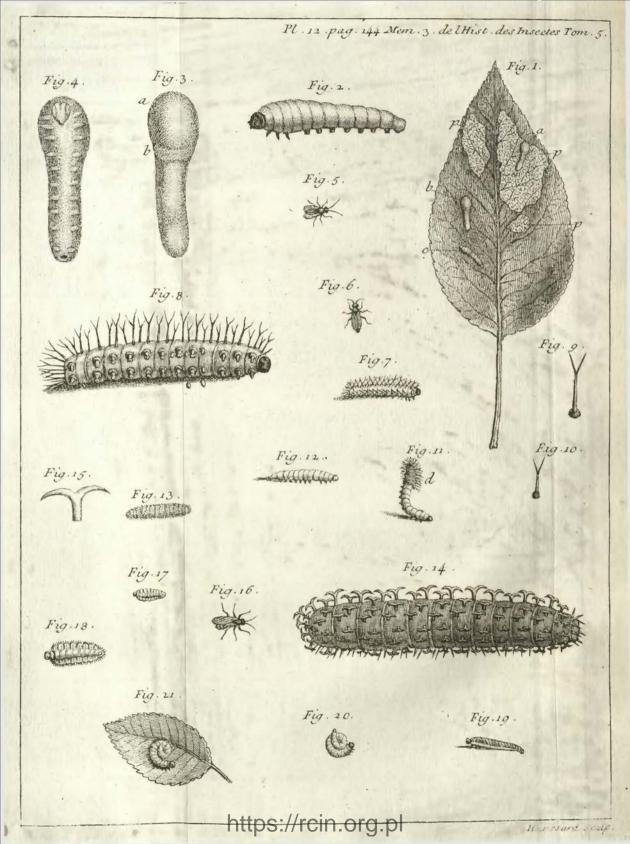



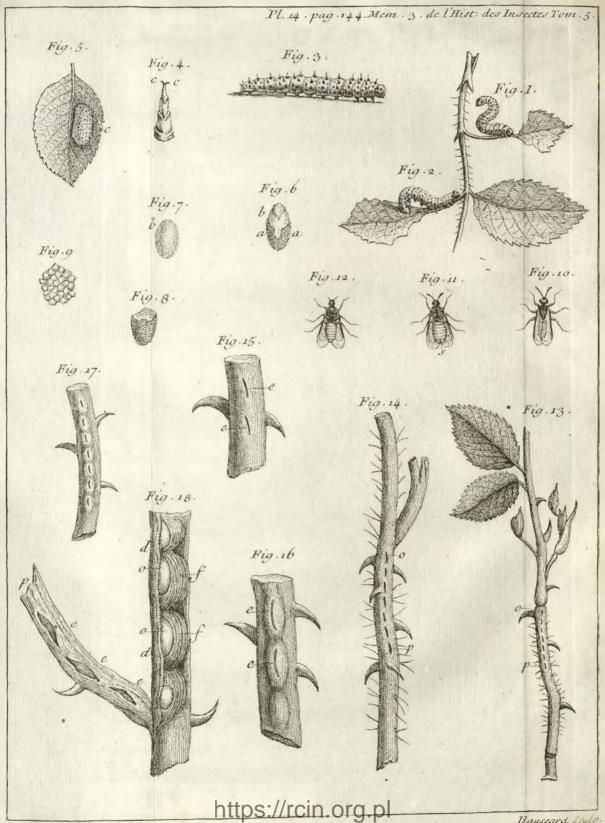

Haussard Salo.

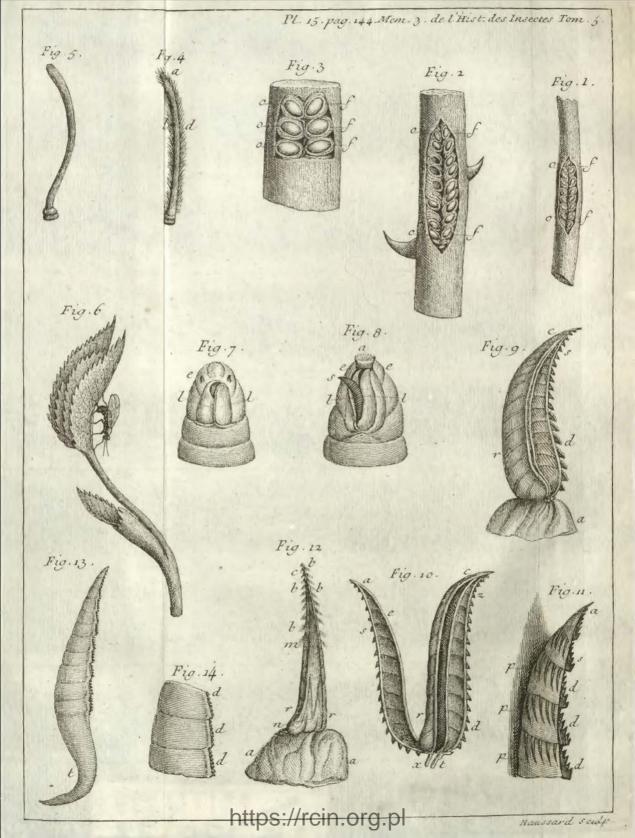

## QUATRIEME MEMOIRE.

## SUR LES CIGALES;

ET SUR QUELQUES MOUCHES

de genres approchants du leur.

Es Cigales ne sont pas de ces insectes qui ont resté Lignorés pendant une longue fuite de fiécles; elles ne sont pas de ceux qui n'ont pû être découverts que par des Observateurs curieux & attentifs; elles ont été connues il y a long-temps. La grosseur de celles \* qui sont les plus \* Pl. 16. fig. communes, les met à portée des yeux les moins accoû- 1, 2, 5 & 6. tumés à s'arrêter sur de petits objets. D'ailleurs elles sont renommées pour leur chant. Cette espéce de chant, ou de bruit qu'elles font entendre vers le temps de la moisson, & qui ne plaît pas toûjours, les a fait chercher par ceux mêmes qui se soucioient le moins de connoître les petits animaux. Ils ont voulu sçavoir d'où venoit un bruit qui les importunoit. Les pays chauds sont ceux où elles se plaisent. Dans le Royaume, je ne sçache pas qu'on les connoisse ailleurs que dans la Provence & dans le Languedoc. Mais comme on a par tout oui parler de leur chant, dans plusieurs provinces où on ne trouve point de cigales, on en donne le nom à certaines espéces de sauterelles, soit aîlées, soit non aîlées, qui sont de grandes chanteuses. Quelques - unes de ces provinces peuvent pourtant avoir des cigales, mais qui n'y ont pas été observées, parce qu'elles y sont rares. Il y a quelques années que M. du Hamel m'apporta une dépouille bien complette, & qui lui sembloit avoir été laissée par un scarabé Tome V.

dans l'instant où il s'étoit transformé. Il l'avoit trouvée à sa terre de Nainvilliers, près de Petiviers en Beauce. Je l'assurai qu'une cigale étoit sortie de cette dépouille; que cette dépouille apprenoit qu'il devoit trouver des cigales dans sa terre. Il y en chercha l'année suivante, & il y en trouva quelques-unes qu'il m'a données, & qui sont \* Pl. 16. fig. de l'espèce des plus grandes cigales \* de la Provence & du

Languedoc.

Ce n'est pas parce que les cigales sont des mouches à corps court ou ellipsoide, que nous nous sommes détermines à les placer à la fuite des mouches à scie; mais parce qu'elles leur ressemblent par l'industrie avec laquelle elles mettent leurs œufs à couvert & en sûreté. Elles font d'ailleurs bien autrement grandes que les mouches à scie. Parmi les genres de mouches à corps court, il n'y en a point dans le Royaume, dont les mouches ayent le corps aussi gros que celui des cigales des grandes espé-\*Fig. 8 & 9. ces; le corps des cigales des petites espéces\*, est encore plus gros que celui des frelons, c'est-à-dire, que celui des

mouches que nous regardons comme fort groffes.

Au premier coup d'œil, la forme de la cigale paroît grossière. La tête \* n'est pas proportionnée avec les autres & 2. parties, comme elle l'est communement dans les autres insectes, & sur-tout dans les autres mouches. Elle est \*Fig. 1, 2, large & courte. Les deux yeux à rezeau \* y sont, l'un à 5 & 6. 1, 1. droite & l'autre à gauche, tout près de son bout postérieur. Depuis la convexité d'un de ces yeux, jusqu'à celle de l'autre, il y a une distance égale au diametre du corcelet dans l'endroit où il est le plus gros; & la distance depuis le milieu du bout postérieur de la tête jusqu'au bout antérieur, prise en dessus, n'est au plus qu'égale au tiers de celle qu'il y a entre les convexités des deux yeux : aussi le devant de la tête est-il obtus.

DES INSECTES. IV. Mem.

Les yeux à rezeau ont par leur figure oblongue, quelque ressemblance avec ceux des écrevisses, mais sans être mobiles comme ces derniers dans leur orbite. Entre ces yeux, qui sont taillés à un nombre prodigieux de facettes, car leur rezeau est extrémement fin, il y en a trois\* de \* Pl. 16. fig. ceux que nous avons nommés des yeux lisses, disposés 1.

triangulairement sur la tête.

Les mouches de ce genre sont de celles qui ont un corcelet composé de deux piéces, ou, si l'on veut, qui ont deux corcelets. La tête est jointe & appliquée au corcelet antérieur \* par un col si court, qu'il est toujours \* Fig. 1 & 6. caché. Le corcelet antérieur peut jouer sur le postérieur \* keek. auquel il est uni. Il peut se mouvoir pour permettre à la tête de descendre un peu plus bas. C'est encore de ce que ces corcelets ont d'un côté à l'autre un diametre à peu près égal, & égal à celui de la tête, que la cigale paroît assés grossiérement façonnée. Il y a pourtant quelque travail sur le corcelet antérieur, un triangle y est sculpté, ses côtés sont gravés en creux; on y voit aussi quelques traits en creux paralleles aux côtés de ce triangle. Le dessus du second corcelet est plus lisse & plus luisant; vers le milieu de son bout postérieur, il a pourtant un petit cordon qui s'éleve au-dessus du reste. Enfin, le bord de sa partie supérieure & postérieure se releve au-dessus d'un fillon qui le précéde.

Les quatre aîles de la cigale sont transparentes. Les supérieures \* beaucoup plus grandes que les inférieures \*, \* Fig. 6.4,1. ont des nervures opaques, très-marquées, très-fortes & très-capables de soûtenir le tissu mince qui remplit les intervales qu'elles laissent entr'elles. Ces deux aisses supérieures sont attachées au second corcelet tout près de sa jonction avec le premier; & les inférieures ont leur attache asses proche de la jonction de ce corcelet avec le premier des

\*Pl. 16. fg. anneaux du corps. Elles sont toutes quatre posées en toit \*, elles s'appliquent pourtant sur le corps, dont une portion reste à découvert.

Pour achever de décrire tout de suite ce que nous osfre la partie supérieure de cette grosse mouche, nous dirons qu'on y compte huit anneaux, si on veut mettre au nombre des anneaux une partie oblongue & conique, par laquelle le corps est terminé, quoiqu'elle ne soit pas composée de deux pieces dans les sémelles, comme les autres le font. Le premier anneau est le plus large de tous; le second plus étroit, l'est moins que le troisieme, le quatriéme, le cinquième & le fixième; mais le septième égale pour le moins le second en largeur. D'un côté à l'autre, le diametre des cinq premiers est à peu - près égal, mais celui du sixième est plus petit sensiblement que le diametre de celui qui le précede, & surpasse le diametre du septiéme qui est plus grand que celui du dernier anneau. Aussi le \* Fig. 5.2 corps du mâle \*, & celui de la fémelle \* se terminent en \* Figure 2. pointe; mais la pointe du corps de la fémelle est plus allongée. Tous les anneaux font écailleux, ils n'ont aucun poil sensible à la vûe simple; ce n'est qu'autour des yeux à

en découvre, sur-tout si on les cherche avec une loupe. Mais ce sont les parties que peut montrer le dessous de la cigale, qui nous arrêteront le plus dans ce Memoire.

rezeau & sur le dessous de la tête & des corcelets, qu'on

\* Fig. 2 & C'est-là qu'on peut voir sa trompe \*; c'est-là qu'on peut voir sur les fémelles où est posé l'instrument \* avec lequet \* Fig. 2. s. elles parviennent à percer les trous dans lesquels elles lo-

\* Fig. 2. u,u. gent leurs œufs. C'est-là enfin, qu'on trouve aux mâles \* les organes qui produisent cette espèce de chant qui a tant fait célébrer la cigale. Heureusement que ces parties, les plus singulières de l'extérieur de ces mouches de l'un & de l'autre sexe, peuvent être bien vûes sur celles qui sont

DES INSECTES. IV. Mem. mortes; & que pour les étudier & les disséquer à l'aise, il faudroit faire périr les cigales qu'on auroit vivantes; car je me suis trouvé engagé à écrire leur histoire sans en avoir jamais entendu chanter une, & sans en avoir jamais possedé une en vie. Je n'en ai pu découvrir aucune dans les environs de Paris, ni dans les autres cantons du Royaume où j'ai été à portée de faire des observations. Les regrets que j'avois de ne pouvoir observer vivant un genre d'insectes, à qui une place étoit si dûe dans nos Mémoires, ont cessé lorsque j'ai vû beaucoup d'habiles gens se préter dans le Royaume, & hors du Royaume, à me procurer des connoissances que je désirois. Dans le Languedoc, feu M. Lefévre Médecin d'Uzez, qui a communiqué à l'Académie beaucoup d'expériences qui ont paru curieuses; feu M. Lefévre, dis-je, m'a envoyé des cigales telles qu'elles sont en été, & m'en a envoyé sous la forme qu'elles ont avant que de s'être métamorphofées. M. Sauvage fçavant Professeur en Médecine à Montpellier, & de la Societé des Sciences de la même Ville, a eu aussi attention de m'en procurer. M. Granger, ce Voyageur si plein de courage, à la mort duquel toutes les parties de l'Histoire Naturelle, & la Botanique sur-tout, ont tant perdu, m'a fait parvenir des cigales d'Egypte. Mais les cigales se trouvassent-elles naturellement aux environs de Paris, & y eusfai-je employé un grand nombre de personnes à m'en chercher, je n'en eusse pas été plus fourni que je l'ai été de celles de toutes espéces, & de l'un & de l'autre sexe, des environs d'Avignon, par les soins de M. le Marquis de Caumont. Son penchant naturel le porte à obliger, & fur-tout à obliger ceux qui, comme lui, aiment les sciences; mais je me sais un plaisir de penser, & je le pense sur de bonnes preuves, que son amitié pour moy lui fait faire bien au-delà de ce qu'il

feroit pour des Sçavants qui ne lui seroient pas aussi attachés que je le suis. Il ne s'est pas contenté de faire luimème les recherches & les observations que je lui avois marqué désirer être faites; il a engagé plusieurs personnes à le seconder, & entr'autres M. Alphons, qui, quoiqu'occupé journellement de bonnes œuvres, trouve du temps pour étudier les insectes, & en a trouvé assés pour me fournir les observations que j'avois le plus d'envie d'avoir

par rapport aux cigales.

Apparemment que nous eussions pû nous dispenser de traiter des cigales, de faire graver des figures qui représentent celles de dissérentes espéces & de dissérents sexes, & leurs parties les plus remarquables, si des circonstances que nous ignorons n'eussient pas empêché jusqu'à présent M. Pontedera d'en publier l'histoire qu'il avoit fait espérer, & qu'il avoit promis d'accompagner de figures. Ce qu'il a rapporté de ces grosses mouches, dans une lettre écrite à M. Sherard dans le mois d'Octobre 1717, & imprimée ensuite à Padouë, prouve qu'il les a étudiées avec un soin & une attention qui n'ont pu manquer de lui faire faire beaucoup d'observations sûres & curieuses.

Aristote & les anciens après lui, ont réduit les cigales à deux espéces, qui dissérent principalement par la grandeur; il a nommé celles de la plus grande espéce achetæ, & celles de la petite espéce tettigoniæ. M. Pontedera, dans la lettre que nous venons de citer, dit aussi qu'il ne connoît que deux sortes de cigales, des grandes & des petites; mais qu'il connoît deux espéces des unes & des autres. Il a fait un usage du nom d'espéce, qu'on n'a pas coûtume d'en faire lorsqu'il s'agit des animaux; les cigales de deux sexes différents, le mâle & la fémelle, sont pour lui de deux espéces différentes. Il s'est cru autorisé apparemment

DES INSECTES. IV. Mem. à cette dénomination, parce que les Botanistes regardent comme des espéces de plantes différentes celles qu'ils disent être d'un sexe différent; mais les sexes des plantes ne font ni aussi sûrement connus, ni connus depuis aussi long-temps que ceux des animaux, ce qui fait qu'on ne feroit pas aussi hardi à affûrer de deux plantes qu'elles ne différent qu'en sexe, qu'on l'est à l'assurer de deux animaux. Quoi qu'il en soit, M. Pontedera convient qu'il ne connoît réellement que les grandes cigales \* qu'Aristote \* Pl. 16. fig. a nommées Achetes, & les petites \* qu'il a nommées 1,2,5 & 6. Tettigonies. A ces deux espéces, j'en ai une troisième \* \* Fig. 8 & 9. à ajoûter, qui est d'une grandeur moyenne entre les grandeurs des deux autres, & qui en différe encore par d'autres endroits. A en juger par la grandeur de la cigale qu'Aldrovande a fait représenter pour une tettigonie, & par ce qu'il dit des lignes dorées qu'elle a sur le corps qu'il confond avec le corcelet, sa tettigonie est notre cigale de l'espéce moyenne \*, & la plus petite espéce de cigales lui \* Fig. 7.

auroit été inconnue.

Outre les différences de grandeur qui peuvent faire aisément distinguer trois espéces de cigales les unes des autres, elles ont encore entr'elles des variétés de couleur très-propres à les faire reconnoître. La grande espéce est en desfus la plus brune des trois. Le corps & les corcelets y sont d'un brun luisant presque noir. Le premier corcelet a pourtant un bordé d'un jaune-brun, tout autour de son contour possérieur. Il a encore une ligne droite du même jaune dirigée vers la tête, & qui le divise en deux également; quelquefois on y apperçoit de plus, deux ou trois points jaunâtres. Les parties du bord postérieur du second corcelet, qui sont plus relevées que le reste, sont aussi jaunâtres. Le jaune domine bien autrement sur les cigales de l'espèce de moyenne grandeur \*. \* Fig. 7.

Le premier corcelet de celles-ci, a plus de jaune que de brun; le fecond corcelet a aussi beaucoup de jaune; il a deux taches de cette couleur posées l'une contre l'autre près de son milieu, qui ont quelque chose de la figure d'un X mal formé. Près de l'origine de chaque aîle, il y a encore une autre tache jaune; plus de la moitié de la partie supérieure de chaque anneau est jaunâtre. Enfin, les aîles supérieures sont picquées de huit à dix points d'un brun presque noir, qu'on ne trouve point aux aîles des cigales de la grande espèce.

\* Pl. 16. fig. 8 & .9

Les cigales de la troisième ou plus petite espèce \*, sont appellées cigalons, près d'Avignon; elles ont moins de jaune que celles de la seconde, & plus que celles de la première espèce. Quelques unes ont une teinte rougeâtre. Tous les anneaux de leur corps, ont un étroit bordé jaune. Quatre rayes jaunes un peu tortueuses, sont couchées fur le second corcelet à peu-près parallelement les unes aux autres, & dirigées fuivant la longueur du corps. Il y a beaucoup de jaunatre sur le premier corcelet. Si on approche les ailes des cigales de cette petite espéce, de celles des cigales des deux premières espéces, elles paroissent sales en comparaison des autres ailes. On leur trouve une teinte jaunâtre qui aide à faire briller le luisant argenté des premiers. A ces trois espéces, il y en aura apparemment encore d'autres à ajoûter, lorsqu'on observera les cigales de différents pays avec une nouvelle attention. Le nombre des espéces de ces mouches est presque déja trop grand, pour qu'on puisse les distinguer les unes des autres simplement par la grandeur; mais on pourra les caractériser par d'autres particularités qu'elles nous offrent; les différences de couleurs, & les différentes distributions des mêmes couleurs, y peuvent seules suffire.

Venons à considérer par-dessous nos cigales que nous

n'ayons

DES INSECTES. IV. Mem. 153 n'avons encore fait voir qu'en dessus. Les plus bruncs, celles de la plus grande espèce, ont le ventre d'une couleur plus claire que celle du dessus du corps; il est d'un jaunâtre sale & pâle, excepté près des bords, où l'on trouve encore deux bandes brunes. Ces bandes font des portions des mêmes arcs écailleux, qui recouvrent le dessus du corps; chacun de ces arcs \* 1e recourbe de chaque côté pour \* Pl. 16. fig. venir finir sur le ventre, & pour y être assemblé à une 4 aa, bb, lame écailleuse, comme ils le sont eux-mêmes, mais moins convexe. Elle est presque platte, plus épaisse pourtant vers son milieu que près de ses bords; dans toute son étendue, elle est d'un jaunâtre pâle. Une de ces lames & l'arc auquel elle est jointe, forment ensemble un anneau complet.

Si on oblige le ventre de s'allonger, c'est-à-dire, si on écarte les lames blancheâtres les unes des autres, autant qu'elles peuvent s'écarter, on met à découvert les stigmates du corps. Il y en a deux \* entre deux lames, un de \* ff, ff, &c. chaque côté, placé tout près de la ionction d'une lame

avec l'arc écailleux qui lui correspond.

Nous n'avons pas encore achevé la description de la tête de la cigale, parce que nous n'avons pas encore parlé de ce qu'on en voit en considérant le dessous. Nous n'avons pas même encore parlé de deux antennes \* qui \* Fig. 1 & pourroient échapper par leur petitesse, elles n'ont que 2, &c. a, a. quelques lignes de longueur. On peut pourtant les appercevoir en ne voyant la tête que par-dessus, mais il faut la regarder par-dessous pour voir leur origine \*. \* Fig. 2. Chacune d'elles est posée assés près d'un des yeux à rezeau, & part de dessous une petite lame cartilagineuse qui se trouve sur le contour qui fait la séparation de la partie inférieure, & de la partie supérieure. Une soupe forte fait voir que chaque antenne \* est composée de \* Fig. 3 Tome V.

154 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE cinq à six pièces articulées bout à bout, & déliées de plus

en plus; celle de l'extrémité est aussi fine qu'un cheveu.

& celle de la base est sensiblement plus grosse.

1 & 5. p.

Du bout antérieur de la tête part une pièce de figure \* Pl. 16. fig. triangulaire \*, qui semble être une espèce de très grand menton, qui se plie pour couvrir le dessous de la tête, & qui s'étend plus loin. Sa baie a une largeur égale à la distance qui est entre les yeux à rezeau, & sa pointe va bien par-delà la ligne dans laquelle sont les attaches des deux premières jambes. Le milieu de cette pièce est relevé en bosse conique, & est orné de cannelûres transversales. La base de ce demi-cone fait le bout de la tête vûe par dessus. Le sommet du cone se rend à la pointe de la pièce triangulaire. C'est de la pointe de cette pièce que sort la trompe\*, au moyen de laquelle la cigale est en état de prendre pour nourriture autre chose que la rosée dont les anciens l'ont fait vivre. Avec sa trompe elle peut aller puiser dans les vaisseaux des feuilles & des branches des arbres, le suc qui y est contenu. Je trouve aussi dans une lettre de M. Aiphons, que lorfqu'il faisisssoit une cigale attachée à un arbre, il lui est souvent arrivé de tirer avec peine la trompe dont le bout étoit piqué dans l'écorce. Avant sa transformation, avant que d'être mouche, ce n'étoit que des racines des plantes qu'elle pouvoit tirer les aliments nécessaires pour son accroissement, comme nous le dirons bientôt; alors cependant elle n'étoit pourvûe que d'une trompe pareille à celle qu'elle a étant cigale. Il y a donc apparence que cette trompe, qui lui a été conservée dans la métamorphole, doit lui fervir à un usage semblable à celui auquel elle lui a été nécessaire tous sa première forme; qu'elle s'en sert pour pomper la teve des branches ou des feuilles, comme elle s'en servoit auparayant pour pomper celle des racines.

DES INSECTES. IV. Mem. 155

Un corps délié & long \*, une espéce de gros fil sem- \* Pl. 16. fig. ble partir de la pointe triangulaire; il a à peu-près la 2. 1. grosseur & la longueur d'une petite épingle. Il est appliqué contre le second corcelet, & va par-delà l'endroit où sont articulées les jambes de la troisiéme paire. Ce corps délié n'est pas la trompe, il n'en est que l'étui, & ce n'est pas du menton qu'il part comme les apparences portent à le croire. Pour voir la véritable origine de ce fourreau de la trompe, & pour voir la trompe même, il faut faire violence à l'espéce de menton, le soûlever, tâcher de le redresser un peu \*. Pour peu qu'on le re- \* Fig. 10. p. dresse, ce qui n'est pas difficile, on oblige une partic de la trompe \* à paroître à découvert; celle-ci tient réellement \* .. à la pointe du menton, aussi le menton ne sçauroit être foûlevé fans que la trompe le foit. Or, lorsque la trompe est obligée de suivre le mouvement de la pointe du menton, il lui arrive souvent de se tirer de son sourreau; celuici reste en arrière, parce que son bout antérieur, ou sa base, est attachée fixement à des parties membraneuses qui se trouvent au-dessous du menton, vis-à-vis son milieu, mais auquel elles ne tiennent point. Pour faire prendre une idée encore plus nette de la position de la trompe, & de celle de son étui, ayons recours à une comparaison noble pour la cigale; comparons le bout de son menton, au bout du nôtre, & les parties charnues ou membraneuses qui sont sous son menton, à celles de notre gorge. C'est de ces parties charnues, analogues à celles de notre gorge, que l'étui tire son origine, & c'est de la pointe du menton que part la trompe. Quand celle-ci s'éloigne de l'endroit où elle est ordinairement, son fourreau ne la suit pas toûjours, elle en sort, & c'est à elle à le venir retrouver quand elle doit y être renfermée. Il y a pourtant des circonstances où le fourreau peut suivre la

156 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE trompe, sçavoir, lorsque la cigale donne aux chairs d'où il part, un mouvement qui fait qu'elles accompagnent elles-mêmes le menton.

\* Pl. 16. fig.

Le fourreau \* est une espèce de gouttière, à laquelle il ne paroit tout du long qu'une legére fente; cette sente est sur la face qui est en vûc lorsqu'on regarde la cigale par desfous. La gouttière est assés solide, faite en grande partie de matières cartilagineuses; elle peut se resserrer au point que la fente n'est que le terme des deux bords ou levres qui se touchent; & elle peut s'ouvrir lorsqu'il en est besoin pour laisser sortir la trompe. Ce fourreau est plus renssé qu'ailleurs auprès de sa base, delà il va en diminuant de diametre jusques un peu par-delà la pointe du menton \*. Dans le reste de sa longueur il est plus menu, & a à peu-près par-tout le même diametre, jusqu'à son bout qui est arrondi. Une portion de la partie la plus ren-

\* a, b. flée temble avoir deux articulations \*; on y voit au moins deux traits transversaux plus enfoncés que le reste. Audessous de cette même portion on doit remarquer des cartilages bruns qui forment un ceintre en forme de go-

\* g. det \*. Ces cartilages peuvent être comparés à nos clavicules; c'est sur l'espèce de bec du godet que pose une partie de l'étui; le reste du contour du godet, est, pour ainsi dire, une mentonnière dettinée à soûtenir le menton.

Quand on considére le fourreau avec une sorte loupe, elle y fait découvrir beaucoup de poils. Ceux de son bout se sont plus remarquer que les autres, parce qu'ils sont disposés en rayons. On remarque aussi de chaque côté de la fente, des poils qui y sont dirigés perpendiculairement & horizontalement, ils sont deux espèces de franges, mais légérement sournies.

Nous venons de voir que lorsqu'on soûleve le menton, la partie de la trompe qui y tient, se dégage du

DES INSECTES. IV. Mem. 157 fourreau. Si on passe une épingle sous cette partie de la trompe, & qu'avec cette épingle on la pousse doucement, & peu à peu en haut, on parviendra bientôt à dégager la trompe toute entiére, & dès qu'elle sera à découvert, on verra aisément qu'elle est composée de trois filets \* écail- \* Pl. 16. fg. leux, ou de nature de corne, égaux en longueur, & de couleur de marron. Ces filets se séparent souvent d'euxmêmes lorsqu'on les fait sortir hors de la coulisse qui les contenoit; mais s'ils sont restés unis, on les écarte les uns des autres en les frottant affés légérement avec la pointe de l'épingle. Quand on s'est assuré du nombre des piéces qui entrent dans la composition de cette trompe, pour bien voir comment elles sont disposées les unes par rapport aux autres, on doit tirer le plus doucement qu'il est possible, une trompe hors de son étui, afin de n'y caufer aucun dérangement. Elle paroît alors à peuprès ronde & terminée par une pointe. Quand ensuite on vient à séparer les trois piéces les unes des autres, on reconnoît qu'entre deux de celles-ci \*, que nous nommerons les extérieures, est renfermée la troisième \*, que nous appellerons l'intérieure. Cette derniére est d'une couleur un peu plus claire que celle des autres. Les deux piéces extérieures font convexes par dehors, & plattes au moins par la face qui s'applique contre la pièce intérieure. Si on les examine au microscope ou avec une loupe d'un court foyer, on voit que leur bout se termine en pointe arrondie, & faite à peu-près comme une cuillier oblongue, & que la convexité de cette pointe mousse est hérissée de dents très-proches les unes des autres, d'où il est aisé de juger que ces deux piéces sont destinées à saire des entailles aux plantes. La pièce intérieure a son bout terminé par une pointe fine & courbe.

Outre les trois piéces, dont nous venons de parler, Vin

10811.1.

nous ne devons pas oublier d'en faire connoître une qua-\* Pl. 16. fig. triéme \*, qui semble appartenir à la trompe. Elle est cependant très-courte & part comme elle de la pointe du menton; elle s'appuye sur la trompe même. Elle est plus blancheatre que les piéces qui composent la trompe, & elle n'a pas autant de confistance; elle est asses large à sa base, mais elle s'étrécit insensiblement pour se terminer par une pointe fine. Nous en laisserions prendre une fausse idée. si nous la laissions imaginer platte, elle est pliée en gouttiére. Je donnerois volontiers à cette piéce le nom de langue de la cigale. Je suis très-disposé à croire qu'elle conduit dans le menton, le suc qui sui est apporté par la trompe. Ce n'est, au reste, que l'analogie qui veut que je lui attribue cette fonction; car je n'ai jamais été à portée d'observer une cigale pendant qu'elle se servoit de sa trompe. J'ignore par la même raison, si la trompe est écartée du fourreau pendant qu'elle agit, ou si le fourreau la soutient alors, au moins en partie.

> Dans chaque espèce de cigales, le mâle seul sçait chanter. Cependant dans les pays où ces insectes sont les plus communs, on croit que c'est la sémelle qui chante, du moins le croit-on en Provence & en Languedoc, on y prend le mâle pour la fémelle. C'est une méprise qui ne doit être reprochée ni au peuple ni même à des hommes d'ailleurs éclairés, puisque M. Malpighi avouë y être tombé. Il avouë qu'il dessina d'abord l'instrument dont la fémelle est pourvûe pour percer les brins de bois dans lesquels elle veut déposer ses œufs, pour la partie propre au mâle, & destinée à rendre les œufs féconds. Ceux qui ont attribué le bruit que les cigales font entendre, à une agitation prompte des aîles, accompagnée d'un frottement des supérieures contre les inférieures, ont donné dans une erreur plus grossière. Les grillons & quelques sauterelles

DES INSECTES. IV. Mem. 159

les ont conduits à le penser, & ils l'ont dit sans avoir considéré un mâle de cigale; car l'examen le plus leger, celui dont les gens de la campagne sont capables, c'est-àdire, une simple inspection, a suffi à ceux-ci pour leur apprendre à distinguer les cigales qui doivent être muettes, de celles qui peuvent se faire entendre; les paysans le sçavoient des le temps d'Aldrovande, & l'ont sçû appa-

remment plûtôt.

Si on ne veut donner le nom de voix qu'à l'espéce de bruit qui est produit par l'air chassé hors des poulmons, & qui, à sa sortie du larinx, est modifié par la glotte, les insectes n'ont point de voix. Mais si on croit devoir donner plus d'étenduë à ce mot, si l'on veut convenir que tous les bruits, que tous les sons, au moyen desquels des animaux déterminent ceux de leur espéce à certaines actions, méritent le nom de voix, alors nous trouverons de la voix aux infectes, & les organes de celle de la cigale nous paroîtront dignes d'être admirés, quoiqu'ils ne soient pas placés dans le gosier. C'est sur le ventre qu'il les faut chercher; c'est dans sa cavité qu'ils sont logés.

Quoique la position de ces organes \*, connus même \* Pl. 16 fig. des paysans, n'ait pu échapper à Aristote, & à ceux qui, 5. 11, 11. depuis lui, ou plus exactement d'après lui, ont parlé des cigales, M. Pontédéra affûre avec raison, qu'il semble qu'ils ont été mal vûs. Il est certain, au moins, qu'ils ont été mal décrits, & qu'il y en a quelques uns qui sont disficiles à decouvrir. Quand on observe du côté du ventre un mâle des cigales de la grande espèce, on y remarque bientôt deux affés grandes plaques écaitleutes \* qu'on \*Fig. 5. u, u, ne trouve point aux fémelles \*. Leur figure arrondie approche de celle d'un demi-oval coupé sur son petit axe; je veux dire que chaque plaque a un côté qui est en ligne

droite, & que le reste de son contour est arrondi. C'est par le côté qui est en ligne droite, que chaque plaque est arrêtée fixement, sans aucune articulation, sur le second corcelet, immédiatement au-dessous de l'infertion de la troisième paire de jambes, c'est-à-dire, tout auprès de l'endroit où le fecond corcelet & le corps font joints enfemble La largeur de chacune de ces piéces est plus grande que celle de la moitié du ventre; pofées à côté l'une de l'autre comme elles le font, non-feulement elles cachent en entier la partie qui leur correspond, mais elles sont encore un peu en recouvrement l'une sur l'autre. Elles sont un peu plus longues que larges, elles atteignent presque

Cependant c'est au seul corcelet que tiennent ces deux

le troisiéme anneau par leur bout arrondi.

plaques, & quoiqu'elles y soient arrêtées à demeure, & qu'elles n'y ayent point d'articulation sensible, on peut \* Pl. 17. fig. les soulever lorsqu'on leur fait violence \*; elles tournent 1,2 & 3.4,4. alors fur la partie la plus proche de leur attache; souvent aussi, elles sont obligées de céder un peu au mouvement que fait le ventre, lorsqu'en le pliant en dessous, il s'approche du corcelet. Mais pour empêcher que ces deux pieces ne soient trop soulevées, & pour les faire retomber \* Fig. 11. b. lorsqu'elles l'ont été, il y a deux espèces de chevilles \* roides & faites en épine, dont chacune appuye sur chaque plaque qui s'éleve : c'est de la cuisse de la cigale, ou de la partie de la jambe qui est unie au corcelet, que part chaque cheville épineuse.

Si sans s'embarrasser de la résistance des deux chevilles, \*Fig. 2 & 3. on souleve les deux plaques \* jusqu'à les renverser sur le corcelet; si on met à découvert les parties qu'elles cachent lorsqu'elles sont dans leur position naturelle, on est frappé de l'appareil qui se présente. On ne peut douter que tout ce qu'on voit n'ait été fait pour mettre la cigale

en état

DES INSECTES. IV. Mem. 161 en état de chanter. Quand on compare alors les parties qui ont été disposées pour qu'elle pût chanter, pour ainsi dire, du ventre, avec les organes de notre gosier, on juge que les notres n'ont pas été faits avec plus de soin que ceux au moyen desquels la cigale rend des sons qui ne nous sont pas toûjours agréables. On voit une cavité qui a été pratiquée singuliérement dans la partie antérieure du ventre. Le premier anneau a été coupé pour la former, & le second a été rétreci. Le contour supérieur de cette cavité a un rebord plus fort & plus épais que ne le sont les anneaux : la forme de ce contour a même quelque chose d'agréable, il est arrondi sur les côtés, & au milieu du ventre il a une languette qui s'avance vers la tête, c'est-à-dire, vers l'intérieur de la cavité. Cette cavité au reste est partagée en deux loges principales\*. Un triangle \* Pl. 17. fig. écailleux \*, convexe du côté qui est en vûe & très-solide, 2 & 3. m, m. a été employé pour faire cette séparation. La base \* de \*Fig. 7. 9eq. ce triangle est du côté du corcelet, & le sommet de l'angle opposé à la base, est auprès de la languette dont nous avons parlé, & placé sous elle. Sur ce même triangle s'éleve une arête qui va se terminer à la languette même. Cette arête fait la cloison qui divise la cavité en deux jusqu'au niveau des anneaux, ou à peu près.

Le fond de chacune des cellules formées par la division de la grande cavité, offre aux enfants qui prennent des cigales, un spectacle qui les amuse, & qui peut être admiré par les hommes qui sçavent faire le meilleur usage de leur raison. Les enfants croyent voir un petit miroir \* au fond de chaque cellule, taillé en demi-cer- \* Fig. 2 & cle, parce qu'un de ses côtés est terminé par un de ceux 3.m,m. du triangle écailleux, & que le reste de circonférence s'ajuste sur le contour de la cavité. Quand une petite glace du verre le plus mince & le plus transparent, ou

Tome V.

une petite lame du plus beau tale, seroit sertie au fond de chacune de ces cellules, ce qu'on y verroit ne paroîtroit pas différent de ce qu'on y voit; la membrane qui v est tendue, ne le céde en transparence, ni à aucun verre, ni à aucun tale; & si on la regarde obliquement, on lui trouve toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel. Il semble que la cigale ait deux fenêtres vitrées, par lesquelles on peut voir dans l'intérieur de son corps. Mais ces deux fenetres sont ordinairement sermées par deux

\* PI. 17. fig. volets, qui sont les deux piéces écailleuses \* qui couvrent 2 & 3. u, u. la grande cavité. Lorsqu'on sçait que c'est de dessous ces volets, de dessous ces plaques écailleuses, que sortent les sons que la cigale fait entendre, on comprend bien que les deux loges & les membranes si parfaitement tendues, sont destinées à modifier les sons, à les rendre plus harmonieux, si ce n'est pas pour nous, au moins pour la fémelle par laquelle ils doivent être entendus, & pour laquelle ils sont formés. Nous avons fait remarquer les deux arrêts qui empêchent les deux volets, les plaques écailleuses de s'élever trop; il y en a un aussi qui les empêche de descendre

\* Fig. 3. c. dans la cavité; c'est une espece de petit chevalet \* qui part de l'extrémité du corcelet, & qui est dirigé horizontalement jusqu'auprès de la base du triangle écailleux. Là ce chevalet se replie à angle droit pour se faire un pied qui porte sur la base dont nous venons de parler, & qui y est fixé. Cette espèce de chevalet sert aussi à retenir le corps, à l'empêcher de s'écarter trop du corcelet, de se

relever trop en enhaut.

Le triangle écailleux ne partage en deux que la partie postérieure de la cavité. La partie antérieure de cette même \*Fig. 2 & 3. cavité, est remplie par une membrane très-blanche \*, & qui, quoique mince, a de la consistance. Elle est attachée par un de ses côtés à la base du triangle écailleux, & par

DES INSECTES. IV. Mem. son autre côté au bord postérieur du corcelet. Ensin, ses deux bouts sont attachés aux parties solides de la cavité qui leur répondent. Cette membrane n'est pas tendue comme le sont celles qui imitent de petites glaces; elle ne l'est que quand le corps de la cigale se redresse: mais quand le corps se recourbe en embas, comme pour se rapprocher de la tête, alors cette membrane se plisse nécessairement, & les plis qu'elle forme sont paralleles aux anneaux.

Voilà, ce semble, assés de parties employées pour faire chanter une cigale; aussi est-ce par quelques-unes de celles que nous venons de décrire, que plusieurs Auteurs ont prétendu que leur chant étoit produit. Les uns ont voulu que le frottement des anneaux contre les volets ou plaques écailleuses, fût suffisant pour faire le bruit dont il s'agit, & cela quand le ventre s'approche du corcelet en se courbant en dessous, & s'en éloigne ensuite avec vîtesse pour se recourber de nouveau & sur le champ. Mais en faisant faire soi-même ce jeu au corps d'une cigale morte, il est aisé de s'assurer qu'il ne produit presque point de frottement & nullement un frottement capable de faire du bruit. D'autres ont regardé les deux petits miroirs comme deux tambours qui rendoient les sons; mais il falloit trouver les baguettes propres à frapper sur ces tambours, & on les chercheroit inutilement. D'autres enfin, ont jugé que la membrane blanche\* qui occupe la partie \* Pl. 17 fg. antérieure de la cavité, pouvoit, en se pliant & se dépliant, faire une sorte de cri : cependant il est facile de se convaincre que cette membrane est trop humide & trop slexible pour rendre des sons lorsqu'elle se plie & se déplie.

Enfin, il est très-certain que le chant de la cigale n'est produit par aucune des parties que nous venons d'examiner, qu'il en demande beaucoup d'autres plus

Xii

164 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE singulièrement placées, & qu'il ne seroit pas possible de découvrir avec quelqu'attention qu'on observât une cigale vivante, eût-elle la complaisance de chanter sur la main de l'Observateur; il n'y a que la dissection qui puisse nous montrer les vrais organes de sa voix. Après en avoir ouvert quelques-unes sur le dos, c'est-à-dire, après y avoir emporté la partie supérieure du premier & du second anneau; après avoir mis à découvert du côté du dos la portion de l'intérieur qui répond à la cavité où font les miroirs, \* Pl. 17. fig. je fus frappé de la grandeur de deux muscles \* qui s'offrirent à mes yeux. Chacun des muscles, dont je veux parler, est un faisceau d'un prodigieux nombre de fibres droites appliquées les unes contre les autres, & pourtant aisées à séparer les unes des autres. Les deux muscles se rencontrent l'un l'autre sous un angle plus petit qu'un droit, & ce point de rencontre & de leur attache est sur le revers \*Fig. 8. de la piéce triangulaire & écailleule \*, & précisément à \* e. celui des angles \* d'où partent les côtés qui ferment les cavités ou font l'un & l'autre miroir. Ceux qui ont fait attention à la disposition des sibres des muscles qui se trouvent dans le corcelet des mouches de différentes espèces, & qui servent à mouvoir leurs ailes, se feront une juste idée des muscles que nous voulons faire connoître; ces derniers ne le cédent, ni en grosseur, ni en force à ceux qui sont employes à produire le mouvement des aîles, & font beaucoup plus longs. Des muscles d'une telle force,

> placés dans le ventre de la cigale, & dans l'endroit du ventre où ils se trouvoient, ne sembloient y être que pour agiter vivement les parties, qui étant mûes produisoient le bruit ou le chant. Aussi pendant que j'examinois un de ces muscles, pendant que je le tiraillois doucement avec une épingle, pendant que je le faisois un peu sortir de sa place pour l'y laisser retourner ensuite, il m'arriva de

6. f. f.

DES INSECTES. IV. Mem. 169 faire chanter une cigale morte depuis plusieurs mois. Le chant, comme on l'imagine, ne fut pas fort; mais il le fut assés pour me conduire à trouver la partie à laquelle il étoit dû. Je n'eus qu'à suivre le muscle que j'avois tiraillé, qu'à chercher la partie à laquelle il aboutissoit.

Mais avant que de faire connoître la partie qui rend les sons, nous devons faire connoître le lieu où elle est posée; pour cela, considérons encore une fois notre cigale du côté du ventre \*; relevons encore les volets \* ou \* Pl. 17. fig. les piéces écailleuses, pour mettre à découvert la grande 3; u, u. cavité où sont les miroirs & les autres parties que nous avons décrites. Il y a encore dans cette grande cavité deux réduits \* égaux & semblables, dont nous n'avons rien dit, \* 1, 1. & qu'il est bien important de connoître; il y en a un de chaque côté. On ne voit que les ouvertures de l'un & de l'autre, qui sont courbes. Une cloison solide, une cloison écailleuse est employée de chaque côté avec une portion du premier anneau, à former un de ces réduits, une de ces cellules. Cette cloison qui commence auprès du bout du premier anneau, & qui là se joint au rebord qui entoure le contour postérieur de la grande cavité, va se terminer à l'origine de ce même anneau. Si cette cloison étoit plane & droite, le vuide du réduit, de la cellule ne seroit qu'égal à celui qui peut être entre la courbûre de la portion d'anneau, & un plan; mais la cloison rentre un peu dans la grande cavité, & la capacité du réduit en est augmentée, l'ouverture de chaque cellule est au niveau du ventre. C'est dans ces deux cavités que sont les deux organes du chant. Les ouvertures de ces deux cavités sont pour la voix des cigales, ce que notre larinx est pour la nôtre. Si elles sont inflexibles, si elles ne peuvent pas modifier les sons qu'elles laissent sortir, en recompense ces sons trouvent plus de parties qui les modifient, Xiii

que n'en trouvent ceux qui ont été formés par notre glotte. La voute du palais de la bouche, & la cavité du nez, sont nécessaires pour perfectionner nos sons; ceux des cigales peuvent être modifiés par les volets écailleux, par les cavités ou sont les miroirs, par les miroirs mêmes, & par les différentes parties de la grande cavité.

Mais pour voir enfin les premiers & véritables organes du chant des cigales, nous n'avons qu'à ouvrir une des \* Pl. 17. fig. cellules \* dont nous venons de déterminer la figure & la position, nous trouverons un instrument sonore qui y est logé. On peut remarquer de chaque côté, sur le premier

\* Fig. 4. e. anneau du male, une portion triangulaire \* plus élevée que le reste. Deux élevations pareilles ne se trouvent pas fur le même anneau de la fémelle; elles ont été données à celui du male pour aggrandir les loges des instruments fonores. On parviendra à ouvrir une de ces loges sans endommager l'instrument qui y est contenu, si on emporte simplement avec un canif cette partie de l'anneau

\* Fig. 5. e. qui forme une bosse. Des qu'elle sera enlevée \*, des que l'intérieur de la cavité sera à découvert, on verra qu'elle est occupée en partie par une membrane contournée en

\* t. forme de timbale \*, & que cette espéce de timbale présente sa face arrondie. Cette pièce pourtant soin d'être tisse comme l'instrument auquel nous la comparons, est toute plissée & pleine de rugosités. Pour peu qu'on la touche, on ne sçauroit hésiter sur l'usage auquel elle est destinée, elle resonne plus que ne seroit le parchemin le plus sec, ou quelqu'autre membrane plus sonore que le parchemin. Quand la timbale qu'on touche, appartient, comme celle que je touchois, à une cigale qui a été long-temps tenue dans de l'eau-de-vie bien chargée de sucre, on voit que la nature de cette membrane est d'être toujours roide, de l'être quoique mouillée, ou au moins

DES INSECTES. IV. Mem. 167 qu'elle est de nature à ne pouvoir être aisément pénétrée par une liqueur, puisque pendant que toutes les autres membranes de la cigale étoient flexibles & molles, elle avoit conservé la roideur nécessaire pour rendre des sons.

La circonférence de cette timbale est arrêtée bien fixément \*, elle l'est sur une espèce de cerceau d'écaille, je \* Pl. 17. fig. donne ce nom à la pièce dans laquelle est percé un trou 9. 1. fillonné autour de son bord, dont le diametre est presqu'égal à celui de la circonférence de la timbale. La piéce dans laquelle il est percé, est la partie antérieure de cette cloison qui ferme d'un côté la cellule de la timbale. Les rugosités qui sont sur la surface de cette espéce de timbale, y font arrangées avec une forte de régularité. Ce font des fillons affés relevés, & presque paralleles les uns aux autres; le premier & le plus court de tous, est le plus proche de la portion de la circonférence la plus voisine du corcelet; celui qui suit, qui s'éleve davantage sur la convexité de la timbale, est plus long nécessairement que celui qui le précéde; c'est-à-dire, que ces sillons ne sont pas paralleles à la base de la timbale, que chacun d'eux part d'un point de cette base pour s'élever sur la partie convexe, & aller se terminer à un point de la base, opposé à peu-près diametralement à celui dont il est parti. Lorsqu'on frotte ces fillons ou la surface convexe de la timbale, avec un petit corps incapable de percer & de déchirer, tel que peut être un petit morceau de papier roulé, on la fait resonner; & on voit que le resonnement vient de ce que des portions de la timbale qui sont enfoncées par les frottements du petit corps, se relevent dès que ce corps cesse d'agir contr'elles. La disposition & le ressort des parties qui ont été enfoncées suffisent pour les relever; il ne faut point de muscles pour produire cet esset, mais il en

faut un, qui alternativement tire en dedans une portion de la timbale, qui oblige à devenir creuse une portion qui étoit convexe, & qui permette ensuite à cette partie

d'être relevée par son ressort.

On ne doit pas être embarrassé où trouver le muscle capable de produire cet effet, car on n'a pas oublié les \*Pl. 17. fig. deux forts muscles \* dont nous avons déterminé la position ci-dessus. Celui qui est destiné à mettre en mouvement une des timbales, est appuyé & arrêté en partie contre la piece écailleuse qui soutient la timbale, & qui est percée d'un trou dont le diametre est presqu'égal à celui de la base de cette timbale; une partie du bout du muscle est vis-à-vis la portion possérieure de ce trou. Les fibres qui composent ce muscle se terminent à une \* Fig. 9 & plaque tendineuse presque circulaire\*. De cette plaque tendineuse partent plusieurs filets \*, plusieurs petits tendons, qui vont s'attacher à la furface concave de la timbale, à peu près à distance égale de sa partie la plus élevée, & de sa circonférence, & cela vers la portion postérieure de cette circonférence. Je n'olerois assurer que ces petits tendons soient les seuls par lesquels le muscle peut agir sur la timbale, mais ils suffisent pour en expliquer tout le jeu; car il est clair que quand le muscle se contractera & se relâchera alternativement avec vîtesse, une portion convexe de la timbale sera renduë concave, & cette portion reprendra ensuite sa convexité par l'action de son propre ressort. Alors se fera ce bruit, ce chant que nous avons été si long temps à expliquer, parce que nous

> Je suis étonné que M. Pontédéra qui paroît avoir bien connu les organes du chant des grandes cigales, les ait placés

> avons voulu faire connoître toutes les parties au moyen desquelles celui qui n'en fait point d'inutiles, a voulu

dans

qu'il fût produit.

dans ce qu'il appelle la poitrine, qui est la partie que nous nommons le corcelet, puisqu'il est certain qu'elles sont toutes contenuës dans la cavité formée par les premiers anneaux du ventre.

Les cigales appellées tettigonies, ou celles de la petite espéce \*, n'ont pas été données par les anciens, pour \* Pl. 16. fig. d'aussi bonnes chanteuses que les achétes ou grandes cigales; quelques-uns même les font passer pour presque muettes. M. Pontédéra prétend qu'elles chantent aussi fort que les autres proportionnellement à la grandeur de leur corps; elles sont pourvûes de très-grandes timbales, mais dont le bruit ne semble pas devoir être aussi bien modifié que celui des autres. J'ai trouvé la même disposition des organes du chant aux cigales de moyenne grandeur\*, sur qui le jaune domine, & aux plus petites cigales, \* Fig. 7. mais une disposition différente de celle des cigales de la plus grande espéce. Les timbales de celles de la moyenne & de celles de la petite espéce, ne sont pas cachées entiérement \*. Les volets écailleux \* de ces cigales sont plus \*Pl. 17. fig. courts & plus étroits que ceux des autres, & leurs timbales \*... sont plus allongées. L'une & l'autre timbale suivent en remontant, la courbûre de l'anneau; l'endroit \* où chacune \* r. se termine, est à peu près aussi proche du milieu du dos, que du côté d'où elle part. Elles sont à découvert l'une & l'autre près de l'endroit où elles se terminent, & près du volet, c'est-à-dire, qu'elles le sont près de leurs deux bouts. La portion d'anneau qui répond à chaque timbale, a été entaillée pour la laisser voir, ou plûtôt pour laisser sortir le son qu'elle doit rendre; mais le milieu de la portion entaillée n'a pas été emporté, il a été reservé pour former une languette\* qui recouvre le milieu de la timbale. On \* Fig. 11.p. peut abbaisser cette languette \* en lui faisant violence, \* Fig. 12, F. comme on peut soûlever les volets. Ces timbales, ainsi que Tome V.

celles des grandes cigales, sont faites d'une membrane cartilagineuse & sonore, mais dont les plis ou sillons sont plus régulièrement arrangés; ils sont paralleles les uns aux autres, & paralleles à peu près aux anneaux du corps. Il n'y a qu'une petite portion de chaque timbale qui se trouve sous chaque volet, ainsi il n'y a que l'air agité par cette portion, qui, avant que de sortir, puisse être resséchi par les différentes parties de la grande cavité.

\* Pl. 17. fig:

D'ailleurs le miroir \* qui est dans cette cavité est proportionnellement plus petit que celui de la cavité des cigales de la grande espèce. Si les cigales de la petite & celles de la moyenne espèce ont sur les cigales de la grande espèce l'avantage d'avoir des timbales proportionnellement plus grandes, elles les ont moins favorablement placées, puisqu'il n'y a qu'une partie de l'air qu'elles sont resonner, qui puisse être modifiée une seconde sois, & qu'elle semble le devoir être moins parsaitement. Au reste les muscles destinés à agiter ces timbales, sont semblables à ceux qui servent à agiter celles des autres, & semblablement placés.

Si parmi les cigales toutes les fémelles sont muettes, si elles n'ont point des organes du chant semblables à ceux que nous venons d'admirer dans les mâles, elles ont en revanche un instrument qui leur est propre, & qui mérite bien d'être examiné avec attention. Leurs œus doivent être logés dans l'intérieur de petits morceaux de bois \*, & elles sont pourvûes d'un instrument avec lequel elles viennent à bout de percer de longs trous, dans lesquels elles les arrangent avec un grand art. Cet instrument, comme tous ceux que la nature a accordés aux insectes, pour couper, scier, entailler & percer, est d'écaille ou de corne; & il est un des plus solides dont un insecte soit armé. Il est d'ailleurs d'une grandeur plus considérable que ne le sont la plûpart des instruments des insectes,

\*Pl. 19. fig. 1 & 2.

DES INSECTES. III. Mem. destinés à des usages équivalents. Sa structure a des particularités qui peuvent être apperçûes à la vûe simple. Nous nous fixerons à celui des plus grandes cigales, qui a environ cinq lignes de longueur. Le dernier anneau des cigales, tant males que fémelles, est conique, mais il est bien plus long & même plus gros à sa base dans les sémelles \* que \* Pl. 16. fig. dans les mâles; & c'est ce qui fait paroître le corps de 2, & pl. 17. celles-là plus allongé. D'ailleurs dans les fémelles, cet anneau est composé d'une seule piéce; il n'en a pas une feconde en desfous comme celui des mâles\*. Il est fendu \* Pl. 19. fig. tout du long\*, pour permettre de fortir à l'instrument que 6, 7 & 8. e. nous voulons faire connoître, & que nous appellerons la 14. tariére. Il en est la première enveloppe. La tariére a cependant encore son fourreau particulier, qui est logé avec elle dans la coulisse du dernier anneau.

En pressant, & même assés foiblement, le ventre de la cigale, on oblige sa tariére à sortir de ses étuis, à se montrer toute entiére à découvert \*. A la vûe simple on recon- \* Pl. 18. sig. noîtroit pour quel usage elle est faite; les yeux n'ont pas 1. b s. besoin de secours pour voir qu'elle est un corps long & écailleux, qui dans toute fa longueur est à peu près d'une groffeur égale, mais qui devient un peu plus gros proche de son extrémité, pour se terminer ensuite par une pointe angulaire\*, ou de la figure de celle d'un fer de pique; mais \* s. cette pointe a la particularité d'être dentellée tout du long de chacun des deux côtés, qui la forment par leur réunion.

Le fourreau immédiat \* de la tarière, ne la suit point \* Fig. 1. c c. pendant qu'elle sort de l'anneau. Il est composé de deux piéces semblables\*, dont chacune depuis son origine jus- \*Fig. 2, & 3. qu'à la moitié de la longueur\*, ou par-delà, est arrêtée \* f. fixement contre les chairs qui font le fond de la coulisse \* g. de l'anneau. Dans l'endroit où une des moitiés de l'étui cesse d'être attachée, il y a une articulation. La partie \* \* 8 c.

qui commence à cette articulation, est faite en cuilleron allongé; dans les temps ordinaires, la pointe de la tariére est renfermée entre ces deux cuillerons. Cette partie & celle qui fait la base de chaque demi-étui, sont brunes, luisantes & écailleuses, comme l'est la tarière même. Celle-ci n'est \* Pl. 18. fig. pas absolument droite, elle a une courbûre \*, dont la convexité est du côté qui se présente lorsqu'on regarde la cigale en dessous. Elle est plus courbe vers sa base qu'ailleurs, ce qui rend sa figure propre à s'ajuster dans la coulisse, & qui la porte à y rentrer lorsqu'elle est abandonnée à elle-même. Nous distinguerons ses faces par les noms de convexes & de concaves.

1. fb.

Cette partie mérite assurement qu'on ne s'en tienne pas à la considérer à la vûe simple; il suffit d'observer sa pointe avec une loupe, pour voir que les dentelûres sont fortes & arrangées avec symmétrie. Elles font paralleles les unes aux autres, & toutes dirigées de façon que si elles étoient prolongées jusqu'à l'axe de l'instrument, des deux angles qu'elles y feroient, l'aigu seroit tourné vers la pointe. On en compte neuf de chaque côté, dont les plus proches de la pointe sont les plus fines. Elles deviennent de plus en plus grosses, à mesure qu'elles s'en éloignent; par-delà les neuf premières & grosses dentelûres, il y en a encore trois à quatre asses petites.

Quand on poursuit l'examen de cet instrument, il cesse de paroître aussi simple qu'on l'avoit jugé d'abord. Une fente qu'on apperçoit tout du long de la face convexe, indique qu'il est composé de plusieurs piéces, & on parvient aisément à s'assûrer qu'il en a trois. Pendant qu'on le manie, qu'on le tiraille sans chercher encore à le disséquer, le hazard met souvent en état de voir que la pointe est faite au moins de deux piéces; que quoique fine, elle est formée par la rencontre de deux pointes

DES INSECTES. IV. Mem. une sois plus déliées, & que les dentelûres sont taillées sur deux piéces différentes. On voit tout cela, dis-je, lorsque l'on détermine, & souvent sans le chercher, une de ces piéces \*à aller plus loin que l'autre \*. On devine \* Pl. 18. fig. aisément le moyen de faire paroître, quand on veut, ce 6. 1p. que le hazard a montré d'abord, il n'y a qu'à pousser en haut avec une épingle, ou avec la lame d'un canif, une des moitiés de la base de la tariére, pour obliger une des pointes \* à s'élever plus que celle contre laquelle elle étoit \* Fig. 8. 1p.

appliquée \*.

Si nous continuons de donner le nom de tariére à cet instrument destiné à ouvrir des trous, quoiqu'il soit tout autrement construit que ceux dont nous nous servons pour un semblable usage, c'est qu'il lui a déja été donné par M. Malpighi, qui a pourtant hésité à l'appeller une lime. Quand on a étudié la composition de cette tarière, & qu'on lit ensuite la description, & qu'on consulte les figures que ce célébre Auteur en a données, on est convaincu qu'il avoit très-bien oblervé les différentes parties dont elle est composée; mais ses figures & sa description concise, qui suffisoient dans un temps où il n'en a parlé que par occasion, ne suffiroient peut être pas pour en faire prendre des idées nettes à ceux qui ne les auroient pas examinées sur la cigale même. Avec un peu de dextérité & de patience, on vient à bout de séparer les trois piéces dont elle est composée \*. Si on introduit une pointe \*Fig. 5. 1p. fine & roide, celle d'une épingle, dans la fente qui est sprie. en vûe, lorsqu'on regarde la mouche du côté du ventre, & qu'on pousse vers le côté un des rebords de cette fente, après quelques tentatives, on écarte un peu la piéce à laquelle appartient le rebord poussé; on lui fait faire un coude en cet endroit; il paroît un vuide entre cette piéce. & la partie à laquelle elle étoit ci-devant jointe. On peut

174 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE faire entrer l'épingle dans ce vuide. Si on la conduit ensuite tout doucement vers le bout de la tariére, on acheve \* Pl. 18. fig. de dégager cette piéce \*. C'est une de celles dont la pointe est taillée en lime, & que nous appellerons aussi une des limes. Si on eût agi avec l'épingle contre l'autre côté, on \* Fig. 5. 1p. eût détaché une autre lime \*. L'instrument est donc composé de deux limes d'une figure particulière, qui peuvent jouer alternativement. Mais ce qui est de plus remarquable, c'est la manière dont elles sont maintenues l'une & l'autre pendant leur jeu; elles le sont de saçon qu'elles restent toûjours paralleles entr'elles, de saçon que celle qui avance ne s'écarte point de celle qui est en repos. Ceci dépend de la manière dont elles sont assemblées: elles le sont toutes deux avec une troisième pièce, que \*Fig.5.teer. nous nommerons le support ou la piéce d'assemblage \*. Cette derniére est taillée quarrément dans la plus grande partie de sa longueur, elle est environ une fois plus large qu'épaisse. Les faces sur lesquelles nous prenons sa largeur, sont la supérieure & l'inférieure, ou celles qui sont paralleles au ventre de l'insecte. Son bout \* se termine en ser de pique, mais il n'est guére moins épais que le reste. Le \* 1b, 5b. manche, pour ainsi dire, ou la tige \* de chacune de nos piéces en lime, est dans toute sa longueur creusée en gouttiére. Sa surface extérieure est pourtant arrondie. Un des côtés\*, une des tranches de la piéce d'affemblage ou du support, entre dans la gouttière de la tige d'une lime, & l'autre côté de cette piéce entre dans la gouttiére de la tige de l'autre lime; les gouttiéres sont tellement creusées, que chaque tige de lime recouvre une moitié de \*Fig. 7 & 8. cette face de la piéce d'affemblage \*, qui se présente lorsqu'on regarde le ventre de l'insecte, ou de la face inférieure. Là les deux tiges laissent seulement entr'elles une petite fente, qui est celle dans laquelle nous avons dit

DES INSECTES. IV. Mem. qu'il falloit faire entrer une épingle quand on vouloit séparer une des limes de l'autre & de son support. Mais

la face opposée \* du support n'est point recouverte par \* Pl. 18. fg.

les tiges des limes.

Les tiges \* des limes sont à peu près droites, c'est-à- \* Fig. 7. 1m. dire, qu'elles n'ont que la courbûre qui leur est necesfaire, pour que la tariére se place dans son étui \*; mais \*Fig. 1.ccc. la partie taillée en lime \* fait un angle avec la tige, ce \* Fig. 5, 6. qui leur donne quelque ressemblance avec certaines limes, Pf, Pl. ou avec certains rifloirs que nos ouvriers employent à limer ou à réparer dans des cavités. Nous avons dit que la piéce d'assemblage se termine en ser de pique; les deux faces \* qui en marquent l'épaisseur, & qui concourent à \* Fig. 5. sa pointe, servent de support aux deux limes \*; c'est-à- \*1p, sp. dire, que chaque lime est posée sur un des côtés de la

portion faite en fer de pique.

La position des limes est assés expliquée, on entend assés comment le support est emboîté dans l'une & dans l'autre; mais nous n'avons rien vû encore qui puisse rendre cet assemblage solide: il l'est au de-là de ce qu'on l'imagineroit, car si on n'agit avec bien des précautions, & si on ne se retourne de bien des manières, il est difficile de dégager les deux limes de dessus le support, sans briler quelqu'une de ces trois pieces. Le moyen qui a été employé pour les tenir unies, & en même temps, ce qui étoit essentiel, pour que les limes pussent jouer alternativement, pour que la pointe de l'une \* pût être portée \* Fig. 8. Ip. par de-là la pointe de l'autre, & ramenée ensuite en arriére; ce moyen, dis-je, est le même que celui auquel nous avons journellement recours dans divers ouvrages de ménuiserie. Nous avons des boîtes dont le dessus se tire, parce qu'il a des languettes qui entrent dans des coulisses taillées pres du bord supérieur de la boîte. Nous

4. tr. \* Fig. 5.

avons des tiroirs qui sont aussi à coulisse; enfin nous faisons beaucoup d'autres ouvrages à coulisses & à languettes. Quand on examine avec une loupe forte la tran-\* Pl. 18. fig. che de la piéce d'assemblage \*, & celle de ses faces \*, qui est couverte par les tiges des deux limes, & quand on \* Fig. 10. o. examine la cavité des tiges\* de ces limes, on découvre sur les unes & sur les autres, tout ce qui est nécessaire pour produire un engrainement exact; on découvre sur les unes & sur les autres de ces piéces & coulisses & languettes, & autant qu'il en faut pour rendre l'assemblage fûr. Il est d'ailleurs executé avec la précision qui rend le jeu aisé. Nous ne sommes pas étonnés que des piéces qui échappent presque à nos yeux par leur petitesse, soient si parfaitement travaillées, quand nous pensons quelle est la main qui les a faites. Il ne m'a paru y avoir qu'une coulisse pour chaque tige de lime sur la face de la pièce d'assemblage contre laquelle les deux limes sont appliquées; mais sur la tranche de la même piéce, on apperçoit de chaque costé deux coulisses séparées par deux languettes. Les entailles & les reliefs de cette piéce déterminent, & les reliefs & les entailles qui doivent estre dans les tiges creuses des limes, & qu'on y voit lorsqu'on cherche les positions les plus propres à les rendre sensibles.

Il y a une meilleure manière encore, que celle dont nous avons parlé, de reconnoître combien cet assemblage est parfait, & cependant combien le jeu des limes est libre; c'est de couper une tariére avec des ciseaux assés près de sa base. On la prend ensuite entre les deux doigts d'une main, ou, si on l'aime mieux, entre les deux branches d'une pince. On la saissit de manière que la pression n'agisse que sur la tige d'une des limes, sur une moitié de la largeur de la tariére. Alors, soit avec deux doigts seuls, si on en a d'assés

DES INSECTES. IV. Mem. 177 d'assés adroits, soit avec une épingle on pousse vers la pointe de l'instrument la lime qui n'est pas pressée \*; elle \* Pl. 18. fig. cede sans opposer de résistance à la petite force qui tend à la 8. 1p. mouvoir; elle va aussi loin qu'on veut par delà la pointe fixe, toûjours parallele à elle-même. On la ramene ensuite avec la même facilité dans sa première position, & on l'en retire après, si l'on veut, pour la faire aller du côté opposé au premier \*, vers celui qui étoit le plus proche de la base \* Fig. 7. plo. de la tariére. Pendant ces mouvements elle ne s'écarte jamais ni à droite ni à gauche, & elle laisse à découvert les parties de la piéce d'affemblage desquelles on la contraint de s'éloigner. Loriqu'elle est dans son état ordinaire, on reconnoît aisément que la moitié de la face inférieure de la piéce d'assemblage, est entiérement recouverte par une des limes, & que chaque lime recouvre de plus un des côtés, ou la tranche de cette piéce, mais sans la déborder \*, & sans se recourber sur la face supérieure; ce qui \* Fig. 10. appartient à la piéce d'assemblage est d'autant plus aisé à plo. distinguer, que cette piéce est très noire, pendant que les tiges des limes sont châtain. L'endroit de chaque tige d'où part une lime, a une espéce d'appendice employé à cacher la moitié de la partie faite en fer de pique. La face supérieure de la pièce d'assemblage, celle qui est toute entière à découvert, à tout du long une arête, elle est faite un peu en dos d'âne.

La base de chaque lime est assemblée avec une piéce cartilagineuse, ou plûtôt écailleuse, comme la lime ellemême \*; ou si l'on veut, la base de chaque lime se courbe, \* Fig. 12. & forme une espèce de queue. Ces deux piéces, ces deux queues sont égales & semblables, elles sont l'une & l'autre larges & épaisses. La longueur de chacune est environ celle du quart de la circonférence du septiéme anneau, sous lequel ces pièces sont cachées en certains temps. Mais ce Tome V.

qu'on doit le plus remarquer par rapport à leur position,

\* Pl. 18 fig. c'est que chacune d'elles sait un angle \* avec une lime, au
point où elle lui est jointe; & que dans l'état ordinaire,
ce point de jonction est plus éloigné du derrière de la

\* z, z cigale, que ne l'est le bout de la pièce \*. Il suit de cette
disposition, que lorsque ce bout est forcé par des muscles
à descendre un peu, & en même temps à s'avancer un
peu vers le corcelet, la lime à laquelle cette pièce tient,
est obligée au contraire d'avancer vers le derrière. Ainsi
chacune des limes peut alternativement être poussée vers
le derrière, & être retirée en avant par le mouvement
alternatif de la solide queue cartilagineuse à laquelle elle

tient.

C'est au moyen de ce jeu alternatif des deux limes, que la cigale vient à bout de percer dans le bois, les trous dans lesquels elle veut loger ses œufs. J'eusse eu plus regret que je n'en ai eu de ne m'être point trouvé dans des pays où il m'eût été permis d'en épier quelques-unes occupées à ce travail, si je n'avois pas sû dans M. Pontédéra, que dès qu'on s'approche de celles qui sont dans l'action, elles ne manquent pas de s'envoler. Après tout, la structure de leurs instruments étant bien connue, & lorsqu'on a vû comment des mouches de plusieurs espéces, dont il est parlé dans le troisiéme Mémoire, font agir leurs scies, il n'y a guéres à craindre de se tromper sur la manière dont on peut imaginer que les cigales font agir leurs limes. Ce qui reste de plus curieux à voir, c'est l'ouvrage produit par ces limes, c'est la profondeur & la direction des trous qu'elles ont creusés dans le bois; & c'est ce que M. le Marquis de Caumont m'a mis à portée de voir aussi bien à Paris, que je l'eusse pû voir en Provence & en Languedoc, & dans d'autres pays, s'il y en a, où les cigales se plaisent davantage.

DES INSECTES. IV. Mem. 179

Une première singularité qui mérite d'être remarquée, c'est qu'au lieu que les mouches dont nous avons parlé, font les entailles dans lesquelles elles veulent laisser leurs œufs dans de petites branches d'arbres ou d'arbustes, qui font vivantes & pleines de suc, les cigales ne percent que des branches mortes & seches. C'est ainsi que la nature nous offre des varietés par rapport à des sujets où tout nous sembleroit devoir se passer de la même manière. Les œufs de certaines mouches ont besoin d'être humectés, & même nourris, comme nous l'avons prouvé dans le troisiéme Mémoire, par la séve que fournit la branche dans laquelle ils ont été logés; & les œufs de cigale ont tout ce qu'il leur faut. Le suc qui s'épancheroit des parois du trou où ils sont rensermés, ne pourroit apparemment que leur nuire, la mere le sçait, ou se conduit comme si elle en étoit instruite.

Les branches que les cigales entreprennent de percer, sont donc constamment de bois sec, mais elles peuvent être de bois de différentes espéces. Toutes celles qui m'ont été envoyées par M. le Marquis de Caumont, bien remplies d'œufs, avoient été prises à des meuriers. Entre les brins de bois ou des nichées d'œufs étoient logées, les plus gros n'avoient qu'environ trois lignes de diametre, & les plus menus n'en avoient qu'une ligne. Les petites branches auxquelles les cigales ont confié leurs œufs, sont ailées à \* connoître \*, on y remarque ailément de petites \* Pl. 19. fg. inégalités, de petites élevations formées par une portion 1 & 2. du bois qui a été soûlevée: ces élevations sont à la file \*t,t,t,&c. les unes des autres, & quelquefois assés bien alignées; mais toûjours au moins se trouvent-elles sur le même côté du brin de bois. Quelquefois j'en ai vû deux hors de la ligne, & vis-à-vis quelques-unes des autres \*; mais \*Fig. 1. e, e. cela est rare. Elles ne sont pas espacées fort réguliérement;

il y en a telle qui est distante d'un demi-pouce de celle qui la suit, & on en voit d'autres entre lesquelles il n'y a que deux lignes d'intervalle, & moins quelquesois. Le plus souvent la petite pièce d'écorce qui recouvroit cet \* Pl. 19. fig. endroit, est tombée en entier \* ou en partie. Chacune de ces éminences est un paquet de fibres ligneuses, écar-\* Fig. 3. k, tées pour la plûpart les unes des autres à leur extrémité \*; ce sont celles qui ont été limées & soûlevées lorsque la tarière a commencé à ouvrir un trou; elles sont restées en place, & servent à couvrir l'ouverture de ce trou. L'angle qu'elles font avec la tige, est assés aigu. Les paquets de fibres qui sont au-dessus des différents trous, sont inclinés du même côté, parce que la cigale étoit semblablement placée quand elle a percé dans le même morceau de bois

des trous à la file les uns des autres.

rieux, pour s'en tenir à regarder les dehors d'un pareil brin de bois, sur-tout lorsqu'on sçait que les œufs d'un insecte y doivent être actuellement renfermés. Il est naturel d'avoir envie d'en voir l'intérieur. Si pour y parvenir sans causer trop de dérangement, on emporte d'un côté des lames de bois très-minces, & paralleles à la longueur du brin, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à en \*Fig. 3. tf. emporter une qui passe par l'ouverture d'un des trous \*, on mettra à découvert la cavité de ce trou, & peut-être celle de plusieurs autres; & on verra que les différents trous ont des diametres à peu-près égaux, soit qu'ils ayent été percés dans de plus gros ou dans de plus petits brins de bois. On verra encore que la longueur du trou ne dépend aucunement de la grosseur de la petite branche. Dans celles qui n'ont qu'une ligne de diametre, comme dans celles qui en ont trois, on trouvera des trous longs de trois lignes & demie, & quelquefois de près de quatre

Il n'est peut-être personne qui ait l'esprit assés peu cu-

DES INSECTES. IV. Mem. 181

lignes. Le trou est aussi long que l'instrument le peut saire. Il y a pourtant des tariéres de cigale qui ont plus de cinq lignes de longueur; mais une portion de la tariére de plus d'une ligne, est arrêtée en dehors par le paquet des sibres

qui ont été soûlevées.

Quoique cette tariére soit asses forte pour couper les fibres ligneuses, il y a plus de travail à les couper qu'à percer de la moëlle de bois. Le meurier a de la moëlle, & tous les bois dans lesquels la cigale dépose ses œuss, en ont aussi. Nous verrons même qu'elle est déterminée à en choisir de tels, par une raison plus importante que celle de la facilité qu'elle trouve à en creuser l'intérieur. Le commencement du trou \* est dirigé obliquement; mais dès \* Pl. 19. signe que ce trou parvient à la moëlle, il prend une direction 3. to qui s'approche peu à peu du parallelisme à l'axe du brin de bois. La tariére ne perce plus que la moëlle dès qu'elle l'a une fois atteinte, elle n'entame pas le bois qui est pardelà.

Ce qui s'attire d'abord l'attention, lorsqu'on commence à voir l'intérieur de ces trous, ce sont les œuss qui y sont posés; il y en a huit à dix dans tel trou, & quatre ou cinq dans ceux qui en ont le moins. Ils sont blancs, oblongs, pointus par les deux bouts \*. Aussi pour profiter du terrein, \* Fig. 5. la cigale ne les met pas précisement à la file les uns des autres; le bout postérieur de celui qui précéde est vis-à-vis le bout antérieur de celui qui suit.

Chaque cigale peut faire un grand nombre de pareils œufs. Ceux qu'elle a dans le corps, sont contenus dans deux ovaires. J'ai compté 150 & quelques œufs dans chaque ovaire \* d'une fémelle qui pouvoit avoir déja \* Fig. 10. fait une partie de sa ponte, car ses ovaires étoient moins gros que ceux que j'ai vûs à d'autres cigales. Celle-ci avoit donc plus de 300 & tant d'œufs dans le corps, & ce ne

Ziij

devoit pas être tout ce qu'elle y en avoit eu; aussi M. Pontédéra assure-t'il qu'il y en a qui font 500, d'autres 600,

& d'autres jusques à 700 œufs.

Ce Sçavant prétend que la mere a soin de luter l'ouverture de chacune des cavités où les œuss sont logés, avec une gomme capable de résister aux injures de l'air; je crains qu'il ne l'ait dit, parce qu'il a pensé que cela devoit être; car je n'ai pû trouver aucun vestige de gomme à leurs ouvertures, quoique j'y en aye cherché avec les meilleures loupes. Mais ce que j'ai remarqué à l'honneur de la prévoyance de la mere cigale, c'est que les ouvertures des trous sont bouchées par des sibres ligneuses. Quand la cigale commence à creuser le bois, elle se contente de soulever les sibres qui sont au bord du trou, elle les y laisse attachées par un bout, & quand elle a retiré sa tarière de la cavité, elle se ser de ces mêmes sibres pour boucher l'entrée du trou.

Autant que le corps des fémelles est plein d'œufs, autant celui des males est-il rempli de vaisseaux où se prépare la liqueur qui les doit vivisier. Quand on ouvre le \*Pl. 17. fig. corps de ces derniers \*, on y trouve des paquets de ces vaisseaux \*, qui sont une infinité de tours & de retours appliqués les uns contre les autres. Si on se contente de

\*Pl. 19. fig. presser le corps par dehors, son dernier anneau \* se 6. p. montre plus qu'il ne faisoit, & il s'entr'ouvre; on voit qu'en dessous il forme une gouttiére, qui ordinairement

\*e. est couverte par une plaque écailleuse \*. La pression sait

\*Fig. 6 & 7. fortir de la gouttière un gros crochet \* brun & écailleux recourbé vers le ventre, & dont le bout est mousse; il sert à saisser le derrière de la sémelle, & il sert aussi à

\* Fig. 6. m. dessendre & à couvrir par-dessus un court tuyau \*, dont le bout est ouvert, rebordé, écailleux, & d'une couleur plus claire que celle du crochet. La pression augmentée,

DES INSECTES. IV. Mem. 183

fait fortir du bout de ce dernier tuyau, une partie charnue, blanche, oblongue, & terminée par un mammelon qui est précédé par une espèce de bourlet \*. Les mâles \* Pl. 19. fig. des cigales de la moyenne & de la petite espéce, ont deux 7. m, n.

crochets qui partent d'une même tige.

Pendant plusieurs années j'ai reçû des nichées d'œufs, en apparence bien conditionnés, qui n'ont pas répondu à mon attente. Aucun n'est venu à bien, quoique j'ave porté mon attention pour eux jusques à les tenir dans mon gousset dans un tube de verre. Mais M. Alphons ayant ouvert des nids en différents temps, comme j'avois souhaité qu'il le sît, parvint à y trouver des vers éclos; j'eus le plaisir d'en voir dans ceux qu'il me mit en état d'ouvrir moi-même vers la mi-Septembre. J'en observai même dans quelques brins de bois, de deux espéces très-différentes. Dans presque tous, je trouvai deux ou trois vers blancs \*, sans jam- \* Fig. 12. 11. bes, munis de deux dents jaunâtres \*, longs à peine d'une \* Figure 14.

ligne, & pas plus gros qu'un brin de fil.

Les vers de l'autre espèce étoient de même très-blancs; mais ils avoient six longues jambes; leur forme approchoit assés de celle d'une puce, au lieu que celle des premiers étoit longue & arrondie comme celle des vers les plus communs. Je dois avertir de l'erreur dans laquelle j'ai été par rapport à ces deux sortes de vers, pour empêcher d'autres oblervateurs d'y tomber. Je n'hésitai point à penser que chaque ver sans jambes, ne dût se transformer dans un ver héxapode. Ce ne fut qu'au bout de huit à neuf mois que j'appris que j'avois regardé comme les enfants de la cigale, des vers qui dévorent ses œus & les petits qui en sortent. Ces vers sans jambes deviarent au printemps, de petites mouches noires & luisantes, de la classe des ichneumons. Les fémelles portent au derriére deux longs filets, tantôt séparés l'un de l'autre, & tantôt réunis, parce que l'un est

184 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE une espèce de tarière dont l'autre est l'étuy. Cet instru-

ment lui sert à porter ses œufs dans les nids où les cigales

ont logé les leurs.

Si j'eusse soupçonné que les vers munis de jambes naissoient des œufs de la cigale, je ne les eusse pas confondus avec leurs plus mortels ennemis. Je n'aurois eu des-lors qu'à observer des nids avec l'attention avec laquelle j'en observai dans la suite de ceux que j'avois conservés dans l'esprit de vin; j'eusse vû ce que je vis plus tard, des vers à six jambes, qui ne s'étoient encore dégagés des œufs qu'en partie, qui avoient encore une portion de leur corps dans la coque. J'ai comparé leur forme à celle des puces, ce qui fait entendre que leur tête se recourbe en dessous vers le ventre. Son bout est refendu, & forme deux espéces de longues dents. Les bouts de leurs deux premiéres jambes sont fourchus. Entre l'origine de l'une & celle de l'autre s'éleve un tuyau cylindrique, qui a bien l'air d'être le bout de la trompe que l'insecte aura par la suite. Je ne puis faire paroître ici les desseins que j'ai de ce ver, ils n'ont été fait que depuis que les planches où ils devroient se trouver, ont été gravées & tirées.

Ils fortent du nid par la même ouverture par laquelle les œuss y ont été introduits; ils vont chercher la terre dans laquelle ils s'enfoncent. M. Alphons affûre que c'est dès l'été, & M. Pontédéra prétend que ce n'est qu'après l'hiver. Les vers mangeurs de ceux des cigales, qui passent réellement l'hiver dans les brins de bois, n'en ont-ils point

imposé à ce Sçavant, comme à moi!

Je suis incertain s'ils quittent leur première dépouille dans le nid, ou si ce n'est qu'après être entrés en terre; c'est-là qu'ils croissent sous la figure d'un héxapode dont le bout de la tête n'est plus resendu, mais qui a une trompe, & qu'ensuite ils se transforment en nymphes de la classe

DES INSECTES. IV. Mem. 185 classe de celles qui marchent, qui prennent de la nourriture, & qui elles-mêmes ont à croître. Ces nymphes ont été très connues des anciens. Aristote les a nommées tettigometres ou meres des cigales. Leur forme ne différe de celle qu'elles avoient lorsqu'elles étoient vers héxapodes, qu'autant que différe celle d'un jeune puceron de celle d'une nymphe de puceron; je veux dire que la plus grande différence que j'aye remarquée entre l'héxapode de quelque grosseur qu'il soit, & la nymphe ou tettigometre, c'est que celle-ci \* a des fourreaux \* dans lesquels les aîles \* Pl. 19. 6g. de la mouche sont renfermées, & qu'on ne trouve point de 16 & 17. vestiges de ces fourreaux à l'héxapode \*. Cette différence \* Fig. 15. étant connue, celui-ci fera suffisamment décrit quand nous aurons fait connoître la figure de l'autre, & ses principales parties: car nous ne nous arrêterons point à faire remarquer que dans les héxapodes les antennes paroissent partir du premier corcelet, au lieu que celles des nymphes partent de dessous les grands yeux; nous ne nous arrêterons pas non plus à d'autres différences de cette nature.

La nymphe est d'un blanc-sale. La figure de sa tête approche de celle de la tête qu'elle aura sorsqu'elle sera devenue cigale; dans l'un & l'autre état l'insecte est muni d'une trompe \* de même structure, posée de la \* Pl. 20. sig. même manière, & conservée par un étui semblable & semblablement placé. La nymphe, comme la cigale, a un double corcelet duquel partent les sourreaux des aîles. On compte huit anneaux au corps de la nymphe, comme à celui de la cigale; mais on ne trouve point aux nymphes qui doivent devenir des cigales mâles, ni à celles qui doivent devenir des cigales fémelles, les parties par lesquelles les cigales mâles différent des fémelles. On ne découvre aux premières aucune des parties qui composent l'organe du chant, & les secondes n'ont point de tarière.

Tome V. . A.

Les jambes de la premiére paire sont ce que les nym-\*Pl. 20. fig. phes des cigales ont de plus remarquable \*. On juge 3 & 4. qu'elles leur ont été données pour s'ouvrir des chemins sous terre, pour piocher dans le besoin. Au premier coup d'œil on leur trouve une sorte de ressemblance avec les jambes des écrevisses, parce qu'auprès de leur extrémité \*i. elles ont une partie \* que nous appellerons le pied ou le gros de la jambe, beaucoup plus large & plus épaisse que le reste. Le plus grand diametre de ce pied est vers son milieu; près de son bout il est articulé avec une partie courte, une espèce de petit bouton avec lequel est aussi \* Fig. 3 & 4. articulé un fort & solide crochet \* terminé par une pointe. Nous nommerons ce crochet l'ongle, parce qu'il ressemble à ceux de divers oiseaux. A quelque distance de la pointe de cet ongle, est l'origine d'une espéce de dent pointue. Dans la partie concave de l'ongle, assés près de \*Fig. 4 & 5. la dent, est articulée une piéce longue \* en forme de petit bâton, & écailleuse, comme toutes celles dont nous venons de parler, un peu moins grosse près de l'articulation, qu'à son extrémité. De celle-ci partent deux \*Fig. 5. d. crochets \* fins & courts, mais solides. Dans les cigales mortes, & apparemment dans celles qui sont en repos, cette piéce est couchée tout du long de l'ongle, & sur \*Fig. 3. d. une partie du pied \*. Le bord inférieur du pied, le plus proche de l'ongle, a une plaque de quatre à cinq dents \* d. très-fines \*; mais plus loin plusieurs dents beaucoup plus longues, ou des pointes, partent aussi du bord du pied en se courbant vers l'ongle. La plus considérable de ces \* f. pointes \* est branchue. La jambe a trois autres parties articulées ensemble, dont la derniére l'est avec le pied; elles n'ont rien qui doive nous engager à les décrire. Les quatre autres jambes de la nymphe de la cigale n'ont rien

aussi qui doive nous arrêter, elles n'ont point ce gros

DES INSECTES. IV. Mem. 187 pied qui rend les premiéres remarquables. Outre le petit ongle aigu par lequel elles sont terminées, elles ont plufieurs autres pointes écailleuses près de leurs différentes articulations.

Ces nymphes avoient besoin d'être munies de jambes telles que sont leurs deux premières, pour pénétrer aussi avant sous terre qu'elles y pénétrent quelquesois. Dans une lettre où seu M. le Fevre Médecin d'Uzez, me raconte tous les soins qu'il s'étoit donnés, pour me procurer de ces insectes pendant l'hyver, il m'assâre en avoir trouvé à deux & trois pieds de prosondeur, & que l'argile compacte ne les avoit pas arrêtés. Il prétend que les nymphes la mouillent pour venir plus aisément à bout de la percer. Au reste toutes les observations qui m'ont été communiquées, concourent à établir que c'est auprès des racines des

arbres qu'elles se tiennent.

M. Pontédéra affûre que l'insecte ne quitte son état de nymphe que dans l'année qui suit celle où il l'a pris; ce qui me paroît très-probable. Mais quelle que soit la longueur du temps nécessaire aux nymphes pour arriver à leur dernier terme d'accroissement; quand elles y sont parvenues, & que les chaleurs de l'été commencent à se faire sentir, elles sortent de terre, elles grimpent sur les arbres, & s'y accrochent à leur tige ou à leurs branches, & peut-être aussi à leurs feuilles. Nous avons vû que leurs jambes sont munies d'assés de pointes roides pour se cramponner solidement. Leur métamorphose s'accomplit alors comme celle de tant d'autres insectes. Au reste, après tout ce que nous avons rapporté de la manière dont les papillons & divertes mouches parviennent à se tirer de leur fourreau de crisalide ou de celui de nymphe, nous n'avons pas eu besoin de voir des cigales dans cette opération, pour sçavoir quelle est la méchanique à laquelle elles ont recours.

Tout ce que nous avons dit pour des cas pareils, a appris qu'elles doivent d'abord dégager du fourreau les parties intérieures de leur corps, & les ramener ensuite vers le corcelet pour faire violence à l'enveloppe qui le couvre, en la remplissant plus qu'elle n'est remplie ordinairement, & pour l'obliger par-là à se déchirer. Si j'eusse eu sur cela le moindre doute, il eût été levé par des cigales que j'ai reçûes, & qui avoient péri dans l'opération. J'ai vû que le corps de quelques-unes s'étoit détaché du fourreau de nymphe, que les quatre à cinq derniers anneaux de ce fourreau étoient vuides, que le corps avoit été ramené tout entier dans les anneaux les plus proches du corcelet, & que le dessus de celui-ci étoit fendu.

Aldrovande nous parle d'après ses propres observations, réiterées pendant plusieurs années, & non d'après les anciens, ce qui lui est beaucoup plus ordinaire, lorsqu'il nous rapporte comment la cigale se tire de son enveloppe de nymphe. Il dit que celle qui ne vient que de paroître au jour, est presque verte par tout, qu'ensuite le dessus de son corps prend des nuances de couleur de marron, & qu'ensin au bout d'un jour elle est d'un brun noirâtre.

Il feroit à souhaiter pour les campagnes où l'on est étourdi en été par le bruit des cigales, que les mets dont les Grecs s'accommodoient, sussent encore à notre goût. On servoit sur leurs tables des nymphes de cigales. Aristote détermine le temps où elles étoient excellentes: quo tempore, dit-il, gustu suavissima sunt, antequam cortex rumpatur. On mangeoit les cigales mêmes, & au rapport encore d'Aristote, avant l'accouplement on préséroit les mâles, & après l'accouplement on donnoit la présérence aux sémelles, parce qu'alors elles avoient le ventre plein d'œuss

DES INSECTES. IV. Mem. 189 très-agréables au goût; on aimoit dans ce temps-là ces œufs, comme nous aimons aujourd'hui ceux d'écrevisse.

Un infecte\*, qui par la position & la structure de sa \* Pl. 20. fig. trompe \*, & par celle du fourreau dans lequel il est logé, \* Fig. 13.1. ressemble aux cigales; qui leur ressemble encore par l'industrie avec laquelle il introduit ses œufs dans des branches d'arbuste, auroit droit de paroître à leur suite, quand on ne voudroit pas le reconnoître pour une cigale, parce que le talent de chanter ne lui a pas été donné, pourvû qu'il fût une mouche à quatre aîles; on pourroit au moins le mettre dans le genre qu'il convient d'appeller celui des procigales. Je n'hésiterois pas aussi à placer dans ce genre un petit insecte\*, mais très-commun, & dont je vais parler, \* Fig. 10. si j'étois affés certain qu'il est une mouche. Il a deux aîles très-transparentes; mais je doute si au-dessus de celles-ci on doit lui reconnoître deux autres aîles, ou lui croire simplement deux fourreaux des véritables aîles; car si ce sont des alles, leur tissu n'est pas aussi transparent que celui des aîles des mouches ordinaires, & si ce sont des sourreaux, ils sont des fourreaux bien minces. Quand nous parlerons des insectes dont les aîles sont couvertes par de véritables fourreaux, nous donnerons pourtant des regles pour distinguer les véritables aîles des étuis qui leur ont été accordés, quelque minces qu'ils soient; mais il n'est pas aisé de faire l'application de ces regles à des insectes extrémement petits. Heureusement que peu de gens s'embarraffent qu'on soit extrémement exact dans la discussion des faits de cette nature; généralement on aimera mieux qu'on le soit à rapporter ceux qui font honneur au génie des infectes.

Celui que je veux faire connoître, se tient sur les rossers; depuis la saison des roses jusque vers la Toussaint, on ne sçauroit toucher les branches de ceux de la plûpart des Аащ

jardins, les agiter, sans déterminer un grand nombre de petites mouches à s'envoler; je dis de mouches, car je continuerai à leur en donner le nom malgré l'incertitude où je suis, si elles ont quatre aîles ou simplement deux aîles & deux fourreaux. Toutes les petites mouches à beaucoup près, ne partent pourtant pas de dessus le rosser qu'on agite légérement. Si on cherche à voir celles qui y sont restées, on en trouve des milliers de dispersées sur les branches, & fur-tout près des fommités. On en trouve aussi sur les feuilles mêmes. Elles peuvent être vûes sans le secours de la loupe. La couleur de leurs aîles supérieures est un citron pâle. Celle du reste du corps est plus blancheatre. Non-seulement elles volent, elles sçavent aussi sauter. J'ai déja dit d'avance que leur trompe est assés semblable à celle des cigales, & posée semblablement.

Tant de milliers de ces petites mouches qui se tiennent sur le même rosier, devoient faire soupçonner au moins qu'elles n'y étoient pas seulement pour y prendre leur nourriture; qu'elles s'y multiplioient. Armé d'une loupe, j'y observai plusieurs de celles qui étoient tranquilles ou qui le paroissoient, & je les observai en dessous & de côté, parce que je pensai qu'il y en pouvoit avoir d'occupées à pondre. Je ne fus pas long-temps à en découvrir qui étoient dans cette opération, ou qui s'y pré-\* Pl. 20. fig. paroient. J'en vis qui redressoient une petite pièce \* qui étoit couchée auparavant contre leur ventre; & qui après l'avoir redressée jusqu'à la rendre perpendiculaire à la surface de la tige, sur laquelle leurs jambes étoient cramponnées, en piquoient le bout dans cette tige; elles l'y faisoient pénétrer ensuite de plus en plus, jusqu'à l'y en-

foncer toute entiére.

Cette partie est donc un instrument propre à entailler les branches de rosier. Quand j'ai examiné celui d'une

XI. J.

DES INSECTES. IV. Mem. petite mouche que je tenois à la main, j'ai vû qu'il étoit une véritable scie terminée en pointe \*, & un peu courbe. \* Pl. 20. fig. Le côté concave est appliqué contre le ventre, & le côté 12. convexe est dentellé, & le seul qui le soit. Cette scie ne m'a pas paru aussi composée que celles des mouches que nous avons appellées à scie; mais une si petite partie pourroit bien avoir des particularités qui m'auroient échappé. L'endroit où on trouve son origine, en est une aifée à remarquer; cette scie est attachée bien plus loin du bout du corps, que ne l'est la scie d'aucune des mouches dont il a été parlé dans le troisiéme Mémoire; elle l'est vers le milieu du troisiéme anneau; de sorte que lorsque la scie est entiérement redressée, elle est à peuprès perpendiculaire au-dessous du milieu du ventre. La mouche peut donc agir dessus avec le poids de tout son corps.

Parmi ces petites mouches, comme parmi toutes les autres, il y a des fémelles & des mâles. On ne trouve point de scie à ces derniers; mais lorsque leur derrière est pressé, il fait voir trois petites baguettes \*, d'entre lesquelles sort \* Fig. 15. une partie charnue & oblongue \*, qui est apparemment \*, c, c, c. celle qui est essentielle au mâle; & c'est pour s'emparer du derrière de la fémelle, que le mâle a les trois autres corps

en forme de baguette.

Les œufs que la fémelle dépose dans les entailles qu'elle a faites, sont si petits & si tendres que je n'ai pu parvenir à les détacher sans les crever. Quand j'ai enlevé de l'écorce entaillée, je n'ai pu appercevoir qu'un peu d'humidité qui ne me paroissoit pas être celle de la seve. Dans chacun des endroits où un œuf a été déposé, il se fait une petite tuberosité que le ver qui sort de l'œuf oblige à s'élever davantage; mais elle est toûjours très-petite, moins grosse qu'un grain de millet, & plus applatie. Le ver est aussi

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE tendre ou plus tendre que l'œuf, car je n'ai jamais pû parvenir à l'avoir. Je n'ai jamais eu que de l'eau quand j'ai ouvert sa loge, mais en une quantité plus considérable que quand j ouvrois celle ou étoit un œuf. Cependant ce ver \* PI. 20. fig. se métamorphose sous l'écorce en une nymplie \* de la classe de celles qui marchent, & qui ne dissére de la mouche qu'elle doit devenir, qu'en ce que les aîles sont contenues dans de très-courts fourreaux, qui laissent le dessus du corps à découvert. Les nymphes marchent sur les rosiers, & s'y transforment en ces mouches, dont nous n'avons parlé qu'à cause de leur petite scie. Nous sommes réduits à ne donner presque que la figure \*Fig. 6 & 7. d'une mouche \* d'une espèce très-singulière, & qui nous paroît être de celles qui à cause de la structure de leur trom-\* Fig. 6. t, & pe \*, doivent être mises parmi les procigales. La mouche fig. 9. dont nous fommes fâchés d'avoir si peu de chose à dire, n'est pas seulement remarquable par sa grandeur, & par les couleurs dont elle est parée, elle l'est bien davantage par la lumière qu'elle répand pendant la nuit, & par la figure & la position de sa partie lumineuse. La lumière de nos vers luisants, & des scarabés luisants, appellés vulgairement mouches luisantes, vient de dessous le ventre, d'au-\* Fig. 6 & près du derriére; & c'est la partie antérieure \* de la tête de notre grande mouche qui éclaire, & qui éclaire à un tel point, que M. lle Merian affûre qu'elle met en état de lire la Gazette d'Hollande pendant la nuit. C'est à Surinam qu'elle a observé ces mouches, & qu'elle y en a peint des figures qui sont gravées dans la quarante-neuviéme planche de ses insectes de ce pays là. On nous en a envoyé à Paris de Cayenne. Ces deux endroits qui sont assés voisins, ne sont pas apparemment les seuls de l'Amérique où elles

naissent. On les appelle des porte-lanternes, parce qu'on a regardé la partie antérieure de la tête, de laquelle la

lumiére

DES INSECTES. IV. Mem. 193 lumiére sort comme une espéce de lanterne. Quand on seroit plus à portée d'étudier cet insecte que nous ne le sommes, on ne parviendroit peut-être pas à sçavoir pour quel usage cette lanterne lui a été donnée; il ne semble pas au moins que ce soit pour l'éclairer pendant qu'il vole. Les yeux à rezeau \* sont près de son origine. Un flambeau ou \* Pi. 20. fig. plûtôt une flamme plus large que notre front, & qui en 6. i. partiroit, ne serviroit qu'à nous empêcher de voir les

objets qui seroient par-delà.

La tête de cette mouche, si on la prend depuis le corcelet, & qu'on en mette la fin à l'origine de la lanterne, est très-courte. Elle n'est pas plus longue qu'est large un anneau du corps. Mais si on regarde la lanterne comme une portion de la tête même, alors la tête n'a guére moins de longueur que le corps, car le volume de la lanterne est considérable; elle a plus de diametre d'un côté à l'autre que de dessus en dessous. Près de son origine elle a en dessus une espèce de bosse; son bout est arrondi. Le fond de sa couleur, ou de la couleur qu'elle a dans des mouches séches telles qu'elles nous arrivent ici, est olive; mais sur ce fond sont des rayes ondées, & quelques taches brunes. La partie supérieure a de plus deux rayes d'un assés mauvais rouge. De chaque côté elle a un rang de tubercules applatis & rougeâtres. En dessous\*, la lanterne a une arête \*Fig. 7. qui la divise en deux également presque depuis son origine jusqu'à son extrémité, & deux autres qui partent d'auprès de l'origine de la précédente, & qui après s'en être écartées pour s'approcher des côtés, reviennent la joindre à son extrémité. Ces trois arêtes sont rougeatres. Il y en a encore deux dont chacune est proche d'un côté, qui ont de diftance en distance des épines.

La curiosité que j'ai eûe de voir l'intérieur de ces lanternes, a été assés mal satisfaite. J'en ai ouvert une qui ne

. ВЬ Tome V.

194 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE m'a offert qu'une cavité considérable, rensermée

m'a offert qu'une cavité considérable, rensermée par un cartilage médiocrement épais. Je n'ai trouvé aucune partie dans cette cavité. Quand on supposeroit que celles qui y étoient lorsque l'animal vivoit, s'étoient desséchées, elles n'auroient jamais pû remplir, lors même qu'elles étoient molles, qu'une petite partie de cette cavité.

Près de l'origine de la lanterne, il y a de chaque côté un \* Pl. 20. fig. œil à rezeau \* de couleur rougeâtre, qui est un demi-globe 6. i. logé dans un orbite écailleux & échancre par embas. Au-

\* Fig. 8. dessous de cet œil, sur la même plaque écailleuse \*, il y a

\* g. un autre demi-globe \* dont la surface est grainée, & que M. elle Mérian a négligé de faire paroître dans ses figures. Ces derniers demi-globes seroient-ils encore des yeux ! En ce cas e'en seroient d'une structure différente de celle des yeux à rezeau. Entre chaque œil à rezeau & chaque demi-globe chagriné, est un petit mammelon presque

\* m. cylindrique \*.

Les aîles supérieures n'ont pas une parsaite transpa-

rence. Le fond de leur couleur est celle d'une olive pochettée; elles sont pointillées d'un peu de blancheâtre, & près de leur base elles ont plusieurs petites taches presque • Fig. 7. noires. Les aîles de dessous \*, un peu plus transparentes que les supérieures, sont plus courtes, & ont cependant plus d'ampleur. Elles ont chacune un grand œil qui a quelque ressemblance avec ceux des aîles des papillons paons. Les teintes les plus claires de ces yeux sont olive, & les teintes brunes sont cassé.

Dans la même planche où M. elle Mérian a representé des porte-lamernes, elle a représenté une autre mouche que les Indiens appellent des vielleurs, à cause que le bruit qu'elles sont imite le son d'une vielle. Elle a donné aussi la figure de la nymphe du vielleur, qui est une mouche qui doit encore appartenir au genre des procigales. M. elle Mérian dit que

des Indiens ont voulu lui persuader que les vielleurs se métamorphosoient en porte-lanternes; & il semble qu'elle en ait été convaincue, puisqu'elle nous donne une des figures de sa planche pour celle d'un vielleur dont la tête s'est allongée pour devenir une lanterne. C'est une métamorphose qui demanderoit à être mieux suivie. En cas qu'elle soit véritable, elle pourroit être comparée au changement qui arrive aux mouches épheméres, qui, après avoir volé, ont encore à se dessaire d'une dépouille.

# EXPLICATION DES FIGURES DU QUATRIEME ME MOIRE.

#### PLANCHE XVI.

La Figure 1 représente une cigale fémelle de la grande espèce, vûe du côté du dos. a, a, les antennes. i, i, les yeux à rezeau entre lesquels sont placés les trois yeux lisses. La tête finit où les yeux à rezeau se terminent. Là commence le premier corcelet, ou la première partie du corcelet double. iee i, l'étendue du premier corcelet. e c ce, le second corcelet.

La Figure 2 fait voir par-dessous la cigale de la figure précédente. i, i, les yeux à rezeau. p, le prolongement de la tête, d'où la trompe part. t, la trompe. f, la fente du bout postérieur du corps, dans laquelle la tariére double,

ou les limes sont logées.

La Figure 3 est en grand celle d'une antenne marquée

a, fig. 1 & 2.

La Figure 4 a été dessinée pour faire voir la position des stigmates du corps. On y voit comment l'arc qui forme la portion supérieure de chaque anneau, revient en dessous, & qu'une lame moins convexe est jointe par B b ij

ses bouts, aux bouts de l'autre. a b, b c, c d, trois différents anneaux. s, s, s, &c. vont chacune marquer par une ligne

poncluée un des stigmates.

La Figure 5 montre par-dessous une cigale mâle de la grande espéce. Les parties qu'elle a semblables à celles de la fémelle de la figure 2, sont désignées par les mêmes lettres; ce qu'elle a de particulier sont les deux volets, ou les deux écailles u, u, qui couvrent les endroits où sont les organes qui modifient le chant. On y voit aussi que sa partie postérieure z, est faite autrement que la partie postérieure s, de la figure 2, qu'elle n'est pas si allongée, & qu'elle n'a pas une sente semblable à celle qui loge les limes.

Dans la Figure 6, la cigale mâle de la figure 5 est vûe par-dessus, & montre ses quatre aîles. i, i, yeux à rezeau & sin de la tête. Depuis les yeux à rezeau jusqu'en e e,

est le premier corcelet. e e, c le second corcelet.

La Figure 7 represente une cigale de moyenne gran-

deur, vue par-dessus.

Les Figures 8 & 9 font voir par-dessus, deux cigales de la petite espéce. La cigale de la figure 8, a sur son double corcelet des taches qu'on ne trouve point aux

corcelets de celle de la figure 9.

Les Figures 10 & 11 font voir en grand la position des parties qui composent la trompe, d'où ces parties tirent leur origine, comment elles se réunissent, & comment elles peuvent être séparées. i, i, sigure 10, les yeux à rezeau. p, la partie de la tête qui est ramenée & prolongée en dessous. De la pointe p, de cette partie, part la langue l. La trompe t, se rend à cette même pointe p, en dessous de la langue l. Ici la trompe est en partie hors de son fourreau. f, le sourreau. g, espèce de godet écailleux d'au-dessus duquel part le sourreau de la trompe.

Dans la Figure 11, on n'a que le prolongement p, du

DES INSECTES. IV. Mem. 197 bout de la tête; on en a retranché les yeux à rezeau, & une grande portion de ce qui les suit. On y voit la trompe hors de sa coulisse, & développée. t, r, t, les trois parties dont elle est composée, soûtenues en l'air par l'épingle qui les a mises hors de leur coulisse, & qui les a écartées les unes des autres. l, la langue. Cette sigure montre encore mieux que la précédente, l'endroit où est l'origine de l'étui, & combien il est éloigné du bout p, d'où la trompe part.

#### PLANCHE XVII.

Toutes les figures de cette planche, excepté la derniére, ont été dessinées pour faire connoître les organes du chant

de la cigale.

La Figure 1 fait voir à peu-près dans sa grandeur naturelle & par-dessous, le corps & partie du dernier corcelet de la cigale mâle de la grande espéce; & les figures suivantes jusqu'à la dixième inclusivement, sont prises d'après cette même cigale. u, un des volets écailleux qui est en sa place naturelle, & sur lequel pose une jambe. u, autre volet qui a été relevé pour mettre à découvert la cavité qu'il couvroit. m, le miroir qui est dans le sond de cette cavité.

Dans la Figure 2, plus grande que nature, les deux volets u, u, sont représentés, relevés & jettés sur le corcelet, & laissent voir en entier la cavité où sont les deux miroirs. m, m, ces miroirs. L'espace qui est entre les miroirs, est rempli par un triangle écailleux qu'on voit mieux dans la figure suivante. n n, membrane blanche & plissée, que les uns ont regardée comme l'instrument du son, pendant que les miroirs ont été pris pour tels par d'autres.

La Figure 3 représente les mêmes parties que la figure 2, mais beaucoup plus grossies, & au point nécessaire qu'elles le soient pour rendre leur figure & leur position distinctes.

Bbij

198 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE

u, u, les deux volets. m, m, les miroirs. q, q, le triangle
écailleux placé au milieu de la cavité, & qui aide à renfermer les deux loges où sont les miroirs nn, membranes
blanches & plissées qui ont été prises pour l'instrument du
chant. l, l, deux ouvertures de forme oblongue, dont
chacune est à peu-près renfermée par deux arcs. C'est par
chacune de ces ouvertures que sont l'air sonore qui a été
mis en mouvement par les deux instruments du chant.
Ce sont les ouvertures des deux cellules, dans chacune

La Figure 4 fait voir de côté une portion du corcelet, & une portion du corps d'une cigale mâle; tout ce qu'on a voulu y montrer, c'est une élévation qui est en e, sur le premier anneau, & qu'on ne trouve point au premier anneau de la fémelle. Là cette partie de l'anneau s'éleve pour faire une loge d'une capacité suffisante pour con-

tenir la timbale, & lui laisser son jeu libre.

desquelles une timbale est logée.

La Figure 5 ne dissére de la figure 4, qu'en ce que la portion d'écaille marquée e, dans cette dernière figure, a été coupée presque tout autour dans la figure 5, & rejettée vers le dos. e, cette portion d'écaille. t, la timbale qui alors est à découvert. u, le volet qui est dans sa position naturelle, & qui ferme la moitié de l'ouverture de la cavité où sont les miroirs.

La Fig. 6 représente fort en grand le corcelet & le corps d'une cigale mâle, dont le corps a été ouvert par-dessus. Cette figure est très-propre à donner idée des parties d'où dépend le chant de la cigale. m, m, les deux miroirs vûs du côté du dos, au lieu que dans les autres figures, c'est du côté du ventre qu'ils sont en vûe. f, f, deux muscles composés de sibres droites, & presque paralleles les unes aux autres. Chaque muscle f, est destiné à faire jouer la timbale vers laquelle il se dirige. t, t, les deux timbales,

qui ont été mises à découvert. Les muscles f, f, sont appuyés sur le triangle écailleux du côté où il est concave. Vers la partie postérieure du corps, on voit en f, des vaisseaux blancs qui y sont une infinité de plis & de replis; ces vaisseaux sont pleins de la liqueur nécessaire à la fécondation des œuss.

La Figure 7 est celle d'une coupe d'anneau vûe du côté du ventre, & prite au bord de la cavité où sont les miroirs; mais les miroirs, & les autres parties ont été ôtées de cette cavité. eqq, le triangle écailleux, qui, quand il étoit en place, touchoit par le sommet de l'angle e, la portion e de l'anneau qui est courbée en cœur, & qui étoit arrêté contre cette partie de l'anneau par les deux ligaments qui partent du sommet e.

La Figure 8 montre le côté concave du triangle écailleux, dont le côté convexe est en vûe dans la figure 7. C'est sur ce côté concave que sont posés les muscles f, f,

de la figure 6.

La Figure 9 représente les deux muscles kf, kf, tirés de dessus le triangle écailleux de la sigure précédente. Des sibres i, qui partent d'une plaque presque cartilagineuse, posée sur le bout d'un de ces muscles, vont se joindre à la timbale t.

La Figure 10 fait voir la plaque cartilagineuse qui a été détachée du bout d'un des muscles de la figure 9. Les fibres i, qui partent de cette plaque, sont celles qui étoient

attachées à une timbale.

La Fig. 11 représente une partie du corcelet antérieur, le corcelet possérieur, & partie du corps d'une cigale mâle de moyenne grandeur, de l'espèce de celle de la figure 7, planche 16; elle les représente, dis-je, vûes de côté & grossies. e, e, partie du corcelet antérieur c, le corcelet possérieur. u, l'un des volets écailleux. 1, 1, la timbale, qui

200 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE cst à découvert en 1, & en r. p, piéce qui couvre une partie de la timbale.

La Fig. 12 est la même que la fig. 13, à cela près que la piéce p, qui couvre une partie de la timbale dans la figure précédente, a été abbaissée dans la fig. 12. p, cette piéce.

La Figure 13 fait voir le ventre, & partie du dessous du corcelet de la même cigale, sur laquelle les figures 11 & 12 ont été dessinées. Un des volets u, est abbasse, & une des jambes pose dessus. L'autre volet u, est relevé. On peut remarquer plusieurs dissérences entre la cavité qui est à découvert, & celle des figures 1, 2 & 3. m, le miroir qui est très-petit & plus enfoncé que ceux des grandes cigales. n, la membrane blanche & plissée. t, une petite portion d'une des timbales qui se trouve sous le volet qui est du même côté.

La Figure 14 représente en grand le bout du derrière de la cigale sémelle de la figure 2, planche 16. aa, le bout du corps, ou le dernier anneau, dont la forme est fort dissérente de celle des autres; c'est une espéce de cone, qui a un renssement au-dessus de sa base; & qui est sendu tout du long du côté du ventre. ef, ef, les deux piéces, qui ensemble composent l'étui de la tarière; la fente qui est entre ces deux piéces, laisse entrevoir la tarière.

#### PLANCHE XVIII.

Toutes les figures de cette planche sont grossies au microscope, & sont destinées à saire connoître la structure

de l'espèce de tariére de la cigale.

La Fig. 1 représente le bout du corps d'une cigale sémelle de la grande espèce, vû du côté du ventre. b a a, ce prolongement du corps, qui peut être appellé le dernier anneau, quoiqu'il ait une sigure dissérente de celle de ceux qui le précédent; il a une entaille dans toute sa longueur dans dans laquelle sont logées les piéces qui composent l'étui de la tarière, & qui la renferment. b, le dernier des anneaux ordinaires. a a, cet anneau allongé en cone, & refendu, dans lequel la tarière est logée dans les temps ordinaires. f, la tarière sortie de son étui. c, c, les deux piéces qui ensemble composent l'étui de la tarière.

Les Figures 2 & 3 montrent les deux piéces qui forment un étui à la tarière. Une de ces piéces figure 2, est vûe de côté, & l'autre par la face où est la concavité d'une espéce de cuilleron oblong. cg, le cuilleron. gf, tige du cuilleron articulée en g, & qui a une cavité qui paroît

le long de g f, figure 3.

La Figure 4 fait voir la tariére développée en partie, & les trois piéces dont elle est composée. aa, portion de l'anneau dans lequel se loge la tarière, qui a été coupée en aa. Une des limes pf, a été retirée de dessus son support. pf, est la partie qui est armée de dents inclinées vers la pointe p. Les dents sont noires, & le reste de la lime est blancheâtre. tr, pièce d'un brun presque noir qui sert de support aux limes, & que nous avons nommée pièce d'assemblage. On en voit la partie de dessus laquelle la lime pf, a été dégagée. pl, l'autre lime qui est posée & engrainée dans l'autre moitié du support, comme ps, l'étoit naturellement.

Dans la Figure 5 les deux limes sont retirées de dessus leur support. te e r, le support, sur la face & sur l'épaisse tranche duquel on voit des languettes & des cannelûres. p f, une des limes. p l, l'autre lime. Le sens dans lequel cette dernière se présente, permet de voir qu'elle a des cannelûres & des languettes propres à s'assembler réciproquement dans les languettes & les cannelûres du support.

La Figure 6 qui ne représente qu'une portion de la tarière, montre qu'une des limes peut s'élever plus que Tome V. . Cc

l'autre; la pointe p, de la lime p l, est plus élevée que la pointe p, de la lime p f. Une partie r, du support a été

laissée à découvert par la lime pl.

Dans la Figure 7, où la tarière est représentée dans presque toute sa longueur, la pointe p, de la lime p l, est beaucoup descendue au-dessous de la pointe p, de la lime p s, & on eût été maître de la faire descendre davantage.

Dans la Figure 8, tout au contraire de la figure précédente, la pointe p, de la lime pl, est beaucoup élevée pardelà la pointe p, de la lime pf. qr, partie du support de

dessus laquelle la lime lp, a été retirée.

La Figure 9 est celle des deux limes tirées de dessus leur

support.

La Figure 10 montre la tarière de la figure 7, du côté opposé à celui où elle est vûe dans cette dernière figure. La lime p sest dans sa position ordinaire, & la lime p sest descendue plus bas qu'elle n'est ordinairement. Ici la face qui est en vûe, est la supérieure quand la cigale est posée sur un plan horizontal, au lieu que la face des autres figures est l'inférieure, ou celle qui se présente lorsqu'on regarde le ventre d'une cigale. La partie o, de la lime pl, qui excéde le support, apprend que la tige de la lime ne s'applique que sur l'autre sace du support, & sur celle qui en marque l'épaisseur, ou sur la tranche. Toute la large sace du support, est vûe dans cette sigure; si on y remarque quelques sillons, ils ne sont pas de ceux qui servent à maintenir les scies pendant qu'elles sont en jeu.

Dans la Figure 11, les scies ont été coupées en 1, & s, & ont été écartées de leur support coupé en 1. Tout ce qu'on a eu dessein d'y faire voir, c'est que le support, avant que d'arriver au corps, se divise en deux branches 19, 12, & que l'entre-deux des branches est rempli par des membrances et qui lient des deux branches.

branes m, qui lient les deux branches ensemble.

DES INSECTES. IV. Mem. 203
La Fig. 12 ne montre encore qu'une partie de la tariére & de l'anneau dans lequel elle est logée. Elle fait voir les queues z/, zf, des limes, ou les tendons écailleux qui les font agir alternativement. b, le support des limes.

#### PLANCHE XIX.

Les Figures 1 & 2 représentent deux petites branches de meurier, dont celle de la figure 1, est plus menue que celle de la figure 2: une cigale a déposé ses œuss dans l'intérieur de chacune de ces branches. 1, 1, 1, & c. marquent de petites élevations faites par la peau & les fibres qui ont été coupées & soûlevées. Chacune couvre l'ouverture d'un trou creusé dans l'intérieur de la branche. Fig. 1, on voit en e, e, deux élevations qui ne sont pas dans l'alignement des autres, mais cela est rare. Dans la figure 2, où une partie du bois

a été emportée, un œuf paroît en o.

La Figure 3 montre l'arrangement que la cigale donne à ses œufs dans l'intérieur de chaque morceau de bois. Le brin de bois dont on a ici la figure, est grossi à la loupe, & on en a emporté une partie depuis 11, jusqu'en rr, pour mettre à découvert son intérieur. k, f, g, h, bouquets de fibres ligneuses qui ont été coupées & soûlevées par la tariére de la cigale. En t, on voit la coupe de l'ouverture du trou sur, lequel les fibres étoient appliquées. s, sont les œuss, dont le trou a été rempli. l, & l, la coupe des endroits qui sont ligneux. m, la coupe de ce qui est occupé par la moëlle. Les bouquets de fibres h, g, k, sont posés au-dessus d'autant de trous, dont les directions ne se sont pas trouvées en entier dans celle de la coupe qui a été faite. o, q, x, les œufs qui occupent une partie des trous, dont les ouvertures sont audessous de k, g, h. On remarquera que les œuss ne vont pas du côté de o, q, x, par-delà la partie occupée par la moëlle.

Dans la Fig. 4, on n'a qu'un morceau de bois trèscourt, & plus grossi que celui de la figure précédente \*\* Cc ij 204 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE t, le bord d'un trou, ou les fibres ligneuses ont été coupées. f, ces fibres. L'écorce qui les couvroit, a été brisée & détachée jusqu'en e.

La Figure 5 montre un œuf, tel que ceux de la fig. 3,

très-grossi.

La Figure 6 représente le bout postérieur du corps de la cigale mâle, marqué z, figure 5, planche 16; il est vû ici de côté, dans un temps où la pression des doigts l'a obligé de s'ouvrir. p, la pointe du dernier anneau, qui répond au milieu du dos. e, lame écailleuse. f, fourche barbue. c, gros crochet écailleux. m, la partie du mâle qui commence à se montrer.

La Figure 7 ne différe de la figure 6, qu'en ce que la partie avec laquelle le mâle féconde la fémelle, s'y montre en entier. m, la tige de cette partie. n, bourlet charnu qui est auprès de son bout; ce bout est fait en mammelon.

La Figure 8 est celle du bout postérieur du corps du mâle de la cigale de la figure 7, planche 16, très-grossi. e, lame écailleuse du dessous du ventre. c, c, double cro-

chet écailleux. a, l'anus.

La Fig. 9 fait voir séparément le crochet de la fig. 8. La Figure 10 nous montre un des deux ovaires de la cigale extrémement grossi. Les files d'œuss n'ont point été comptées, mais elles sont au moins en aussi grand nombre qu'ici. a, le gros tronc antérieur, d'où partent tous les vaisseaux à œuss. b, le gros tronc auquel les vaisseaux pleins d'œuss m'ont paru aboutir.

La Figure 11 est celle d'un œuf, d'où le ver est sorti

par l'ouverture o.

La Fig. 12 fait voir un ver u, mangeur d'œufs de cigale, & des vers à six jambes qui sortent de ces œufs. Il est ici gross. b, portion du bois qui a été relevée pour mettre l'intérieur du nid à découvert. Dans la Fig. 13, un ver mangeur de ceux des œufs de la cigale, est vû dans sa grandeur

DES INSECTES. IV. Mem. 205 naturelle, & le même ver est grossi dans la figure 14. d, d, ses dents.

La Figure 15 est celle d'un ver héxapode de cigale.

Les Figures 16 & 17 sont celles d'une nymphe de cigale ou d'une tettigometre, vue dans dissérents sens. La nymphe ne dissére presque du ver héxapode, que parce qu'elle a des sourreaux d'aîles a,a, qui manquent à l'autre.

La Figure 18 fait voir par-dessous une nymphe de ci-

gale. t, sa trompe.

#### PLANCHE XX.

La Figure 1 est en grand celle d'une tête de nymphe de cigale & de ses dépendances. t, la tête. a, une des antennes. p, le prolongement de la tête, duquel sort la trompe. f, l'étui de la trompe, qui, ici comme dans les cigales, a une origine différente de celle de la trompe. i, une des jambes de la première paire.

La Figure 2 ne représente qu'une partie de la précédente, sçavoir, le prolongement p, de la tête; mais dans cette fig. 2, la trompe t, est entiérement hors de son sourreau f.

Les Figures 3 & 4 montrent une même jambe denymphe de cigale, une de celles de la premiére paire; mais elles la montrent prise en différents temps. Du gros de la jambe i, figure 3, part un gros crochet c. Au dessous de ce crochet, on voit une suite de dents & des épines, soit simples e, soit fourchues f. Outre toutes ces parties qu'on trouve à la fig. 4, on sui trouve une espéce de pince p, que la nymphe releve plus qu'elle n'est ici, quand il sui plaît; quand elle veut, elle l'applique si bien contre le crochet c, qu'on ne la voit pas, ou presque pas, comme dans la figure 3.

La Figure 5 fait voir plus en grand le crochet de la fig. 4, avec sa pince. c, le crochet. p, la pince. d d, four-che pointue par laquelle elle est terminée. a, articulation

de la pince avec le crochet.

Cciij

La Figure 6 est celle d'une de ces grandes mouches de l'Amérique, appellées porte-lanternes, vûe par-dessous. l, la lanterne. i, un des yeux à rezeau. g, tubérosité en sorme d'œil, placée au-dessous d'un de ceux à rezeau.

La Figure 7 représente la mouche porte-lanterne, vûe

par-dessous. l, la lanterne. t, la trompe.

La Figure 8 est en grand celle de la partie écailleuse, où se trouve un œil à rezeau. i, l'œil à rezeau. g, tuber-

cule grainé. m, mammelon.

La Figure 9 fait voir la trompe de la mouche précédente séparément, & grossie. f, le fourreau qui semble avoir une articulation en f. t, la trompe que j'ai obligé de sortir de son sourreau.

La Fig. 10 nous montre dans sa grandeur naturelle, un de ces petits insectes aîlés du rosser, que j'hésite à mettre dans le genre des cigales, & même dans un genre voisin du leur.

Dans la Figure 11, le même insecte est vû bien plus grand que nature. f, sa scie qu'il a éloignée de son ventre, comme il l'en éloigne lorsqu'il yeut s'en servir pour entailler une branche de rosser.

Dans la Figure 12, la scie de la figure précédente est

représentée plus en grand, & séparément.

La Figure 13 fait voir la mouche de la figure 11, pardessous, & également grossie. f, sa scie dans la position où elle est ordinairement. t, sa trompe.

La Figure 14 est celle de la nymphe de cette mouche,

groffie dans la proportion des figures 11 & 13.

La Figure 15 est celle du derriére du mâle de la mouche de la fig. 11; des parties qu'il tient ordinairement cachées, sont vûes ici grosses au microscope. c, c, c, espéces de baguettes avec lesquelles il peut saisir le derriére de la sémelle. m, la partie propre au mâle.







https://rcin.org.pl







### DES INSECTES. V. Mem. 207

**\*** 

## CINQUIE ME ME MOIRE,

DE L'HISTOIRE DES ABEILLES:

Où l'on traite de la forme des Ruches les plus propres à faire des observations sur les Abeilles; où l'on examine ce qu'on doit penser de la constitution de leur gouvernement; & où l'on explique les moyens dont on s'est servi pour voir les faits qu'on rapporte.

Es Abeilles ont été si célébrées par les Naturalisses, Lant anciens que modernes, on en a raconté tant de merveilles, & on est si généralement convaincu qu'elles sont de tous les insectes, & peut-être de tous les animaux, ceux a qui notre admiration est dûe à plus de titres, que nous devons craindre que l'histoire de ces mouches industrieuses que nous alions donner, ne paroisse pas remplie d'autant de faits singuliers qu'on s'attend d'y en trouver; du moins n'y en trouvera-t-on que de certains; on n'y trouvera que des faits qui ont été bien vûs & revûs. Comme nous examinerons à la rigueur tout ce qui a eté rapporté d'admirable de ces mouches, nous découvrirons bien du faux dans le merveilleux dont on a voulu deur faire honneur; mais nous aurons aussi des compensations à faire en leur faveur. Le faux merveilleux qui leur a été attribué, sera remplacé par du merveilleux réel qui a été ignoré.

Les plus anciens Auteurs qui ont parlé des abeilles, & la plûpart de ceux qui sont venus après eux, & qui n'ont été que leurs échos, ne nous donnent pas plus de

garants, pas plus de preuves de la réalité de ce qu'ils en débitent, que les Autheurs des Romans nous en donnent de la vérité des événements par le récit desquels ils sçavent nous intéresser. Ce n'a été que dans ces derniers temps qu'on a publié fur les abeilles, des observations sur lesquels on peut compter. On en trouve de telles, imprimées dans les Mémoires de l'Académie de 1712, & dues à M. Maraldi. Plusieurs années avant que ces observations parussent, une histoire des abeilles avoit été composée par un Auteur célébre, & capable de la faire bonne; par un Auteur à qui il avoit été plus permis de donner beaucoup de temps à l'étude de ces mouches, qu'il ne l'avoit été à M. Maraldi, engagé par sa place dans l'Académie, à des observations d'un tout autre genre. Swammerdam, qui pendant toute sa vie avoit fait ses délices de l'étude des insectes, s'étoit plû sur-tout à observer les abeilles; il composa leur histoire en Hollandois. Cette histoire ne pouvoit manquer d'estre pleine de recherches fines & curieuses; mais une sorte de fatalité a voulu qu'elle soit restée dans les ténebres pendant une longue suite d'années. Elle n'étoit pas encore imprimée lorsque Swammerdam mourut; il la légua avec ses autres manuscrits, à son fidéle ami M. Thevenot, entre les mains duquel le tout tarda trop à passer, par la faute des héritiers. La mort enleva encore M. Thevenot, avant qu'il eût eu le temps de rendre à la mémoire de son ami, ce qu'il lui devoit, avant qu'il eût pu faire imprimer les manuscrits de Swammerdam. Heureusement que M. du Verney en devint possesseur; pour un très-modique prix il les sauva, & les planches dont ils étoient accompagnés, du danger où ils étoient d'avoir le sort des écrits les plus méprisables. M. du Verney a eu pendant long-temps, intention de les donner au public, & il a promis pendant long-temps,

DES INSECTES. V. Mem. 209 de le faire, sans l'avoir exécuté. On n'a pourtant pas dû lui en sçavoir aussi mauvais gré, qu'on l'auroit sçû à tout autre. On doit être indulgent pour quelqu'un qui ne fait pas paroître au jour les découvertes d'autrui, lorsqu'il néglige de publier les siennes propres. L'ardeur des recherches nouvelles dont M. du Verney étoit toûjours animé. j'ai presque dit tourmenté, ne lui permettoit pas de faire part au public, de ce que ses recherches précédentes lui avoient appris. D'ailleurs les manuscrits de Swammerdam étoient en Hollandois, & avant que de songer à les faire imprimer, il falloit les faire traduire en François ou en Latin. Enfin l'illustre M. Boerhaave, dont nous ne serions pas réduits à pleurer la perte, si la durée de la vie de chaque homme étoit proportionnée à l'utilité dont elle est au public; M. Boerhaave, que plusieurs des plus grands Médecins de l'Europe se font gloire de reconnoître pour leur maître; qui a donné tant d'excellents ouvrages de Médecine & de Physique; M. Boerhaave, dis-je, crut rendre un grand service à tous ceux qui aiment l'histoire naturelle, s'il pouvoit parvenir à leur procurer les observations de Swammerdam; il négocia de M. du Verney, les manuscrits qui les contenoient \*, & après en avoir fait l'acquisition, il engagea M. Gobius sçavant Professeur de Leyde, de se charger de les traduire en Latin, & de les faire imprimer en Hollandois & en Latin, ce qu'il a executé. Ils remplissent deux volumes in-folio, dont le fecond n'est public que depuis un an. C'est dans ce dernier que se trouve une histoire des abeilles, qui répond à ce que M. Boerhaave en avoit promis.

<sup>\*</sup> M. Winssou, dont la probité & le grand sçavoir anatomique sont également connus, assure que M. Boerhaave a été mal instruit du prix que ces MSS. & les Planches en cuivre avoient coûté à M. du Verney; que le tout n'avoit pas été acheté à la sois. M. du Verney n'a voulu apparenment que retirer la somme au moyen de laquelle il avoit sauvé de si précieux ouvrages.

Tome V.

D d

Malgré le grand cas que je fais de cette histoire, & quoique celle que M. Maraldi a publiée, me paroisse estimable par bien des endroits, j'ai cru cependant que je devois laisser voir le jour à celle pour laquelle j'avois rassemblé des matériaux pendant une longue suite d'années. Les peuples dont les exploits ont mérité de passer à la postérité, ont eu bien plus d'un ou de deux Historiens. Malgré toute l'étendue que les Peres Catrou & Roullier ont donnée à leur Histoire Romaine, malgré l'élégante précision de celle de Laurent Echard, dans l'estat où M. l'abbé Desfontaines l'a fait paroître en François, M. Rollin, qui en cherchant à faire aimer les sciences, cherche encore plus à faire aimer la vertu, s'est détermine à donner une nouvelle Histoire Romaine; le public en a reçû les premiers volumes avec tous les éloges, & s'il est possible, avec plus d'éloges encore, qu'il n'en avoit donné à l'Histoire ancienne de cet illustre Auteur. Les abeilles sont au moins parmi les insectes, ce qu'ont été les Romains par rapport aux peuples qui ont donné les plus grands spectacles à l'univers. L'Historien qui écrit aujourd'huy les actions dignes de mémoire des Perses, des Grecs ou des Romains, peut ne rien obmettre d'essentiel de ce qui nous en a été transmis; il peut & doit avoir lû les ouvrages où ces actions sont rapportées; ce n'est que là qu'il peut puiser; & les regles de la critique le déterminent sur le choix des faits qu'il doit adopter: au lieu qu'il ne suffit pas d'avoir lû les Auteurs qui ont traité des abeilles, pour nous donner une nouvelle histoire de ces mouches, aussi utiles qu'industrieuses; il faut les étudier elles-mêmes de nouveau, les suivre avec une grande attention; s'assurer d'abord si tout ce qu'on nous en a dit est vrai. Il faut ensuite examiner si tous leurs procedés ont été assés connus, si elles n'ont

DES INSECTES. V. Mem. 211 point des industries qui ayent été ignorées, ou mal expliquées. Il n'est guéres d'insecte, qui, étant étudié de la sorte, ne fournisse des matériaux pour une histoire, qui ne différera pas uniquement par la forme, de celles qui en auront été publiées. Il n'en est point parmi eux, qui ne puisse récompenser la patience d'un observateur attentif, en lui laissant voir des nouveautés singulières. Swammerdam & M. Maraldi ont observé bien des particularités dans l'histoire des abeilles, qui avoient échappé aux Anciens; des circonstances favorables m'en ont montré aussi, & même d'essentielles, que Swammerdam & M. Maraldi ne se sont pas trouvés à portée de voir. Je suis pourtant persuadé que ces mouches admirables ne m'ont pas tout montré à beaucoup pres, qu'elles se sont réservées encore des mystères qu'elles pourront découvrir à quelqu'un qui les observera dans de nouvelles

circonstances, & avec une nouvelle affiduité.

Les abeilles ne sont pas du nombre de ces insectes qui ne peuvent nous intéresser que par leur génie; on sçait asses qu'elles sont de ceux qui travaillent le plus utilement pour nous. Elles sont de ceux dont la multiplication doit paroître un objet important dans tout gouvernement policé. Quoique le miel dont elles font chaque année de grandes récoltes, ait beaucoup perdu de l'estime où il étoit dans des temps où le sucre, aujourd'hui si commun, étoit à peine connu, ce miel nous est cependant encore très-utile; & il a des usages par rapport auxquels le sucre ne pourroit lui être substitué, comme il le lui a été pour les confitures. Mais la consommation que nous faisons de la cire, & qui va journellement en augmentant, ne nous permettroit de penser aux abeilles qu'avec beaucoup de reconnoissance, si nous ne sçavions que ce n'est pas nous qu'elles envisagent dans leurs travaux. Nous avons au moins bien de

l'obligation à celui qui, le premier, a retiré ces mouches des forests, qui nous a appris à les rendre domestiques, & qui nous a mis en état de nous approprier leurs récoites.

Nous nous jetterions dans une énumération ennuyeuse par sa longueur, si nous voulions indiquer tous les auteurs qui ont donné des préceptes sur la manière de soigner les abeilles, & qui n'ont pas oublié d'en raconter en même temps des prodiges. Tous ceux qui ont traité de la bonne œconomie des biens de campagne, ont regardé ces mouches comme un des objets qui y sont dignes d'attention. Caton, Varron, Columelle, Palladius sont de ce nombre. Par rapport aux modernes, il n'en est aucun de ceux qui ont publié des ouvrages sous les titres de Maison rustique, de Dictionnaire œconomique, & sous d'autres titres équivalents, qui n'ait accordé un trèsgrand article aux abeilles : on a fait de plus pour elles divers traités particuliers. Sans parler de ce poëme si parfait, dans lequel Virgile a rassemblé tout ce qui avoit été dit sur ces mouches jusqu'à son temps; nous avons divers traités modernes moins élégants assurément, où on s'est proposé d'apprendre à tirer un bon parti des abeilles. Nous croyons devoir nous contenter de citer plusieurs de ces ouvrages dans les occasions qui s'en présenteront. Nous en avons perdu deux qui seroient les plus curieux & les meilleurs de tous, si la valeur & le nombre des observations dont ils étoient remplis, étoient proportionnés à la longueur du temps qu'on avoit employé à faire ces observations, & à l'ardeur qu'on avoit eûe pour les faire. Je veux parler de ce qu'avoit écrit le Philosophe Aristomachus, qui, au rapport de Ciceron & de Pline, n'avoit fait autre chose pendant 58 ans, que d'étudier les abeilles; & de ce qu'avoit écrit aussi, au rapport de Pline & d'Ælien, le Philosophe Hyliscus, qui fut épris pour

DES INSECTES. V. Mem. 213

elles d'une si forte passion, qu'il se retira dans les déserts

pour les observer plus à son aise.

Tous les ouvrages que nous ne venons de citer qu'en gros, donnent la même prise à une juste critique. Ils nous racontent les faits les plus propres à faire admirer des intectes si utiles; mais l'auteur ne nous dit presque jamais qu'il a vû ces faits, ni comment il les a vûs. Or, plus on sçait combien le nombre des mouches qui habitent une ruche est grand, combien elles y sont entassées, & mieux on sçait combien il est difficile de parvenir à voir ce qui se passe parmi elles, si on n'a pas recours à des expédients particuliers, & si on ne profite pas de circonstances heureuses & rares. Quand on considére les abeilles d'une ruche, on est aussi peu en état de reconnoître à quoi tendent leurs actions, qu'on l'est de démêler les motifs de celles des hommes distribués par pelotons dans une place qu'ils remplissent presque, & où on ne les

voit que du haut d'une tour.

Pour concevoir beaucoup d'admiration pour les abeilles, il suffit cependant de se trouver dans un jardin auprès des ruches qui y ont été placées. On ne s'accoutume point à regarder sans surprise, ces habitations remplies par un petit peuple si actif, si laborieux, remplies par un nombre d'habitants qui surpasse le nombre de ceux d'une grande ville. Si dans les belles heures du jour on fixe ses regards sur les dehors d'une de ces ruches, on voit autour des ouvertures qui donnent entrée dans son intérieur, un concours de mouches plus grand que celui des hommes que nous pouvons voir dans les lieux les plus fréquentés. On voit les unes arriver de la campagne chargées de matériaux & de provisions, pendant que d'autres prennent l'essor pour aller faire des récoltes semblables à celles que les premières rapportent. On en voit de celles-ci

Dd iii

qui n'attendent pas qu'elles soient rentrées dans la ruche, pour faire part à d'autres mouches du miel qu'elles ont recueilli, ou de la matiére propre à devenir cire qu'elles y ont amassee. Dans tel instant on n'en verra plus sortir aucune, celles qui sont dehors arrivent en foule; les portes ne suffisent pas pour laisser rentrer toutes celles qui s'y présentent. Qu'on regarde en l'air, & on sera bientôt au fait de la cause qui les détermine à revenir chés elles. On verra quelque nuée noire, de celles qui dès qu'elles sont arrivées sur notre tête, y laissent tomber de la pluye. Soit que les abeilles jugent comme nous de ces nuées par leurs yeux, soit qu'elles soient instruites de leur approche, par quelqu'autre sens dont nous n'avons aucune idée, elles sçavent ordinairement se mettre à l'abri; il n'y a que les foibles & celles qui ont été très au loin, qui se laissent surprendre par une grande pluye.

Aristote & ceux qui ont parle des abeilles après lui, comme Pline, ont cru qu'elles sçavoient se mettre en état de ne pas trop ceder en l'air aux vents impétueux; que pour n'en être pas le jouet, avant que de s'envoler, elles se lestoient, pour ainsi dire, d'une petite pierre qu'elles tenoient saisse entre leurs jambes. Mais inutilement observera-t on celles qui sont ramenées à la ruche par les plus forts coups de vent; on n'en verra aucune qui ait eu recours à un expédient pareil. Plusieurs centaines de petites pierres, transportées par autant de mouches, seroient pourtant aisées à trouver auprès des portes ou dans l'intérieur même de la ruche. Swammerdam a, je crois, très-bien deviné ce qui a donné lieu aux anciens d'attribuer une pareille industrie aux abeilles. Il y a des mouches de leur genre, dont nous parlerons dans la suite, qui bâtissent avec de gros gravier. On les a confondues avec les abeilles ordinaires, & on a imaginé qu'elles se chargeoient

pour une autre fin que celle pour laquelle elles le font.

Les dehors d'une ruche fournissent beaucoup d'autres faits qui s'attirent l'attention du spechateur. Assés souvent il se présente à ses yeux quelque mouche qui employe toutes ses forces pour en traîner une morte hors de la ruche, & la conduire au loin. D'autres fois il en voit partir une & s'envoler avec assés de légéreté, quoique chargée d'une masse d'un volume presqu'égal au sien, qu'elle va déposer à une distance de plusieurs pas. Qu'on aille examiner cette masse dans l'endroit où elle a été laissée, on trouvera souvent qu'elle est le cadavre d'une autre abeille. L'Observateur pourtant ne sera pas disposé à croire, avec les Auteurs qui prodiguent à ces mouches toutes les vertus morales, que ce soit là une action de charité, lorsqu'il verra d'autres abeilles entraîner hors de la ruche, & avec autant de peine, des ordures de différentes espéces. Ce qui lui paroîtra plus certain, c'est qu'elles aiment la propreté, & qu'elles font ce qui est en elles pour tenir leur logement net. On les voit de même en certains temps transporter hors de la ruche des nymphes très-blanches, & de jeunes mouches à peine transformées.

Des combats, mais qui ne vont pas toujours à mort, sont assés fréquents auprès de l'entrée de la ruche; & il y a des temps dont nous parlerons, où il s'y en livre des plus sanglants. Seroit-ce aussi par charité qu'elles s'entretueroient! Seroit-ce par un motif semblable à celui qui détermine certains peuples fauvages à ôter aux vieillards un reste de vie, qu'ils ne pourroient passer que dans les fouffrances & dans la misere! On le veut, car on prétend que les mouches jeunes & vigoureuses, tuent celles qui

iont vieilles & usées par le travail.

Wang gal

Tout cela peut être observé sans aucun risque, si on a la constance de laisser bourdonner autour de ses oreilles,

& même autour de son visage les mouches que le hazard y conduit. Qu'on soit tranquille, & on ne sera point piqué, fur-tout si les ruches auprès desquelles on est, sont dans des endroits souvent frequentés par des hommes, car les abeilles s'apprivoient avec eux. Si l'on en croit divers Auteurs, on ne devroit pourtant s'approcher d'elles qu'après avoir fait son examen de conscience. Ils nous assûrent qu'elles ne peuvent souffrir les hommes impurs, & sur tout ceux qui font coupables d'adultére; qu'elles ne font aucun quartier aux voleurs. Ce sont des mouches vertueuses qui aiment les vertueux, & qui les sçavent distinguer des vitieux qu'elles haissent. Il seroit plus aisé de faire croire que les muguets leur déplaisent, comme on l'a écrit; qu'elles n'aiment pas les jeunes gens frisés & pommadés; car il pourroit se faire qu'il y eut des odeurs propres à les irriter. Aristote prétend que les odeurs tant bonnes que mauvaises les déterminent à attaquer celui qui les répand. Si cela étoit, elles auroient beaucoup à souffrir lorsqu'elles vont faire des récoltes sur les sleurs; si l'odeur de la violette ne leur est pas desagréable, pourquoi la même odeur ne seroit-elle pas de leur goût, lorsqu'elle s'exhaleroit d'une pommade! Aussi n'ai-je point remarqué que je les misse de plus mauvaise humeur, lorsque je m'approchois d'elles ayant sur la tête une perruque qui ne venoit que d'être pommadée & poudrée, que lorsque je m'en approchois avec un bonnet. Il faudroit même convenir de ce qu'on appelle mauvaise odeur, avant que de dire en général que les mauvaises leur déplaisent; car on sçait qu'elles se posent volontiers sur les endroits qui sont fréquemment mouillés d'urine. On nous a assuré encore qu'il y avoit des temps où les dames ne devoient pas s'exposer à s'en approcher. Toutes ces aversions des abeilles sont de purs contes. Si on les a accoûtumées à voir des hommes, il n'y a aucun danger

danger à les observer, tant qu'on ne les irrite pas par

quelque mouvement.

Mais quand on ne s'arrête pas au dehors d'une ruche, quand on peut se mettre à portée d'en voir les dedans, quand on peut voir l'intérieur d'un de ces atteliers où se font la cire & le miel, c'est alors sur tout qu'on ne peut assés s'étonner du nombre des petites ouvrières qui y sont occupées; qu'on ne se lasse point d'admirer ces gâteaux ou rayons de cire travaillés avec tant de régularité; ces gâteaux compotés d'un nombre prodigieux de cellules ou alvéoles, qui sont autant de petits vases destinés à contenir le miel, & qui ont encore bien d'autres usages. Des milliers d'abeilles occupées à divers travaux différents, donnent un grand spectacle. On considére même avec plaisir, des masses ou des grouppes de ces mêmes abeilles \*, qui, en prenant le repos qui leur est devenu \* Pl. 21. fig. nécessaire, se mettent en état de recommencer leurs tra- 5. vaux. Les arrangements des abeilles tranquilles qui forment ces grouppes, sont de différentes figures, & souvent très-singulières. D'autres mouches rassemblées en moindre quantité, forment des chaînes \* dont tous les chaînons \* Pl. 22. fig. font animés. Souvent ces especes de chaînes sont disposées 5° en manière de guirlande. Chaque abeille est accrochée par ses deux jambes antérieures, ou seulement par une, à une des jambes, ou aux deux jambes postérieures de celle qui la précéde. Ainsi la première est chargée du poids de toutes celles qui se trouvent jusqu'à l'endroit le plus bas de la guirlande. Les grouppes \* ne sont, pour ainsi dire, \* Pl. 21. fig. qu'un assemblage de chaînes mises les unes auprès des 5. autres; je veux dire que les mouches qui forment les plus gros massifs, les plus grosses grapes, sont accrochées les unes aux autres par les jambes, qui donnent des prises plus commodes que le corps, & que les autres parties.

Tome V. Ee

Il faudroit être né sans aucun esprit de curiosné, avoir l'indifférence la plus parfaite pour toutes connoissances. pour ne pas desirer alors de sçavoir comment des mouches si peu remarquables par leur forme, peuvent parvenir à executer des ouvrages si singuliers. Elles doivent scavoir des arts que nous ignorons absolument, celui de faire du miel, & celui de faire de la circ. Enfin, l'art de mettre cette cire en œuvre, comme elles l'y mettent, est bien au dessus de ce qu'on peut attendre de l'adresse humaine. Dans tant de mouches réunies, & qui travaillent pour une meme fin, on croit voir en petit ce que la raison a fait de plus grand & de plus utile pour nous; une focieté, qui, comme celle de nos républiques ou de nos monarchies, est gouvernée par des loix. Il y a long-temps aussi qu'on a donné les abeilles comme le modéle d'un gouvernement monarchique. Mais quelles sont leurs loix! En ont-elles réellement! Enfin, comment ce petit peuple se perpetue-t-il! C'est ce que leur histoire doit nous apprendre, ou sur quoi au moins elle nous doit donner bien des connoissances.

Les ruches ordinaires dans lesquelles on tient les abeilles, font de différentes figures & de différentes matières en différents pays. On trouvera représentées dans les planches du dernier Mémoire, celles qui ne le sont pas dans les planches de celui-ci. Les unes ne sont qu'un tronc d'arbre creux; d'autres sont faites de quatre planches égales, qui forment une espéce de boîte longue, posée sur un de ses bouts, & dont le supérieur est couvert. Le plus grand nombre des ruches tient de la figure d'une cloche ou de celle d'un cône. Ce sont des espéces de paniers \*,

\*Pl. 21. fig. ou de celle d'un cône. Ce sont des espéces de paniers \*,
& on leur en donne le nom. Les uns sont saits d'osser,
ou de quelqu'autre bois liant, & d'autres sont faits de
paille tressée. Ces logements simples suffisent à nos mou-

DES INSECTES. V. Mem. 219

ches, & les gens de la campagne qui ne veulent que tirer du prosit de leurs travaux, sont sort contents de ce que de tels logements leur conviennent. Mais le desir de suivre ces mouches dans toutes leurs opérations, a fait regretter à des hommes d'une autre trempe, de ce que les parois des ruches ordinaires ne permettoient pas de voir ce qui se passoit dans l'intérieur. Les anciens ont fait des ruches dont les parois étoient en partie des matiéres les plus transparentes qu'ils eussent à leur disposition. Pline nous apprend\* qu'un Sénateur Romain en avoit fait faire de la corne la plus transparente. On a imaginé de les loger dans ch. 16. des ruches vitrées, c'est-à-dire, dans des ruches dont l'extérieur qui est tout de hois, a des volets qui peuvent s'ouvrir quand on veut, & sous chacun desquels est un grand carreau de verre qui permet de voir les abeilles en travail comme si elles étoient à découvert. Moufet n'eût pas apparemment conseillé d'en construire de telles, car il se moque \* des anciens qui avoient donné à quelques-unes \* Page 16. des leurs, des carreaux, soit de corne, soit de pierre spéculaire: il croyoit qu'ils avoient perdu leur temps & leurs peines, que les abeilles appliquoient bien vîte sur de pareils carreaux un enduit qui empêchoit qu'on ne pût voir au travers.

L'invention des ruches vitrées, ou le renouvellement des ruches transparentes, est asses recent. Il paroît qu'elles n'étoient pas connues du temps de Swammerdam, vers 1680, ou qu'au moins, elles étoient très rares alors. Son filence seul en seroit une bonne preuve; mais ce qui en est une plus forte, c'est que pour parvenir à mieux voir travailler les abeilles qu'il ne l'avoit pu, il propose de mettre des carreaux de papier à la ruche dans laquelle on logeroit un nouvel essaim; d'y laisser faire de l'ouvrage par les abeilles, & de déchirer le papier; lorsqu'elles auroient

E e ij

construit des gâteaux de cire. Il ignoroit que les abeilles n'auroient pas laissé la peine de déchirer ce papier. Je les ai vû détacher & réduire en piéces du papier qui leur donnoit moins de prise. Lorsque les bandes de papier qui avoient été emploiées à boucher les vuides qui le trouvoient entre le bois & les carreaux de verre de mes ruches. & à mieux assujettir ces carreaux, lors, dis-je, que ces bandes étoient en dedans de la ruche, les mouches ne

manquoient pas de les hacher.

Swammerdam auroit fait fans doute plufieurs observations sur les abeilles, qu'il n'a pas été en état de faire, faute d'avoir eu de ces ruches vitrées. Elles n'étoient pas plus connues apparemment de son temps en France, qu'à Amsterdam, car il a demeuré quelque temps à Paris. Depuis qu'on a imaginé de faire de ces sortes de ruches, elles se sont beaucoup multipliées. Celles que seu M. Cassini avoit fait placer dans un jardin de l'Observatoire, ont mis M. Maraldi en état de voir tout ce qu'il nous a rapporté de curieux & de certain dans son Mémoire sur les abeilles.

Ces ruches de verre, nous donnent assûrément de grands avantages sur ceux qui nous ont précédés, pour parvenir à nous instruire de tous les procédés des abeilles. Leurs carreaux ne sont point salis aussi vîte que Mouset l'avoit cru. Il y en a qui conservent presque toute leur transparence pendant des années entiéres; & lorsqu'ils co nmencent à s'obscurcir, il y a des moyens de les lever, & de les nettoyer ensuite. Au travers de ces carreaux, un ob ervateur peut considérer les abeilles à toutes les heures du jour, & dans toutes les saisons de l'année sans les troubler & sans les inquiéter. La ruche étant placée comme il lui convient de l'être, sous un petit toit, ce toit ne fût il que de paille, & étant entourée de bancs de tous côtés, excepté de celui où sont les ouvertures qui permettent aux mouches d'entrer & de fortir, l'observateur assis sur un de ces bancs, peut, sans aucune incommodité, jouir d'un spectacle extrémement amusant & infiniment varié. Des abeilles s'occupent avec une activité surprénante, en différents endroits à différents travaux. Il se met bien-tôt au fait de la disposition de l'intérieur de la ruche. Il voit qu'il y en a une grande partie remplie par des gâteaux de cire posés à peu-près parallelement les uns aux autres, & qui partent du sommet de cette ruche ou des environs, autant que la figure de la ruche le permet. Il lui est aisé d'appercevoir que les gâteaux ne se touchent point, qu'entre deux gâteaux il reste un espace au moins assés large, pour que deux abeilles y puissent passer à la fois. Ce sont les rues, ou même, si l'on veut, les places publiques que les abeilles ont reservées pour pouvoir faire ulage de toutes les cellules de chaque gâteau. Outre ces grandes rues, on en remarque de beaucoup plus petites, qu'on appellera peut-être plus volontiers des portes, ce font des ouvertures menagées dans chaque gâteau, & qui le traversent. Ces portes abbrégent beaucoup le chemin que les abeilles ont à faire, lorsqu'étant entre deux gâteaux, elles veulent passer entre d'autres gâteaux, ou se rendre dans des endroits de la ruche où elles n'ont pas encore travaillé.

La distribution des rues ou des places, ou, ce qui revient au même, l'arrangement des rayons de cire, peut pourtant être vû dans les ruches opaques, & sur-tout dans celles qui sont en panier, & cela, si on couche sur le côté celles qui ne sont que médiocrement peuplées, ou dont une bonne partie des mouches est à la campagne. On voit alors les gâteaux par le bout\*. Pour l'honneur des \* Pl. 21-figabeilles, il est à propos de renverser ainsi plusieurs ruches, 2 & 3parce qu'on observera que la disposition des rues varie dans différentes ruches, comme elle varie dans nos différentes

Ee iii

villes. Les mouches ne sont point astreintes à une trop grande régularité, elles s'accommodent aux circonstances. On trouvera des ruches remplies par des gâteaux tous pa-

\* Pl. 21. fig. ralleles les uns aux autres \*. On en trouvera d'autres, dont les gateaux qui occupent du haut en bas une partie de la capacité de la ruche, sont encore paralleles entr'eux, pendant que ceux qui occupent le reste de la capacité, sont

\* Fig. 3. obliques \* aux premiers, & plus ou moins obliques. On trouvera même des ruches, dont une partie de la capacité

\* Fig. 4. est entiérement remplie par des gâteaux perpendiculaires \* à ceux qui occupent l'autre partie. Enfin, on trouvera beaucoup d'autres variétés & d'autres irrégularités dans

l'arrangement des gâteaux.

Mais il faut avoir recours nécessairement aux ruches vitrées pour voir distinctement une des faces de quelque gâteau, pour bien voir les cellules dont il est composé. On croit communément que les cellules des gâteaux sont des logements que les abeilles se sont construits, que chacune a le sien; & cela sur ce qu'on observe en certains temps, des cellules dans chacune desquelles une abeille est entrée la tête la première, & dont il ne paroît que le bout du derriére, & qui y est tranquille. Mais pour peu qu'on observe, on reconnoît que le principal usage des cellules n'est pas de donner des logements aux abeilles. On voit un grand nombre de cellules remplies de miel; on en voit qui sont bouchées par un couvercle de cire. D'autres qui font ouvertes, ont chacune un ver plus ou mois gros; & on reconnoît aisément que ces vers ne sont pas indifférents aux abeilles. On observe de ces mouches, qui semblent chargées du soin de voir l'état des vers des cellules. L'abeille fait entrer sa tête dans la cellule qui en a un, elle l'en retire sur le champ pour la faire entrer dans une autre, & successivement elle en visite ainsi plusieurs. Ce n'est que

dans les ruches vitrées que tout cela, & une infinité de

procedés très-curieux peuvent être bien vûs.

Il faut pourtant avouer que les ruches vitrées ordinaires ne donnent pas à beaucoup près un plein contentement à un spectateur qui n'est pas satisfait de voir simplement des abeilles très-occupées à différents travaux; à un spectateur qui desireroit voir nettement & distinctement chaque sorte de travail & chaque opération. Il a regret de ce que des manœuvres qu'il souhaiteroit suivre, se font souvent dans des endroits trop éloignés de ses yeux, & trop peu éclairés. En général tout lui semble se faire trop tumultuairement. L'abeille sur laquelle il a fixé ses regards, & qu'il voudroit observer pendant tout le temps qu'elle reste occupée à une forte d'ouvrage, lui est bien-tôt cachée par d'autres qui passent sur elle, ou qui se placent devant elle. Plus une ruche est peuplée, plus le mouvement y est grand, & plus il paroît y avoir de confusion, quoique tout s'y passe avec beaucoup d'ordre.

It n'est pas possible d'avoir des ruches vitrées, où, malgré le nombre des abeilles & leur agitation continuelle, on puisse faire à chaque instant des observations suivies; mais on peut donner aux ruches des formes telles qu'il sera beaucoup plus aisé de faire de ces sortes d'observations, qu'il ne l'est dans les ruches de la forme de celles qu'on a faites jusqu'ici, & où on aura incomparablement plus d'occasions de faire des observations telles qu'on les desire. Les ruches vitrées qu'on a construites jusqu'ici, sont extérieurement des espéces de tours quarrées \*. La \* Pl. 22. fig. cavité occupée par les mouches, est renfermée du bas 5. en haut par quatre faces égales & rectangles. Tantôt on donne un fond à cette ruche, & tantôt le plan sur lequel elle pose, la ferme par embas; son bout supérieur porte une espèce de plancher, ou de couvercle plat. Chacun a

5.

varié à son gré les ornements dont il a embelli les dehors de cette tour quarrée. Plusieurs ont mis dessus, un toit qui \* Pl. 22. fig. le termine en pyramide \*, mais qui n'a nulle communication avec le logement des abeilles. M. de Rezons, dont l'Artillerie étoit devenue le principal objet, avoit donné à l'extérieur de sa ruche l'air d'un fort, dont le dessus étoit terminé par une plate-forme entourée d'un parapet, & sur

laquelle même il yavoit de petits canons moins à craindre que l'aiguillon d'une mouche; ils étoient de carton.

Mais de toutes les figures qu'on peut donner à une ruche, celle qui met l'obtervateur le moins en état de faire des observations, est celle à quatre faces égales; c'est celle où il y a moins de mouches à portée de ses yeux. Plus de mouches sont en vûe à chaque instant, lorsque la ruche a une figure plus applatie, lorsqu'elle est beaucoup plus large qu'épaisse. J'en ai fait faire de plus ou de moins applaties, & qui avoient d'autres variétés dans leur forme, & des variétés qui m'avoient paru propres à faciliter les différentes fortes d'observations & d'expériences que je me proposois de faire; car une figure de ruche avantageuse à certains égards, peut ne l'être pas par rapport à d'autres objets. Je me trouve obligé de donner une idée générale de celles que j'ai fait construire, sans quoi je ne pourrois faire entendre dans la suite comment je suis parvenu à faire certaines expériences, ou certaines observations difficiles.

La plus simple des ruches vitrées, dans lesquelles j'ai \*Pl. 23. fig. renfermé des abeilles, & celle \* qui m'a mis en état de faire les observations les plus délicates, étoit si applatie que, vûe par dehors, elle ne sembloit qu'une boîte à peu près quarrée & platte, telle qu'une boîte dans laquelle on renferme un miroir pour le transporter, & qui seroit posée de chan ou verticalement sur un de ses côtés. Elle n'étoit aussi qu'une espéce de chassis haut de vingt-deux pouces,

large

large de deux pieds, & épais de quatre pouces & demi. Sur l'épaisseur de ce chassis étoit prise de part & d'autre une feuillure capable de retenir un panneau de bois \*. Chacun \*Pl. 23. fig. de ces panneaux étoit arrêté en place par deux tourniquets \* Fig.4. r.r. attachés contre le bord supérieur du chassis & à distance égale du milieu. Au-dessous de chaque panneau, il y avoit un assemblage de menuiserie, semblable à celui de nos senêtres ordinaires, & fait pour recevoir & soûtenir quatre grands carreaux de verre. Quoique j'aie fait imaginer le chassis de bois qui formoit le corps de la ruche comme composé de côtés semblables, la traverse inférieure \* étoit \* u u. plus longue que la supérieure; chacun de ses bouts débordoit le montant avec lequel il étoit assemblé; il formoit une espèce d'oreille qui laissoit passer une grosse vis emploiée à tenir le chassis assujetti contre le banc de bois \* sur \* b b. lequel il étoit posé. Cette même traverse inférieure avoit une longue & large fente, par laquelle on pouvoit faire entrer l'essaim dans la ruche. Je ne m'arrêterai point à faire remarquer encore qu'un des montants, celui qui étoit tourné vers le midi, étoit percé de plusieurs trous \* de la grandeur \* p. qu'il convenoit qu'ils eussent pour laisser sortir librement les abeilles de la ruche, & pour les y laisser rentrer.

Ce à quoy je dois faire faire attention, c'est que cette ruche étant très-mince, il restoit peu d'espace entre les deux carreaux opposés. Si les mouches logées dans une pareille ruche y travailloient, comme je ne doutois pas qu'elles ne le fissent, elles étoient absolument dans la nécessité de placer leurs gâteaux à peu-près parallelement aux carreaux de verre. Des gâteaux posés perpendiculairement à ces carreaux, eussent été beaucoup plus étroits qu'elles ne les veulent. D'ailleurs le peu d'espace qui restoit entre les deux faces, ne permettoit aux abeilles que de faire deux gâteaux paralleles

Tome V. . . Ff

l'un à l'autre. De-là il suit que les mouches ne pouvoient travailler à faire des gâteaux, à les allonger ou à les élargir, qu'elles ne fussent aussi près qu'il est possible de le desirer, de l'œil du spectateur, tout près du verre; quelque manœuvre qu'elles fissent dans les cellules extérieures des gâteaux, on étoit toûjours à portée de les voir: qu'enfin le gros des mouches étoit obligé d'être beaucoup plus étalé dans une pareille ruche qu'il ne l'est dans les ruches ordinaires. On comprendra aisément combien ces dernières permettent de moins voir, si on sçait qu'elles renferment souvent neuf à dix gâteaux paralleles les uns aux autres, & paralleles à deux des faces de la ruche. On ne peut donc voir que deux de ces gâteaux par une de leurs larges faces, & les autres ne sont vûs que par la tranchée; & toutes les abeilles qui se tiennent entre ces gâteaux, y sont cachées. Notre ruche platte a, dans deux gâteaux, la valeur de neuf à dix gâteaux d'une ruche épaisse; & ces deux gâteaux sont vûs en entier par une de leurs faces. Dans une si grande étendue qui est continuellement à découvert, & ou le peu d'espace qui reste jusqu'au verre, ne permet pas aux mouches d'être ammoncelées, on a donc incomparablement plus d'occasions d'observer leurs différentes manœuvres, & on est à portée de les mieux voir.

D'autres considérations m'ont déterminé à donner d'autres formes à d'autres ruches vitrées. Si on a plus d'attention à la forme qui convient le mieux aux abeilles, qu'à celle qui est le plus favorable aux observations, on donnera aux ruches moins de capacité par en haut que par en bas. C'est au haut de la nouvelle ruche où des abeilles viennent d'être logées, qu'elles s'établissent; c'est au haut de la ruche qu'elles commencent à travailler, à faire des gâteaux. La chaleur leur est essentielle au-delà

de ce qu'on le croiroit, comme nous le prouverons dans la fuite, & elles sont plus chaudement quand elles trouvent dans le haut de leur ruche, une capacité qu'elles peuvent remplir en entier, en se posant, comme elles sont, les unes contre les autres. Aussi les paniers \*, soit d'osier, \* Pl. 21. fig. foit de paille, qui sont en usage, ont une des meilleures 2, 3 & 4. formes que les ruches puissent avoir. Pour concilier ce qui convient aux mouches & à l'observateur, autant qu'il est possible, j'ai fait donner une figure pyramidale aux ruches de bois que je voulois vitrer. J'ai fait faire des ruches qui étoient des pyramides à base rectangle\*, & \* PI. 22. fig. j'en ai fait saire dont la base étoit plus ou moins large 6. & pl. 24. par rapport à sa longueur. Quelques-unes de ces ruches en pyramide dont la base étoit étroite \*, étoient vers le \* PI. 24. sig. milieu de leur hauteur, ou un peu par-delà, aussi minces 1 & 2. ou plus minces que la ruche platte dont j'ai parlé cidevant; mais j'en ai fait faire d'autres dont la base \* avoit \* Fig. 3. de large le tiers ou la moitié de sa longueur.

Ordinairement j'ai fait construire ces ruches de manière qu'elles pouvoient se diviser en trois parties \*, à \* Fig. 3. ae, peu près égales en hauteur, & qui mises les unes sur les autres, formoient la pyramide complette. La ruche entière étoit ainsi composée de trois étages. Chaque étage supérieur avoit à sa large face un carreau de verre monté dans un chassis de bois; & chaque chassis pouvoit être tiré de place, & y être remis à volonté. L'étage inférieur, comme beaucoup plus large que les autres, avoit à chaque face deux chassis, ou ce qui est la même chose, deux carreaux de verre. Ensin, des volets de bois \* attachés à \* u, x, y y chaque étage aux montants de la ruche, servoient à sermer, pour ainsi dire, les senesses de verre, & empêchoient le froid & les rayons du soleil, de pénétrer trop aisément

dans la ruche.

Ff ij

Comme les mouches cherchent à faire de larges gâteaux, elles disposent pour l'ordinaire les leurs parallelement aux deux grandes faces de la ruche, ainsi on ne perd presque rien à n'avoir point de verre sur les petites faces, & les mouches y gagnent. Il leur est plus commode de pouvoir monter & descendre le long du bois, que sur le verre. Aussi un Auteur qui a parlé de la manière de faire des \* Traité des ruches vitrées \* telles qu'on les fait ordinairement, conseille abeilles, im- de ne leur pas mettre du verre de tous côtés. La pyramide chés Jombert est terminée par une boule \*, ou par quelqu'autre orne-\* H. 24. fig. ment dont je ne dirois rien s'il ne servoit précisément qu'à l'orner. J'en parle parce qu'il fert à boucher un trou qu'on a eu soin de réserver au haut de la pyramide. Cette pyramide a sa pointe tronquée. On conserve un trou à l'endroit où elle se termine. Ce trou reçoit une tige cylindrique, un

\* Fig. 4. b. boulon \* qui fait corps avec la boule, & au-dessus duquel elle s'eléve; & cette tige est telle qu'elle ne remplit pas bien exactement le trou. J'ai fait donner une base platte à d'autres boules destinées au même usage que celle dont je viens de parler; & j'ai fait arrêter cette piéce avec un couplet ou une charnière. La base, le pied d'estat de la boule étant appliqué sur le trou supérieur de la ruche, le bouchoit exactement; & dans les occasions qui demandoient qu'on mît ce trou à découvert, il étoit souvent plus aisé de le faire, que quand on avoit à tirer hors du trou un cylindre de bois qui y étoit à la vérité entré à l'aile, mais qui depuis y avoit été mastiqué par les abeilles.

3 & 4.

Des expériences que j'avois en vûe, m'ont déterminé à faire construire des ruches d'une forme différente de celle des précédentes. La base de la ruche que je veux faire \* Fig. 6. connoître \*, étoit, comme celle des autres, une pyramide tronquée à quatre faces, & plus large qu'épaisse, & une pyramide tronquée qui pouvoit être divisée en deux selon

fa hauteur. Cette portion de pyramide n'avoit que la moitié de la hauteur que j'avois voulu donner à la ruche. Le reste de la ruche étoit sait de quatre boîtes \* sans fond \* Pl. 24. fig. & sans dessus, posées les unes sur les autres, toutes égales 6. cd, ef, entr'elles & semblables, & dont la longueur & la largeur étoient telles, que la premiére de ces quatre boîtes s'appliquoit exactement sur le bord supérieur de la base de la ruche. Un volet de bois \* qui pouvoit s'ouvrir & se \* i. fermer, étoit arrêté à un des bouts de chacune des grandes faces de chaque boîte, & au-dessous du volet étoit un carreau de verre monté dans un chassis, qui pouvoit être

retiré de la feuillure qui le recevoit.

On imagine d'avance que les ruches composées de plusieurs portions de pyramides, & celles qui l'estoient de plusieurs boîtes, n'avoient été faites ainsi que pour donner la facilité de séparer une partie de la ruche des autres quand on le souhaiteroit. Aussi chaque partie n'étoit-elle retenue sur celle sur laquelle elle étoit posée, que par des crochets, ou de quelque manière équivalente; mais elles n'étoient point assemblées l'une avec l'autre à languettes, ni à tenons, ni d'aucune façon qui supposât de l'engramement. Le bord de la partie inférieure & celui de la partie supérieure étoient plans, afin qu'ils pussent s'appliquer exactement l'un sur l'autre, mais qu'ils ne fissent que s'y appliquer. Quand des mouches logées dans une ruche à boîtes \* y avoient travaillé, quand elles \* Fig. 6. y avoient construit des gâteaux, qui, de la boîte supérieure descendoient jusqu'à la dernière, ou même pardelà la dernière des boîtes, je pouvois non-seulement examiner au travers des carreaux de verre \* le travail, qui \* 1. avoit été fait dans la partie de la ruche qui répondoit à chaque boîte, je pouvois même examiner a mon alle l'intérieur de cette boîte; car je pouvois retirer chaque boîte Ff iii

de sa place. Pour y parvenir, je coupois tous les gâteaux de cire qui se trouvoient dans cette boîte, je les coupois, dis-je, à sa jonction avec la boîte inférieure, à sa jonction avec celle sur laquelle elle étoit posée, & à sa jonction avec celle qu'elle portoit immédiatement. Une lame de fer-blanc ou même un fil de fer, étoit le seul instrument nécessaire pour cette opération. Pendant qu'on tenoit de chaque main un des bouts de cette lame ou de ce fil. on le forçoit d'avancer parallelement à lui-même entre deux boîtes, & le fil coupoit sans peine les gâteaux de cire qu'il trouvoit en son chemin. La boîte qu'on se proposoit d'ôter de place, n'étoit donc plus retenue par les gâteaux de cire. Il ne restoit de difficulté dans l'opération, que celle de se dessendre contre les mouches à qui elle ne pouvoit manquer de déplaire; mais nous verrons ailleurs comment on doit se conduire en des cas semblables à celui-ci pour être en sûreté.

1, & 2.

Pour beaucoup d'observations & d'expériences, je me \* Pi. 23. fig. suis encore servi d'une ruche \* qui n'est pas de celles dans lesquelles on pourroit élever des abeilles avec profit. Sa capacité étoit telle qu'elle ne pouvoit contenir que très peu de cire & de miel. Quatre petits montants assemblés par leur bout inférieur avec une base saite d'une planche épaisse d'un pouce, formoient la principale partie de la charpente de la petite ruche dont je parle. Ils étoient placés aux quatre coins d'un quarré, dont chaque côté n'avoit que cinq pouces. La hauteur de chaque montant n'étoit que de huit pouces. Ils étoient maintenus par quatre traverses avec lesquelles ils étoient assemblés près de leur bout supérieur à tenons & à mortaises. Les montants avoient des coulisses propres à recevoir des carreaux de verre. Trois de ces carreaux étoient arrêtés à demeure, & le quatriéme qui étoit sur la face que nous appellerons

l'antérieure, pouvoit monter \* & descendre dans les deux \* Pl. 23. fig. coulisses qui le contenoient, parce que ces coulisses étoient 1.6 c. en dehors par rapport à la traverse qui réunissoit les deux montants de ce carreau. Enfin, la partie supérieure de cette petite ruche étoit couverte d'un carreau de verre. Ainsi cette ruche n'étoit qu'une espèce de boîte presqu'entiérement de verre, parce que les traverses & les montants étoient minces & étroits. Elle n'avoit que sa base d'opaque. Les abeilles logées dans une telle ruche,

y étoient affürément bien à découvert.

Voilà ce qu'avoient de plus remarquable les différentes ruches que différentes circonstances & différentes vûes m'ont déterminé à faire construire. Non seulement elles m'ont donné plus de facilité à observer les abeilles que n'en donnent les ruches vitrées dont on s'est servi jusqu'ici; mais elles m'ont mis en état d'executer diverses opérations propres à nous faire connoître le génie de ces mouches industrieuses; comment leur république est composée; quels sont, pour ainsi dire, les fondements du gouvernement de cette république; & quel est le principe qui anime, qui fait agir toutes celles d'une même société. C'est ce que nous allons commencer à examiner.

Quand au travers des carreaux d'une ruche vitrée, on examine ce qui se passe dans l'intérieur, on n'y voit pendant la plus grande partie de l'année, que des mouches qui n'ont entr'elles que de légéres différences, que des mouches qui différent peu entr'elles en grandeur & en couleur, & qui dans le reste sont parfaitement semblables; en un mot, on n'y voit que de ces mouches auxquelles on a donné le nom d'abeilles\*. Mais il y a des temps où \* Pl. 22. fig. parmi celles-ci, on en voit d'autres\* qui sont sensiblement \* Fig. 2. plus grandes, qui ont proportionnellement à leur gran-

deur, une tête plus grosse & plus ronde que celle des abeilles, & entre lesquelles & les abeilles ordinaires, il y a encore des différences plus essentielles dont nous parlerons dans la suite, mais que le premier coup d'œil ne nous découvre pas. Ces grosses mouches sont celles que les anciens ont appellées Fuci, & qu'on a nommées Bourdons en François, apparemment parce que leur vol produit un bourdonnement plus plein & plus fort que celui que produit le vol des abeilles ordinaires. Malgré le nom dont elles sont en possession, nous les appellerons cependant des Fauxbourdons. Celui de bourdon peut causer des équivoques, parce qu'il est propre à un genre particulier de mouches à miel. Ces fauxbourdons ont été donnés pour les mâles par ceux qui ont étudié les abeilles avec les yeux les plus éclairés; tout nous prouvera dans la suite qu'on les doit regarder comme tels, & nous les défignerons fouvent par ce dernier nom. Communément on ne voit des mâles ou fauxbourdons dans chaque ruche, que depuis le commencement ou le milieu de May, jusques vers la fin de Juillet. D'abord on n'en apperçoit que quelques uns ; leur nombre se multiplie journellement; & enfin il n'y en a jamais tant que dans les jours qui précédent immédiatement ceux où l'on cefsera d'y en pouvoir découvrir. Le nombre des males au reste, est fort inférieur à celui des abeilles ordinaires. Il y a des ruches où il est beaucoup plus grand par rapport au nombre de celles-ci, qu'il ne l'est dans d'autres ruches; mais la ruche où il n'y a que sept à huit abeilles contre un mâle, est extrémement peuplée de ceux-ci.

Le nombre de ces mâles paroîtra cependant encore très-considérable, quand on sçaura qu'ils ne sont pas faits pour être assortis avec les abeilles ordinaires. Celles-ci ne sont pas nées pour contribuer à la multiplication de leur

leur espéce; elles n'ont point de sexe, elles ne sont ni mâles ni sémelles; elles sont destinées à faire tout le travail de l'intérieur de la ruche, à faire la récolte du miel & de la cire, & à mettre cette dernière en œuvre. Elles sont chargées du soin d'élever les petits insectes qui, comme elles, doivent devenir mouches par la suite. C'est ensin sur elles que roule tout l'ouvrage de l'intérieur de la ruche; aussi

les appellerons-nous souvent les ouvriéres.

On a écrit il y a long-temps que chaque ruche possede une seule & unique mouche, qui semble avoir une prééminence sur les autres, une mouche à laquelle les anciens ont donné le nom de Roy des abeilles. Mais des observations faites depuis plus de cent ans, ont appris que cette mouche est une fémelle: que si on veut lui accorder un empire despotique sur les autres, c'est le nom de Reine qu'on doit lui donner. Butler Auteur Anglois a aussi imprimé un Traité des abeilles, traduit en latin en 1671. qui a pour titre, Monarchia feminina, dans lequel il fait un peuple d'amazones des abeilles d'une ruche. Mais Swammerdam a confirmé par des preuves incontestables, que cette mouche qu'on appellera si l'on veut la Reine, est une mere prodigieusement séconde. Il a très-bien prouvé de plus que c'est à elle que doivent leur naissance toutes les nouvelles mouches qui naissent dans une ruche, & que les abeilles ordinaires ne produisent point d'autres abeilles, malgre ce qui en a été dit par Butler, & par tant d'autres. Quelque séconde que soit cette mere, chaque ruche doit nous paroître trop fournie de mâles II en est peu où l'on n'en puisse compter plusieurs centaines; & il y en a où l'on en peut trouver plus d'un mille. Ces mâles passent presque toute seur vie avec une seule sémelle; car s'il leur arrive de vivre avec trois ou quatre semelles, ce n'est probablement que pendant très - peu de jours.

Dans la plus grande partie de l'année au moins, il n'y \* Pl. 22. fig. a donc dans chaque ruche qu'une seule fémelle \* aisée à distinguer des autres par la forme de son corps. Elle est plus longue, mais moins grosse que les mâles. Ses aîles sont très-courtes proportionnellement à la longueur de son corps; au lieu que les aîles des abeilles ordinaires, & celles des mâles, couvrent tout le corps, les aîles de la fémelle ne vont gueres plus loin que la moitié du sien, elles finissent vers le troisième anneau. Mais il n'est pas temps encore de nous arrêter à expliquer toutes les différences qui peuvent être remarquées entre les trois sortes de mouches d'une même ruche. Il suffit actuellement qu'on sçache qu'on ne sçauroit voir une mere dans une ruche, sans la reconnoître, tant sa figure différe de celle des autres mouches. Toute la difficulté est de la voir, & elle est telle que parmi ceux qui élevent à la campagne des abeilles pour en retirer de la cire & du miel, il y en a beaucoup à qui il n'est jamais arrivé de voir une mere. Quand je leur en ai montré une, ils la regardoient avec un plaisir qui prouvoit au moins autant que leur témoignage, que c'étoit pour eux une vraye nouveauté. Maigré les ruches vitrées des formes les plus favorables aux objervations, on ne parvient à la voir, que quand on sçait les temps qui peuvent fournir des circonstances heureuses. \* Pl. 22. fig. J'ai eu pendant plusieurs années une ruche vitrée en tour \*,

fans y avoir jamais apperçu la mere; & ce n'étoit pas faute assurément de la bien chercher des yeux toutes les fois que j'observois ce qui se passoit dans l'intérieur de la ruche.

5.

Lorsque je me déterminai il y a plusieurs années, de tâcher de m'instruire à fond de l'histoire des abeilles, de vérifier les merveilles qu'on s'est contenté d'en rapporter, sans s'embarrasser de les prouver, une des premières expériences que je crus devoir faire, & qui aussi est une

DES INSECTES. V. Mem. expérience vrayement fondamentale, sut de diviser un essaim d'abeilles en deux. Je n'ai pas betoin de définir ce que c'est qu'un essaim d'abeilles. Personne n'ignore qu'il vient un temps où les mouches s'étant beaucoup multipliées dans une ruche, & s'y trouvant trop à l'étroit, ou par quelqu'autre raison, prennent le parti de se partager; que quand la résolution, pour ainsi dire, en a été bien prise, dans un moment, dans moins d'une minute, une grande partie des mouches de la ruche prend l'effor pour aller chercher ailleurs une nouvelle habitation. Nous supposons encore qu'on sçait que toutes ces mouches, après être sorties de la ruche, vont assés ordinairement s'attacher à une branche d'arbre, & que là cramponnées les unes contre les autres, elles forment un massif qui est d'autant plus gros, que le nombre des mouches qui composent l'essaim est plus grand. Nous parlerons ailleurs assés au long de tout ce qui se passe depuis le moment où cette espéce de colonie quitte le lieu de sa naissance, jusqu'à ce qu'elle ait fixé quelque part son nouvel établissement. S'il n'est personne qui n'ait entendu parler d'un essaim d'abeilles, il n'est personne aussi qui n'ait entendu dire que cet essaim est conduit par un chef, par un roy qui doit être une reine, ou plus simplement une mere abeille. Une des premiéres expériences que je crus devoir faire, fut de partager un essaim en deux ruches. Celui sur laquelle je la fis, n'étoit pas des plus forts, ou de ceux qui sont composés d'un plus grand nombre de mouches. Lorsque j'eus appris qu'il s'étoit attaché contre une branche d'un pommier en buisson, & par conséquent placé assés bas & commodément, je sis apporter deux ruches au pied de l'arbre, dont l'une étoit cette petite ruche \*, la der- \* Pl. 23. fig.

pied de l'arbre, dont l'une étoit cette petite ruche \*, la der- \* Pl. 23. fig. nière de celles que nous avons décrites, dont les quatre

dessus par des carreaux de verre. L'autre étoit la ruche \* Pl. 23. se platte \* & quarrée dont nous avons déterminé les dimensions ci-dessus. C'est une opération plus simple qu'elle ne le sembleroit devoir être, que celle de faire entrer les mouches d'un essaim dans une ruche. Nous expliquerons ailleurs le peu de précautions qu'elle demande; mais il sussit dustit de dire actuellement que mon Jardinier, avec sa main couverte d'un gand, sit tomber dans la petite ruche vitrée, dont on avoit eu soin d'ôter le carreau de devant, environ la cinquiéme ou la sixiéme partie des mouches de l'essaim, & celles qui composoient la partie inférieure du grouppe. Sur le champ le carreau de devant sut remis en place, & les mouches furent rensermées de manière à ne pouvoir sortir. Ce sut dans la ruche platte qu'on sit entrer le reste de l'essaim.

Si cet essaim avoit une mere, & s'il n'en avoit qu'une, comme on prétend qu'ils n'en ont qu'une communément, cette mere devoit se trouver dans l'une de mes ruches, & il ne devoit pas s'en trouver dans l'autre. Mes ruches étoient donc propres à me faire voir la différence qui est entre la manière dont se comportent les abeilles qui ont une reine parmi elles, & la manière dont se comportent celles qui en sont privées. Je ne sus pas longtemps à apprendre qu'il y en avoit une dans la petite ruche vitrée; je ne fus pas long-temps sans l'y voir; & il me fut bien prouvé dans la suite, que la ruche platte où je ne pus découvrir sur le champ une mere, n'en avoit point. Après avoir considéré pendant moins d'un demiquart d'heure la petite ruche vitrée, après que la grande agitation des abeilles qu'on venoit d'y renfermer, eût été un peu calmée, je parvins enfin pour la premiére fois de ma vie, à voir une mere abeille qui marchoit sur le fond de la ruche. Je fus dédommagé de n'avoir réussi

que tard à voir une mere, en voyant celle-ci à bien des réprises differentes, autant de fois que je la voulus voir. Je sus en état de la montrer à une compagnie asses nombreuse qui étoit chés moy, dans laquelle il n'y eut personne qui ne voulût voir, & qui ne vit cette reine si renommée.

Dans les premiers moments où je suivis des yeux cette mouche remarquable, je sus fort tenté de croire que tout ce qui a été dit de la cour que les autres abeilles font à la mere, du cortege dont elle est accompagnée, avoit été plus imaginé qu'observé. Elle étoit seule, marchant d'un pas peut être un peu plus lent que celui des autres abeilles, & que ceux qui étoient avec moi, appelloient volontiers une démarche grave. Elle arriva, toujours feule, à un des carreaux de la ruche, le long duquel elle monta pour se rendre dans un des gros pelotons de mouches, qui s'étoient formés à la partie supérieure. Peu de temps après elle reparut encore sur le fond de la ruche étant toûjours fort délaissée. Après être montée une seconde fois, & avoir été dérobée à mes yeux pendant quelques instants par un gros de mouches, elle revint pour une troisiéme fois sur le fond de la ruche. A cette troisiéme fois, douze à quinze abeilles se rangerent autour d'elle, & semblerent sy ranger pour lui faire cortege. Dans les premiers instants d'un grand trouble & d'une grande confulion, on ne longe qu'à loy. Si on le trouvoit dans une grande salle d'affemblée qui fut renversée subitement sans dessus dessous, on oublieroit dans le premier moment ce qu'on y auroit de plus cher. Les abeilles jettées tumultuairement dans la petite ruche qui avoit été tournée & retournée, & en différents sens, avoient été dans un cas semblable. Dans les premiers instants, chacune ne pensa qu'à soi; mais quand elles furent, pour ainsi dire, Ggiij

revenues à elles mêmes, elles commencerent à songer a cette mere qu'elles avoient oubliée & méconnue. Maigré le penchant que j'avois à croire que le premier cortege que je lui apperçus lui avoit été donné par une sorte de hazard; malgré la disposition que j'avois à penser qu'une mouche plus grosse que les autres en déterminoit quelques unes de celles-ci à marcher vers le côté où elle alloit, qu'elle les déterminoit à venir à sa suite précisément, parce qu'elle étoit plus groffe; bientôt je fus forcé de reconnoître que ce n'étoit pas sans fondement qu'on avoit parlé des hommages que paroissent rendre les abeilles à celle qui doit produire une nombreuse postérité, & qu'on avoit parlé des soins & des attentions qu'elles ont pour elle. La mere avec sa petite suite, alla encore se rendre dans un tas d'abeilles où elle disparut. Elle n'y resta pas long-temps sans revenir encore se montrer sur la base de la ruche. A peine y fut elle arrivée, qu'environ douze mouches se mirent à sa suite. D'autres ne tarderent pas à s'avancer vers elle. Celles-ci se placerent en deux files sur les côtés, pendant que la mere continua sa marche. D'autres qui venoient à sa rencontre, l'entouroient pardevant. Sa cour grossissioit de moment en moment. Bien-tôt il se fit autour d'elle une espéce de cercle composé de plus de trente abeilles. Le rang de celles de devant s'ouvroit à mesure qu'il en étoit besoin pour lui laisser le passage libre. Quelques-unes s'approchoient d'elle plus que les autres; elles la léchoient avec leur trompe. D'autres étendoient leur trompe & la présentoient étendue à la sienne pour lui offrir le miel dont elle étoit pleine. Je la vis quelquefois s'arrêter pour succer la trompe qui lui étoit présentée, & je la vis quelquesois succer en marchant celle d'une autre mouche.

Pendant plusieurs heures, je vis à un très-grand nombre de reprises différentes cette même mere, & je la vis

toujours avec un cortege de mouches, qui sembloient desirer lui rendre des honneurs ou plûtôt de bons offices. Il y a pourtant encore des cas dont nous parlerons dans la suite, où la mere paroît être un peu negligée: mais on lui rend si fréquemment des soins & des assiduités, qu'on doit regarder comme certain, une grande partie de ce qui a été dit des apparences de respect des autres mouches pour leur reine. Nous allons avoir des preuves qu'il n'est point d'attachement qui puisse aller plus loin que celui qu'elles ont pour elle; notre essaim divisé nous en donnera des plus fortes; aussi croyons nous qu'on ne desapprouvera pas que nous nous arrêtions à décrire son histoire

tout au long, & de rapporter quelle fut sa fin.

On doit se souvenir que nous avons dit qu'il n'y eut qu'environ la cinquiéme ou la sixième partie de cet essaim d'introduite dans la petite ruche quarrée. Le reste sut logé dans une ruche platte qui étoit beaucoup plus grande. Quoique le nombre des abeilles fût plus grand dans cette derniére ruche que dans l'autre, sa capacité étant encore proportionnellement plus grande, & sa forme d'ailleurs étant encore plus favorable pour laisser voir à la fois un plus grand nombre des mouches qu'elle contenoit, s'il y eût eu parmi elles une mere, il n'eût guéres été possible qu'elle m'eût échappé; cependant je ne pus y en découvrir. J'obligeai plusieurs fois, dans dissérents temps, les abeilles à se répandre sur les carreaux de verre, de façon qu'elles n'étoient en grouppe nulle part. Une mere n'eut guéres été plus aisée à voir parmi des abeilles étalées sur une table, qu'elle l'eût été parmi celles qui étoient étalées sur les carreaux de verre de la ruche. Aussi n'y avoit il réellement qu'une mere dans cet essaim. Ce que nous avons actuellement à apprendre, c'est comment se comporterent les mouches qui étoient en

petite quantité dans la petite ruche, mais avec une mere, & comment se condussirent celles qui étoient en un nombre quatre à cinq fois plus grand dans l'autre ruche, mais sans merc.

Le partage de cet essaim avoit été fait peu après-midi & un samedi; je marque le jour pour être plus court & plus clair lorsque je parlerai de ce qui se passa dans chacun des jours qui suivirent. Vers les quatre à cinq heures, je sis porter la grande ruche sur une espéce de petite montagne qui se trouve dans un de mes jardins de Charenton; & je fis ouvrir les trous nécessaires pour donner aux mouches la liberté de sortir & de rentrer. A l'égard de la petite ruche, je lui fis passer la nuit dans mon cabinet, pour ôter aux abeilles qui y étoient rensermées, toute occasion de retrouver celles dont elles avoient été séparées, & pour leur en faire perdre le souvenir, si elles avoient du souvenir. J'avois lieu de craindre qu'il ne leur prît envie de quitter une habitation où elles étoient très à l'étroit, pour aller trouver leurs camarades dont le logement étoit spacieux. Mais le lendemain dès le matin je portai cette petite ruche dans un jardin qui est séparé de celui où étoit l'autre ruche, par la rue, & je le plaçai au bas d'une terrasse qui est à l'entrée de ce jardin. L'éloignement de cette ruche à l'autre n'étoit grand que de haut en bas; mais les murs qui les séparoient, étoient cause que les mouches de l'une étoient peu à portée de rencontrer, même en l'air, les mouches de l'autre. Celles de la petite ruche allerent dès le même jour, dès le dimanche à la campagne. Elles revenoient pourtant peu chargées de ces poussières jaunes qui sont la matière de la cire, elles en avoient seulement le corps poudré; elles n'en avoient point de pelotes aux jambes postérieures, à peine y en avoient-elles quelques plaques; aussi firent-elles très-peu d'ouvrage dans seur journée. Tout

Tout celui qui parut le foir, étoit un petit cordon qui regnoit au haut de la ruche le long de la moitié d'un de ses côtés; on distinguoit sur ce cordon des alvéoles ébauchés.

Le lundi matin les mouches me parurent avoir pris plus de cœur au travail; mais je ne pus les suivre, ayant été obligé de partir sur les huit heures pour un voyage de quelques lieuës. Je sçai au moins qu'en mon absence elles firent un petit gâteau de cire qui avoit quinze à seize cellules de chaque côté, & qu'il fut fait avant deux heures après midi, car vers ce temps elles abandonnérent toutes leur ruche; ce fut sur une grosse branche d'un poirier qui en étoit peu éloigné, qu'elles allerent s'établir. Je les y trouvai bien rassemblées & fort tranquilles lorsque j'arrivai chés moi vers les sept heures & demie du soir. Je les fis remettre dans cette même ruche qu'elles avoient abandonnée. Le mardi sur les six heures du matin, je les y vis tranquilles. Quelques-unes en partirent pour la campagne lorsque l'air eut commencé à s'échauffer; mais elles ne se mirent point à l'ouvrage. Vers les onze heures, temps où le mouvement auroit dû être grand dans la ruche, où les mouches auroient dû travailler avec activité, je les vis toutes rassemblées en un grouppe, & toutes étoient tranquilles. J'augurai mal d'une si grande tranquillité, elle prouvoit que mes abeilles ne se trouvoient pas bien dans leur logement, qu'elles ne daignoient pas y faire des gâteaux de cire, qu'elles l'abandonneroient bientôt une seconde fois. J'en fus engagé à les observer avec plus d'attention, pour voir à quoi elles se détermineroient. Il n'y avoit pas un quart d'heure que je les considérois, lorsque je vis tomber la mere sur le fond de la ruche. Elle s'étoit détachée du gros du grouppe. Elle n'y fut pas plûtôt que quelques douzaines d'abeilles vinrent en bourdonnant, se Tome V. Hh

ranger autour d'elle. Le bourdonnement augmenta; il sembla devenir general. L'émeute se mit par tout. Dans un instant le grouppe se divisa en petits pelotons qui se rendoient ou tomboient sur le fond de la ruche. Bientôt il n'y eut plus aucun reste de grouppe, de masse d'abeilles en repos. La mere alors s'avança vers la porte de la ruche, quelques mouches ordinaires fortirent; elle-même fortit aussi tôt, & a peine fut-elle hors de la ruche qu'elle prit son vol; dans l'instant, presque toutes ses mouches se déterminerent à voler avec elle. A peine en resta-t-il une cinquantaine. L'air fut rempli d'un tourbillon de mouches qui, après avoir fait des circuits asses courts, se dirigea vers un pommier. Des que j'eus remarqué que quelques mouches s'appuyoient sur une des branches de cet arbre, je me rendis en courant auprès de ce même arbre. Je voulois tâcher de découvrir la mere, de voir comment elle se conduisoit dans une semblable occasion; si elle étoit de celles qui s'étoient posées les premières sur la branche. Quand j'arrivai l'écorce de cette branche étoit déja cachée par les mouches; elles y formoient déja un petit massifif. Mais j'observai la mere toute seule posée sur une feuille à trois ou quatre pouces de la branche où l'on s'attroupoit; il ne lui convenoit pas apparemment de se mettre des premiéres sur la branche, de se trouver sous tout le massif. Pour déterminer les abeilles à continuer de s'assembler dans cet endroit, il suffisoit que la mere parût l'approuver en s'en tenant proche. Les abeilles qui étoient en l'air, qui formoient un tourbillon autour du pommier, se rendoient de moment en moment sur le massif commencé, elles y restoient dès qu'elles s'y étoient appliquées. Quand la masse sut devenue considérable, quand le plus grand nombre des abeilles s'y fut joint, la mere vola de dessus sa feuille sur cette masse, & bien-tôt elle y sut

DES INSECTES. V. Mem. 243 couverte par des couches formées par les mouches que sa présence détermina à venir se fixer, à cesser de voler.

Je me suis arrêté volontiers à détailler ce qui se passa depuis que ces mouches se furent déterminées sous mes yeux à quitter leur ruche, jusqu'à l'instant où elles surent toutes rassemblées sur une branche; & je ne serai pas grace de deux autres aventures pareilles que j'observai. On en prendra d'avance une idée de la manière dont les abeilles se comportent, lorsqu'elles sortent en essain de la ruche dans laquelle elles sont nées. Il est plus aisé de voir ce qui se passe dans une petite troupe telle qu'étoit celle-ci, qu'il ne l'est dans une espéce d'armée nombreuse. Il est plus aisé de s'assissance que jamais le gros des mouches ne se détermine à partir que la mere n'ait pris l'essor,

ches ne se détermine à partir que la mere n'ait pris l'essor, & que dès qu'elle l'a pris, toutes celles qui doivent composer la nouvelle colonie, prennent leur vol dans l'instant.

Mes abeilles avoient leurs raisons & apparemment bonnes, pour ne pas se tenir dans la ruche, où j'avois aussi de bonnes raisons de les vouloir. Une habitation d'une si petite capacité ne devoit pas leur paroître suffisante pour contenir la nombreuse postérité qui devoit naître de la mere, & la quantité de rayons de cire nécessaire à l'élever; & peut-être avoient-elles encore d'autres raisons & meilleures, qui m'étoient inconnues. Je m'obstinai pourtant à les vouloir faire rester dans ce petit logement, qui me donnoit beaucoup de facilité à faire un grand nombre d'observations, qui me donnoit celle de porter sans embarras ces mouches où je voulois. Mais soupçonnant que leur nombre pouvoit contribuer à les y faire trouver mal à leur aise, je me déterminai à n'en faire passer qu'une partie dans la petite ruche. Du gros des mouches qui étoit attaché contre une branche, mon Jardinier en prit une poignée qui pouvoit contenir environ quatre à cinq

cens abeilles, & la mit dans la petite ruche, dont le carreau qui y servoit de porte su abbaissé sur le champ. La mere se trouva parmi celles qui surent rensermées & séparées des autres. A l'égard du reste de ces mouches, & qui en étoit la partie la plus considérable, je le sis entrer dans une espèce de boîte qui pouvoit servir de pied à la ruche platte, dans laquelle avoit été logée la plus grande partie de l'essaim, à cette ruche qui avoit beaucoup de mouches sans mere. Cette boîte avoit une ouverture en dessus, par laquelle les mouches pouvoient, s'il leur plaisoit, aller se réjoindre à celles de la ruche platte, lorsque cette dernière auroit été posée sur l'autre. Je ne sis pourtant pas placer sur le champ cette boîte sous l'autre ruche, je la laissai près de l'arbre auquel s'étoient attachées un peu auparavant les mouches qui avoient été partagées

entr'elle & la petite ruche vitrée.

Mais pour la petite ruche vitrée, je la fis emporter au loin sur le champ, & cela, en lui faisant faire plusieurs tours & détours entre des arbres, afin de dérober aux mouches qui avoient été mises dans la boîte, la connoissance de l'endroit où on transportoit leur reine. Lorsque j'eus mis cette petite ruche sur un appui, à un des bouts du jardin, j'en considérai l'intérieur. Tout m'y parut dans une surieuse agitation. La reine y étoit oubliée. Je la vis parcourir seule toutes les parties de la ruche. Un peuple asses nombreux venoit d'être réduit à très-peu d'habitants, qui, comme s'ils eussent été inquiets de ce qu'ils devoient devenir eux-mêmes, ne songeoient point à celle qui semble les intéresser tant en d'autres circonstances. Pendant plus d'un quart d'heure, je vis la mere dans le plus grand abandon aller deça & delà. Il fembloit qu'on voulut la punir de la fausse démarche qu'elle avoit saite, & qui avoit causé la dispersion de son peuple. Mais si elle étoit

DES INSECTES. V. Mem. 245 abandonnée de celles qui, comme elle, étoient captives, elle ne le fut pas de même de celles qui étoient restées en liberté. Quelques-unes des mouches qui s'étoient répandues dans l'air, pendant qu'on avoit fait entrer leurs compagnes dans l'une & dans l'autre des ruches, vinrent se rendre sur celle où la mere étoit prisonnière. Bien-tôt d'autres mouches, de celles qui étoient libres, averties, soit par le bourdonnement qui se faisoit dans la ruche, soit par celui des mouches qui étoient dehors, ou par quelqu'autre voye à moi inconnue, se rendirent sur la petite ruche. En peu de temps, il s'y en assembla assés pour former tout autour un tourbillon de mouches bien fourni. Elles se poserent dessus, & firent des efforts pour s'introduire dedans; & ne pouvant y parvenir, parce que toutes les entrées leur étoient bouchées, elles s'ammonceloient fur les carreaux.

Il m'eut été aisé de repeupler dans un instant cette ruche; mais ce n'étoit pas mon intention, j'étois content du petit nombre d'habitants qui lui, étoit resté. Je pris donc le parti de faire chasser doucement avec des branches chargées de seuilles, les abeilles attroupées dessus, de faire chasser ensuite celles qui s'en approchoient, pendant qu'une personne la transportoit en lui faisant faire divers circuits propres à dérouter les mouches qui s'obstinoient à la suivre, & qui sembloient si fort desirer de se rejoindre à leur reine. Pour ôter tout moyen de retrouver cette ruche aux mouches qu'on en avoit éloignées, je la sis porter dans mon cabinet, & alors les mouches du jardin, qui inquiétes voloient en l'air, n'eurent plus d'autre parti à prendre que de s'aller réunir à celles qu'on avoit fait entrer dans l'espéce de boîte dont nous avons parlé.

Tout cela se passa avant midi. Sur les trois heures on me proposa de porter la petite ruche sur la montagne de Hh iij

mon Jardin auprès de la ruche platte, auprès de cette ruche dans laquelle la plus considérable partie de l'essaim avoit été logée, & où elle étoit sans mere depuis près de trois jours. On étoit curieux de sçavoir si les mouches après trois jours, auroient encore conservé le souvenir de cette mere qu'elles avoient perdue. Cette expérience me paroissant mériter d'être faite, non-seulement je portai la petite ruche dans laquelle la mere étoit prisonnière, auprès de l'autre, je la posai même dessus. A peine y eutelle été un quart d'heure, que les mouches qui sortoient de la grande ruche, parurent avoir connoissance que cette petite ruche renfermoit leur reine, ou au moins une reine dont elles avoient besoin. Quelques mouches se rendirent sur les carreaux de verre. Elles furent bien-tôt suivies de plusieurs autres. Dans quelques instants elles y furent attroupées. Le nombre des mouches qui s'y rendoit, devenoit de plus grand en plus grand. Les carreaux ne tarderent pas à être couverts de plusieurs couches de mouches posées les unes sur les autres. L'empressement de se réunir à la reine, de s'introduire dans l'endroit où elle étoit, parut devenir général. Toutes les mouches sembloient vouloir profiter de la bonne fortune qui leur étoit offerte. Enfin, il me parut que pour peu que j'eusse differé à éloigner la petite ruche, il ne fut pas resté une seule mouche à la grande ruche. Je ne voulois pas les en laisser toutes sortir, il auroit pu être difficile de les y faire retourner, & j'avois des raisons de souhaiter qu'elles y demeurassent. Je sis donc chasser, comme je l'avois sait dans une autre occasion, les mouches qui s'étoient ammoncelées sur la petite ruche, & je dépayfai celles qui la vouloient suivre, en la faisant transporter par des chemins tortueux.

Quoique les mouches de la ruche platte se fussent attroupées sur la petite ruche où leur mere étoit renfermée,

DES INSECTES. V. Mem. on n'en sçauroit conclurre qu'elles avoient une espéce de connoissance que leur mere y étoit logée; mais il paroit au moins qu'elles y avoient été déterminées, parce qu'elles avoient reconnu que la petite ruche leur offroit une reine fort mal pourvue de sujets, sous l'empire de laquelle elles pourroient se mettre. Il y avoit pourtant lieu de former un doute aise à lever. La reine & les mouches qui lui étoient restées dans sa ruche, étoient agitées, elles y faisoient un grand bourdonnement. Il étoit assés naturel de soupçonner que ce bourdonnement feul avoit suffi pour déterminer les mouches de la ruche platte à se rendre sur celle dans laquelle il y avoit tant de tumulte. Des expériences que j'avois faites dans d'autres temps, m'avoient appris d'avance que le tumulte seul des mouches de la petite ruche, n'auroit pas excité la curiolité d'un aussi grand nombre de mouches d'une autre ruche. Il m'étoit arrivé dans d'autres temps de placer la petite ruche pleine d'abeilles, parmi lesquelles il n'y avoit point de mere, auprès de ruches très-peuplées, sans

Pour m'affûrer néantmoins, à n'en pouvoir douter, que l'agitation & le bourdonnement des mouches de la petite ruche n'avoit eu tant de pouvoir sur celles de la ruche platte, que parce que celles-ci manquoient de reine, je portai cette petite ruche tout auprès d'une ruche vitrée, dont un essaim étoit prêt à sortir, & qui étoit si peuplée, qu'il y avoit en dehors des pelotons de mouches attachées à son pied. Plusieurs de celles-ci vinrent effectivement se rendre sur la petite ruche, mais elles ne s'y attroupérent pas. Il ne s'y en arrêta pas la vingtième ou la trentième partie de ce qui s'y étoit arrêté de celles de la ruche platte sans mere. Leur nombre dès ses premiers instants sut à

que les ouvrieres de celles ci eussent été détournées de leur travail par le grand bourdonnement des autres.

peu-près ce qu'il fut dans la suite, au lieu que le nombre des autres mouches avoit été si fort en augmentant, que la ruche platte auroit été bientôt vuide, si je ne me susse fusse hâté d'en éloigner la mere qui les attiroit. Il paroît donc bien prouvé que les mouches de la ruche platte avoient au moins connu qu'il y avoit dans la petite ruche une mere, & qu'elles avoient fait tout ce qui étoit en elles pour s'aller loger avec cette mere. Mais les mouches d'une ruche bien peuplée, & qui sans doute avoient une mere, s'étoient contentées, & en petit nombre, de venir visiter la petite ruche où une mere étoit prisonnière & mal accompagnée, sans trop chercher à se mettre à sa suite.

J'ai fait depuis beaucoup d'autres expériences qui ont concouru à établir que les mouches qui ont actuellement une mere, ne sont point empressées de s'aller joindre à une autre. A dessein j'ai posé plusieurs sois un poudrier, dans lequel j'avois rensermé une mere, successivement auprès de cinq à six dissérentes ruches, & jamais il ne m'a paru que les mouches de ces ruches s'en soient embarrassées. Souvent il n'y a pas eu une seule abeille de la ruche auprès de laquelle se trouvoit la mere abandonnée, qui en ait semblé tenir quelque compte, qui se soit arrêtée sur le poudrier; cependant l'heure où je seur offrois cette mere prisonnière, étoit l'heure du jour où elles alsoient à la campagne en plus grand nombre, où elles étoient plus en mouvement.

Pour revenir à notre petite ruche vitrée, sur les six heures du soir je la reportai dans le jardin où elle avoit été d'abord; mais je la mis sur un appui assés éloigné du premier, sur lequel elle avoit été. Alors j'ouvris une porte aux abeilles, c'est-à-dire, que j'élévai le carreau de devant autant qu'il étoit nécessaire, pour que celles qui étoient captives

DES INSECTES. V. Mem. 249 captives depuis midi, pussent sortir & rentrer aisément. Piusieurs partirent sur le champ, elles allerent à la campagne, & retournerent à leur ruche; mais j'observai bientốt qu'il y en rentroit plus qu'il n'en sortoit. La boîte propre à servir de pied à la ruche platte, dans laquelle on avoit fait entrer les mouches qui avoient été séparées sur le midi de celles de la petite ruche, étoit encore dans le même jardin. Les mouches qui apprenoient, ou par leurs compagnes, ou je ne sçais comment, l'endroit où étoit l'habitation de leur reine, s'y rendoient. Je vis que la petite ruche étoit déja redevenue plus pleine que je ne la voulois. Pour empêcher qu'elle ne le devînt encore davantage, je sis porter dans l'autre jardin la boîte où étoient les mouches qui avoient été séparées avant midi de leurs compagnes; je la fis poser sous la ruche platte; c'est à-dire, que les mouches de la boîte furent mises à portée de se réunir à celles avec lesquelles elles avoient cessé d'être en societé depuis trois jours; elles s'y réjoignirent volontiers.

Le lendemain, le mercredi, les mouches de la petite ruche se déterminerent pour une troisséme sois à l'abandonner sur les onze heures du matin. Une personne que j'avois laissée auprès d'elles pour veiller à leurs mouvements, vint m'avertir du parti qu'elles venoient de prendre. Lorsque j'arrivai dans le jardin, elles étoient encore en l'air, où elles formoient un tourbillon. Les premiéres qui voulurent s'arrêter, choissrent pour se poser, une branche d'un poirier en buisson peu éloigné de la ruche. Le nombre de celles qui se placerent dessus alla bien-tôt en augmentant. Je m'approchai de cette branche, & je vis la mere toute seule sur une seuille comme je l'avois déja vûe dans une autre circonstance, & de même tout près de l'endroit où les autres mouches s'assembloient. Mais il

Tome V.

. Ti

sembloit que cette troisième sortie ne se fût pas faite d'un consentement général. Une bonne partie de la petite troupe resta à voltiger autour de la ruche qui venoit d'être abandonnée, plusieurs mouches même rentrerent dedans. La mere elle-même parut ne pas trouver à son gré l'endroit qui avoit été choisi. Elle s'envola, elle s'éleva en l'air, les autres la suivirent, & peu après je vis les mouches rentrer en grand nombre dans la petite ruche, sur le fond de laquelle je ne fus pas long-temps à distinguer la

mere.

Ce retour me donna espérance de voir le petit nombre de mouches que j'avois laissé à cette ruche, s'y établir à demeure. Il marquoit qu'elles n'avoient plus pour ce logement toute l'aversion qu'elles avoient eue auparavant. Je n'ai pas encore dit, que pour défendre pendant la nuit contre le froid, le peu d'abeilles qui devoient l'occuper, & que pour les dérober pendant le jour aux rayons immédiats du soleil, & que pour qu'elles ne fussent pas inquiétes dans un logement qui sembloit à jour de toutes parts, parce qu'il étoit tout vitré, j'avois eu soin de faire faire à cette ruche un \* Pl. 23. fig. furtout de toile de coutil \* doublé de flanelle, & composé de quatre pans féparés les uns des autres, & cousus seulement par un de leurs bouts à un des côtés du quarré dessiné à couvrir le dessus de la ruche. Des cordons tenoient ces pans joints les uns aux autres par les côtés. On pouvoit lever à volonté celui des pans qui cachoit l'endroit de la ruche que l'on vouloit voir. J'eus lieu de croire que ce surtout n'avoit pas asses défendu les mouches contre un coup de solcil, qui ayant trop échauffé l'intérieur de la ruche, les avoit déterminées à une de leurs forties précédentes. Je sis faire sur le champ un surtout de bois à la ruche qui en avoit déja un d'étoffe. Une boîte de bois de capacité convenable, à cela près qu'elle étoit un peu trop longue, fut rendue

3.

propre à faire cette seconde couverture, dès qu'on en eut scié le bas. Le jour suivant, le jeudi, je vis dès le matin mes mouches dans les dispositions où je les voulois. Après avoir ôté leur couverture de bois, je levai un des côtés du surtout d'étoffe, & je n'observai dans la ruche que les mouvements qui y devoient être. Celles qui revenoient de la campagne, en rapportoient à leurs jambes une bonne récolte de matière à cire. Sur les dix heures, je fus obligé de partager mon attention entr'elles & d'autres mouches. On vint m'avertir qu'un essaim sortoit d'une grande ruche vitrée qui étoit dans le jardin haut, dans celui de la montagne; & c'est un fait qu'il est nécessaire qu'on sçache, car j'aurai à parler de cet essaim. Sur les onze heures, je retournai pourtant voir les mouches de la petite ruche, que je trouvai en plein travail. Elles avoient commencé un gâteau de cire, elles en avoient déja fini plusieurs alvéoles. Je les laissai tranquilles pour aller faire mettre dans une ruche les mouches du nouvel essaim; mais vers une heure après midi, j'allai encore revoir celles de la petite ruche. Il faisoit chaud alors. Le thermometre étoit à plus de dix-neuf degrés, & le soleil étoit brillant. Après avoir découvert mes mouches, je vis qu'elles avoient fait un petit gâteau qui avoit plus de deux pouces de long, & plus d'un pouce de large. C'étoit affés d'ouvrage pour la matinée d'un si petit nombre d'ouvrières. Je les vis travailler à l'aggrandir, à augmenter le nombre de ses alvéoles, à achever de façonner, & à polir ceux qui étoient faits. Le plaisir que j'avois à observer ces mouches dans le travail, beaucoup mieux qu'on ne peut les voir dans les ruches tres-peuplées, me fit oublier que la chaleur que je supportois avec patience, ne seroit pas soûtenue de même par les abeilles. J'étois pourtant prêt de les mettre à l'abri des rayons du Soleil, de les recouvrir, loriqu'il s'éleva

Lini

subitement une émeute parmi elles. Plusieurs se déterminerent sur le champ à sortir de la ruche. Je voulus en sermer la porte; mais leurs mouvements surent si prompts, qu'avant que j'eusse eu le temps de saire descendre un peu le carreau de verre antérieur, je vis sortir la mere, & toutes les autres mouches sortirent à sa suite.

Ce fut par cette quatriéme sortie que se terminerent leurs aventures. Le chaud qu'il faisoit les détermina à s'élever beaucoup plus haut qu'elles n'avoient fait dans les sorties précédentes. Elles ne se rabbattirent point sur les arbres ou elles s'étoient arrêtées les autres fois; elles passerent bien haut par-dessus le mur, traverserent la ruë, & se rendirent dans le jardin où est la montagne. Dans le moment qu'elles y arriverent, le gros essaim, dont j'ai parlé ci desfus, n'étoit pas encore tranquille dans la ruche où il avoit été mis. L'air des environs étoit encore plein de ses mouches. Celles de la petite ruche passerent dans les tourbillons mêmes des mouches de l'essaim; elles furent déterminées à voler autour de la grande ruche pendant près d'un demi-quart d'heure. Alors leur reine, qu'elles étoient tentées apparemment d'oublier pour une autre bien logée, vint se poser contre un mur dans un endroit qui n'étoit éloigné que de six à sept pieds de cette ruche qui lui débauchoit le peu qui lui étoit resté de sujets. Quelques-unes de ses mouches pourtant l'y allerent joindre; mais l'endroit étoit trop échauffé par les rayons du Soleil, pour qu'elle & sa suite y pussent rester. Elle partit, elle entra dans le tourbillon de la grande ruche, ses mouches & elle-même se déterminerent bien-tôt à yaller établir leur domicile, car nous vîmes peu à peu diminuer le nombre des mouches qui étoient en l'air; & on n'en trouva nulle part d'assemblées hors de la grande ruche. Il y en eut seulement une cinquantaine qui retournerent à la petite ruche

L'hospitalité sut mal exercée à l'égard de celles qui entrerent dans la grande ruche, où un nouvel essaim & très-nombreux venoit de s'établir. Elles n'y furent pas bien reçûes, j'ai lieu de croire même qu'elles y furent toutes massacrées. Ce qui est sûr, c'est qu'à peine s'y surentelles introduites, qu'il s'éleva un bourdonnement considérable qui prouvoit que tout s'y mettoit en grande émeute. J'eus bien-tôt preuve que cette émeute ne se passoit point sans carnage. Bien-tôt je vis des mouches mortes ou mourantes que d'autres mouches portoient hors de la ruche. Je vis des combats à mort qui le faisoient dehors même de cette ruche. Enfin, depuis une heure & demie, heure à laquelle les mouches de la petite ruche s'introduisirent dans la ruche de l'essaim, jusqu'à cinq heures du loir, la tuerie fut grande. J'avois besoin d'abeilles mortes pour les peler, & pour faire ensuite un calcul dont je parlerai ailleurs; j'en ramassai plus de deux cens cinquante de celles qui avoient été tuées. J'en aurois ramassé davantage si je l'eusse voulu; & il y en eut beaucoup de tuées qui furent portées au loin, & qu'il ne m'eut pas été possible de retrouver; mais ce ne sera que dans un autre Mémoire que nous décrirons les combats des abeilles, & que nous acheverons de parler de cette derniére bataille.

Attentis jusqu'ici à suivre toutes les démarches & toutes les aventures des mouches qui avoient été mises avec leur reine dans la petite ruche portative & vitrée, nous n'avons rien dit, & nous aurons peu de chose à dire de celles qui composoient la plus grande partie de l'essaim dont les premières surent séparées. Elles parurent se trouver bien dans la grande ruche vitrée & platte qui leur avoit été donnée pour logement. Dès le matin du jour qui suivit celui où elles y surent mises, j'en vis sortir plusieurs,

11 114

254 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE aller à la campagne, & en revenir; mais elles en revenoient sans apporter aucune matiére à cire. Elles continuerent ainsi les jours suivants à se tenir tranquilles dans leur logement. Le nombre de celles qui en fortoient, étoit petit, & aucune ne rapportoit des materiaux propres à faire des gâteaux de cire. Aussi quoique le nombre des ouvriéres fût grand, quoiqu'elles ne parussent aucunement fonger à quitter leur habitation, six jours se passerent sans qu'elles y eussent fait aucun ouvrage, fans qu'elles y eussent fait un seul alvéole. Pendant ces six mêmes jours les compagnes dont elles avoient été séparées, quoiqu'en très-petit nombre, quoique mises dans une ruche qui ne leur plaisoit point, & qu'elles abandonnerent plusieurs fois, ne laisserent pas d'y travailler. Nous avons vû qu'elles y firent deux petits gâteaux de cire. Les abeilles, parmi lesquelles il y avoit une mere, ne laisserent donc pas de travailler malgré tout ce qui sembloit les en devoir détourner, & celles qui étoient fans mere resterent dans l'oissiveté. Delà, il semble que les abeilles soient déterminées au travail par un motif pareil à un des plus louables qui nous puisse faire agir, par le seul amour de la postérité. Celles qui se trouvent avec une mere qui doit donner naissance à des milliers d'abeilles qui leur ressembleront, construisent les alvéoles nécessaires pour recevoir les œufs. Elles en construisent de capables de contenir du miel, elles les en remplissent. Enfin, nous verrons dans la suite tous les soins qu'elles se donnent, toutes les peines qu'elles prennent pour élever les vers qui fortent de ces œufs jusqu'à ce qu'ils soient en état de se transformer en nymphes. Les abeilles au contraire qui n'ont point parmi elles une mere capable de mettre au jour une nombreuse postérité, ne daignent pas faire le moindre ouvrage; elles se contentent de vivre

DES INSECTES. V. Mem. 255 au jour la journée, d'aller prendre leurs repas dans la campagne, sans s'embarrasser de faire des provisions dans la ruche. En un mot, il semble évident que ce n'est pas pour elles-mêmes qu'elles travaillent, & qu'elles font des récoltes.

Pour voir si je ne ranimerois pas mes mouches qui avoient resté six jours dans l'inaction, je les sis passer dans une nouvelle ruche, dans un panier tel que ceux où s'on loge le plus ordinairement les abeilles. Elles y surent encore plus tranquilles qu'elles ne s'avoient été dans leur première demeure. Quoique le jour suivant sût chaud & beau, aucune d'elles ne s'avisa de sortir. Elles sortirent pourtant & rentrerent par la suite; mais tous les jours leur nombre alla en diminuant. A peine y en resta-t'il un millier au bout de trois semaines; & quelques jours après je trouvai un matin toutes celles qui y étoient restées, mortes sur la base de la ruche. Toutes étoient péries, soit dans la ruche, soit hors de la ruche, soit dans la ruche, soit hors de la ruche, soit dans la ruche, soit hors de la ruche, soit dans la ruche, soit hors de la ruche, soit dans la ruche, soit dans la ruche, soit hors de la ruche, soit dans la ruche de la ruche la ruche, soit dans la ruche de la ruche la ruche dans la ruche de la ruche la ruche de la ruche la

sans avoir fait le plus petit gâteau de cire.

Plusieurs fois j'ai mis une assés grande quantité d'abeilles sans mere dans de petites ruches vitrées, pareilles à celle dont il a été tant fait mention ci-dessus, ou elles ont abandonné la ruche, ou elles y ont péri dans un nombre de jours assés court, sans jamais y faire aucun ouvrage. On peut donc regarder comme une vérité bien constante, que les abeilles cessent tout travail, qu'elles ne songent plus à l'avenir dès qu'elles n'ont plus de mere. Aristote a dit, que sorsqu'elles en sont privées, elles se contentent de faire des gâteaux de cire dans les alvéoles desquels elles ne portent point de miel. Mais je puis assorrer qu'alors elles vivent dans une parsaite oissveté, que non-seulement elles ne font aucune récolte de miel, mais qu'elles ne construisent pas une seule cellule de cire;

& je l'assure sur un très-grand nombre de preuves de l'espéce de celles que je viens d'en donner, auxquelles je me contenterai d'en adjoûter une que j'ai eûe recemment.

Vers la fin du mois de Mars de cette année, je remarquai que les abeilles logées dans une de mes ruches en panier, y rentroient toutes sans être chargées, pendant que celles des autres ruches y revenoient avec de bonnes récoltes. Elles continuerent à retourner toujours les pattes vuides dans leur ruche, jusques vers la mi Juin Je faisois de temps en temps coucher leur ruche sur le côté, au moins desemaine en semaine, pour en examiner l'intérieur, & je n'y voyois jamais que de vieux gâteaux de cire; je ne pouvois y découvrir aucune cellule faite depuis l'hyver. Je remarquois aussi que le nombre de ces mouches alloit tous les jours en diminuant. Enfin, il étoit réduit à moins d'un millier vers la mi-Juin, temps où je me déterminai à les tirer toutes de leur ruche pour les examiner. Nous apprendrons dans la fuite le moyen auquel nous avons recours pour pouvoir examiner les unes après les autres toutes les mouches d'une ruche sans les saire périr; il me suffit de dire à present que parmi ces abeilles qui avoient resté pendant deux mois & demi dans l'inaction, je ne trouvai point de mere, & aussi ne m'attendois je pas à y en trouver. J'avois jugé long-temps auparavant, que si elles avoient cessé de travailler, c'est qu'elles avoient perdu la leur. Je sçavois même qu'il leur étoit arrivé une aventure, qui dans une nuit fit périr beaucoup de leurs compagnes, parmi lesquelles s'étoit apparemment trouvée cette mere si nécessaire. Il semble donc que la mere soit l'ame de la ruche, que ce soit elle qui mette tout en action.

Swammerdam a déja rapporté une fort jolie expérience, pour prouver combien les mouches d'un essaim sont

sont attachées à leur reine, combien elles cherchent à la suivre; cette expérience néantmoins n'aura rien de surprenant, si on se rappelle tous les efforts que faisoient les abeilles de la grande ruche platte où je les avois mises sans mere, pour s'introduire dans une petite ruche où leur mere étoit prisonnière. Il attacha la mere d'un essaim par une de ses jambes avec un brin de fil, près du bout d'une longue perche. Les mouches de l'essaim ne tarderent pas à s'assembler autour de ce bout de perche, à couvrir la mere, à s'entasser sur elle. On portoit cet essaim par-tout où on

vouloit porter la perche.

Bien des Lecteurs ont pu être tentés de mettre au nombre des contes, par lesquels le Pere Labbat s'est più à égayer les relations qu'il a publiées de divers voyages, ce qu'il a rapporté d'un homme qui prétendoit avoir le secret singulier de se faire suivre par les mouches, & qu'on appelloit l'homme aux mouches. Voici ce qu'il en dit dans le troisséme volume \* de la relation de l'Afrique occiden- \* p. 316. tale, faite sur les Mémoires de M. Bru Directeur de la Compagnie du Senegal. Dans un des voyages que fit ce Directeur pour les intérêts de sa Compagnie, « il reçut la visite d'un homme qui se disoit le maître des mouches « à miel; qu'il en fût le maître ou non, il est certain « qu'elles le suivoient comme un troupeau suit le pasteur, « & même de plus près, car il en étoit tout couvert. Son « bonnet sur-tout en étoit tellement chargé, qu'il ressem-« bloit parfaitement à ces essaims qui, cherchant à se pla-« cer, s'attachent à quelque branche. On le lui fit ôter, & « les mouches se placerent sur ses épaules, sa tête, ses bras « & ses mains, sans le picquer, ni même ceux qui étoient « auprès de lui, &c. Il falloit que cet homme se sût froité « avec quelque suc d'herbes. On le pressa beaucoup de « dire son secret, mais on n'en put tirer autre chose, sinon « Tome V. . Kk

https://rcin.org.pl

» qu'il étoit le mûtre des mouches. Elles le suivirent toutes » quand il se retira, car outre celles qu'il portoit sur lui, » il en avoit encore des légions à sa suite. » Il ne falloit d'autre secret à cet homme, que celui de tenir la mere d'un essaim, attachée avec un fil ou autrement contre son bonnet ou son col, c'en étoit assés pour qu'il se sit suivre par des légions de mouches. Peut être que cette mere étoit d'abord sur son bonnet, & qu'il la fit passer

fur son col, lorsqu'on lui fit ôter son bonnet.

Mais est-ce seulement pour la mere qui leur a donné naissance, ou au moins pour la mere qui est née parmi elles, que les abeilles ont tant d'affection! On pourroit être tenté de le croire, quoique ce soit, ce semble, donner trop de sentiments à ces mouches, & des sentiments qui n'iroient pas assés à l'objet que la nature se propose, à celui de la conservation & de la multiplication de l'espece. Il paroit plus probable que toute mere dont le corps est plein d'un grand nombre d'œufs, a de quoi déterminer les abeilles à se livrer au travail; qu'elles sont même prêtes à reconnoître pour reine toute sémelle qui leur sera présentée, si elle est en état de mettre au jour une nombreuse postérité. C'est ce qui me parut mériter d'être décidé par une expérience que je ne manquai pas de faire dès que l'occasion s'en offrit. Ayant eu une mere à ma disposition, & on verra dans la suite qu'il m'est souvent arrivé d'y en avoir, & quels sont les moyens d'en avoir quand on veut; ayant, dis-je, eu une mere à ma disposition, je la séparai de toutes les abeilles avec lesquelles elle avoit vêcu jusque là, & je songeai à la présenter pour reine à d'autres abeilles à qui elle étoit parfaitement inconnue, & que j'aurois privées de leur reine naturelle. C'est ce qui me fut aisé d'exécuter; je me servis encore de ma petite ruche

DES INSECTES. V. Mem. 259

vitrée \*. Je n'ai pas eu besoin de dire encore, que le fond \* Pl. 23. fig. de cette ruche, qui étoit de bois, étoit percé d'un trou 1. & 2. rond, & que ce trou dans les temps ordinaires étoit rempli par un bouchon. J'ôtai ce bouchon, & je posai le trou fur celui qui étoit au bout supérieur d'une grande ruche pyramidale \*, & que je venois de découvrir. Cette \* Pl. 4. fig. 3. ruche pyramidale étoit très-peuplée d'abeilles, dont plusieurs furent déterminées à sortir par la nouvelle ouverture qui se présentoit; elles entrerent dans la petite ruche vitrée. Quand il y en eut dedans celle-ci environ 400, il m'y en parut affés pour ce que je m'étois proposé, & je songeai à empêcher leur nombre de s'augmenter. Pour cela, je fis glisser deux feuilles de papier posées l'une sur l'autre entre les deux ruches. Celui qui les avoit glissées, en tint une appliquée contre le trou de la ruche pyramidale, pendant que je tenois l'autre appliquée contre la petite ruche. On ôta ensuite cette dernière ruche de place, & on boucha le trou de chaque ruche dès qu'on eut retiré le papier qui le couvroit. La petite ruche avec les mouches qui y étoient prisonnières, & qui avoient été séparées de leurs compagnes, furent portées dans mon cabinet. Elles étoient toutes dans une grande agitation. Je ne tardai guéres à éprouver si ce ne seroit point un moyen de les calmer & de les consoler, pour ainsi dire, que de leur offrir une nouvelle reine. Celle que je leur gardois, étoit dans une petite boîte de bois. J'ouvris cette boîte, j'ôtai prestement le bouchon du trou de la petite ruche, je posai ce trou immédiatement sur la boîte; sur le champ presque je rebouchai ce trou, car dans l'instant la mere entra dans la ruche dont je ne voulois ni la laisser sortir, ni aucune des autres mouches.

On croit assés que je sus attentis à examiner comment cette mere étoit reçuë; elle le sut convenablement,

Kkij

elle le fut en reine. A peine fut-elle entrée dans la ruche, qu'elle eut un cercle composé au moins d'une douzaine de mouches, qui toutes cherchoient à lui faire de fête. D'instant en instant sa cour devint de plus en plus nombreuse. Quand elle se produisit, elle étoit très mal-propre. Le hazard avoit voulu qu'il y eût de la terre réduite en poudre très-fine dans la boîte où je l'avois renfermée; une partie de cette terre, qui s'étoit attachée contre les parois de la boîte, avoit poudré la mere abeille au point de la rendre grise. Le premier soin des autres mouches sut de la dépoudrer, de la décrasser, de la bien nettoyer. Elle resta pendant plus de deux heures sur le fond de la ruche toujours entourée & souvent couverte de mouches, dont chacune la léchoit de son côté. Elles sembloient aussi chercher à l'échauffer. & elle avoit besoin d'être échauffée. Tout cela se passa un 25.º d'Avril, dont la nuit avoit été très froide. J'avois eu cette mere le matin, transie ou plutôt comme morte de froid. Je l'avois trouvée au milieu de plusieurs milliers d'abeilles que le froid de la nuit avoit réellement fait périr. En la chauffant peu à peu je lui avois pour ainsi dire rendu la vie. Je ne pouvois me lasser d'observer les soins & les empressements des autres mouches pour cette nouvelle reine, combien elles cherchoient à lui être utiles. Je ne parvenois à la voir que par intervalles, que quand une ou deux mouches, qui avoient travaillé à la nettoyer, cedoient leur place à d'autres, qui venoient à leur tour pour lui rendre de bons offices. Elle fut longtemps à la renverse, ayant le ventre en haut, son corps recourbé, & le derriére beaucoup plus élevé que le reste. Plusieurs mouches étoient posées sur elle; mais il y en avoit aussi d'autres au dessous d'elle. Quelquesois cellesci la soûlevoient & la portoient à un demi-pouce ou à un pouce de l'endroit où elles l'avoient prise. Des mouches

DES INSECTES. V. Mem. 261

si pleines de bonnes intentions méritoient qu'on eût soin d'elles, aussi leur donnai-je du miel. J'observai l'amusant manége que je viens de rapporter, pendant plus de deux heures.

Il faisoit froid ce jour la, mais le soleil étoit brillant. Je portai la petite ruche contre un mur fur lequel il donnoit à plomb, & dans un endroit qui n'étoit pas éloigné de trente pas de celui où étoit la ruche pyramidale d'où avoient été tirées les mouches auxquelles j'avois donné une nouvelle mere. Sur le midi je fis mettre sur la petite ruche son surtout d'étoffe \*, de crainte que les rayons du \* Pl. 23. fig. soleil ne se fissent trop sentir aux mouches. Alors elles 3. montérent toutes, & la mere avec elles, jusques au haut de la ruche. Un très-petit gateau de cire y étoit attaché; ce fut sur ce gâteau qu'elles s'attroupérent & qu'elles se mirent en peloton. Je ne crus pas devoir leur laisser la liberté de sortir ce jour là, de crainte qu'elles ne sussent saisses du froid. Je leur fis même passer la nuit bien chaudement dans mon cabinet; mais le lendemain sur les dix heures, quoique l'air fût encore froid, mais parce que le soleil étoit beau & chaud, je les portai auprès de ce même mur & dans le même endroit où elles avoient passé une partie de la journée précédente. Elles profitérent bientôt de la liberté que je leur donnai de sortir; elles allerent à la campagne, elles en revinrent. Enfin je vis le soir un gâteau de cire aussi petit à la vérité qu'un petit écu, qui avoit été l'ouvrage de leur journée.

Ces abeilles s'étoient donc dévouées à la nouvelle reine, & s'y étoient dévouées à un point remarquable. Elles avoient oublié leur première reine, leurs compagnes, en un mot cette espece de ville si peuplée, si bien sournie de magasins de toutes espèces, cette ville où elles avoient pris naissance; elles l'avoient oubliée pour se loger dans

Kk iij

une petite habitation où tout manquoit, où tout étoit à faire. Quoiqu'il puisse paroître peu ctonnant que des mouches oublient, l'oubli dont nous parlons a cependant quelque chose de singulier, lorsqu'on pense qu'il étoit arrivé à des mouches qui s'éloignoient souvent de leur premiére ruche, qui alloient faire des récoltes à la campagne dans des endroits qui en étoient quelquefois distants de plus d'un quart de lieue, & peut-être de bien davantage: de si loin ces mouches sçavoient pourtant se fouvenir de leur ruche & du chemin par lequel il falloit passer pour y revenir. Des que les mouches avoient été logées dans la petite ruche portative, elles fembloient avoir perdu tout souvenir de leur ancienne habitation, ne sçavoir plus que cette habitation, où rien ne leur manquoit, n'étoit pas à trente pas de celle où elles se trouvoient dénuées de tout. Est-ce que d'avoir une reine qu'elles pouvoient voir & servir plus à l'aise, une reine pour elles seules, leur tenoit lieu du reste, & étoit pour elles un dédommagement suffisant de beaucoup de commodités & d'avantages perdus!

Si ces mouches se trouvoient bien d'avoir une reine, la reine n'étoit peut-être pas contente d'être accompagnée d'un si petit nombre d'ouvrières. J'ai dit que ce sut le 25. Avril que je la rensermai avec très-peu de mouches; que je leur permis d'aller à la campagne le 26. & que le soir de ce même jour il y eut un gâteau de sait. Le lendemain 27. elles travaillérent peu. Pendant que je les observois sur le trois heures après midi, je remarquai une mouche plus grosse que les autres, qui venoit vers la ruche; mais qui, au lieu d'entrer dedans, alla se poser sur le mur, qui étoit alors éclairé du soleil. Dès que je me sus approché d'elle je la reconnus pour une mere, & elle ne pouvoit être que la mere de la petite ruche. Il étoit

DES INSECTES. V. Mem. 263

singulier même qu'elle sût sortie ou au moins revenue sans avoir aucune mouche à sa suite. Je la pris aisément, je la fis entrer dans une petite boîte que je mis sur le champ toute ouverte dans la petite ruche. Dans le moment où elle en sortit, il n'y avoit auprès de la boîte qu'une seule abeille ordinaire, qui sur le champ s'avança auprès d'elle pour la lécher & la brosser. La mere sut bientôt arrivée au pied du bâton planté au milieu de la ruche, tout du long duquel elle monta pour gagner le gros, où on lui sit place pour la laisser pénétrer dans l'intérieur.

La petite ruche dont nous parlons, a toûjours paru déplaire aux abeilles que j'y ai mises. Elle n'avoit pas une capacité suffisante pour loger les vers qui y devoient naître, & tous les gâteaux nécessaires pour les élever jusqu'à ce qu'ils fussent transformés en mouches. Aussi les abeilles, dont il s'agit à présent, ne sortirent point ou presque point de la ruche le 28; elles n'étendirent point le gateau qu'elles avoient commencé, ce qui prouvoit qu'elles vouloient aller s'établir ailleurs plus à leur gré. Je les vis de même tranquilles le 29. jusques à onze heures & demie du matin; mais à midi & demi je trouvai la ruche vuide; toutes en étoient décampées à quatre à cinq pres, qui étoient apparemment à la campagne dans le moment où les autres avoient pris leur parti. On chercha cette petite troupe dans le jardin, & on la trouva attachée à une branche de prunier. La mere étoit au milieu du gros.

Je songeai à mettre cette mere & les mouches qui la reconnoissoint pour reine, dans une ruche qui leur déplût moins que celle que je leur avois donnée auparavant.

Je les fis entrer dans la partie supérieure d'une ruche conique \*; elles montérent tout au haut de cette ruche, & \* Pl. 24. sig, s'y arrangérent sort bien. Le froid de la nuit ne sut pas 5 considérable; la liqueur du thermomètre étoit vers le

lever du soleil à dix degrés & demi. Ce froid cependant avoit été trop grand pour des mouches qui n'étoient pas en affez grand nombre pour conferver dans la ruche un degré de chaleur tel qu'il le leur faut. Le matin je les trouvai tombées au bas de cette nouvelle ruche, elles y formoient un peloton au milieu duquel étoit la mere. Elle & toutes les autres étoient sans force, incapables de se mouvoir. Je les sis chauffer au soleil, je les remis dans la ruche, elles se ranimérent. Sur les onze heures je les vis voltiger autour de cette ruche, j'y vis même voltiger la mere, qui revenoit de dehors; elle se posa dessus, & entra ensuite dedans. Il sembloit qu'elle ne sût sortie que pour découvrir un lieu où elle pût conduire sa petite troupe, & qu'elle ne fût rentrée que pour l'y emmener. Ce qui est sûr, c'est qu'à midi & demi la ruche fut abandonnée, & je perdis totalement la mere & ses ouvrières. Je ne pus découvrir ou elles avoient été se placer; mais j'avois appris ce que je voulois sçavoir, qu'une mere donnée à des abeilles tirées de leur ruche, la reconnoissoient pour leur reine, & qu'elles oublioient pour elle celle sous l'empire de laquelle elles vivoient quelques instants auparavant.

Il m'a été prouvé que les abeilles s'interessoient pour toute mere, qu'elles ont pour toute mere des soins, des attentions qu'elles n'ont pas les unes pour les autres; il me l'a été prouvé, dis-je, par un fait assez singulier & propre à apprendre même que la vie de toutes leurs compagnes n'est rien pour elles en comparaison de celle d'une mere. On sçait que souvent des mouches ordinaires, telles que celles de la viande, paroissent noyées sans l'être réellement, qu'après être sorties de l'eau aussi incapables de se mouvoir que si elles étoient mortes, elles se raniment, elles reprennent leur première vigueur, si on les a ressuyées & réchaussées

DES INSECTES. V. Mem. 265 réchauffées peu à peu. Il en est souvent de même des abeilles, comme nous aurons occasion de le dire plus au long ailleurs, en rapportant des expériences sur celles que nous avons tenues dans l'eau pendant un temps asses considérable. Le seul fait dont j'ai besoin qu'on soit instruit actuellement, c'est que je retirai de l'eau une mere qui sembloit morte, qui dans cet instant ne donnoit pas le plus léger signe de vie: Elle avoit même été estropiée, une partie d'une jambe de la seconde paire lui manquoit. Malgré le facheux état dans lequel elle étoit, je crus devoir tenter tout ce qui pourroit lui rendre la vie. Ce n'est pas pour les abeilles seules qu'une mere est précieuse, elle l'est pour quelqu'un qui veut s'instruire de l'histoire de ces mouches; car il en coûte souvent bien des milliers de mouches, souvent toutes celles d'une ruche, pour avoir une seule mere. Je mis celle qui sembloit morte, dans un poudrier de verre, & je mis avec elle sept à huit abeilles qui avoient paru noyées, & que j'avois sait revivre, que j'avois amenées au point de pouvoir marcher, quoiqu'elles fussent encore foibles, & quatre à cinq autres mouches qui paroissoient aussi mortes que la mere. Mais ce que je ne dois pas oublier de faire remarquer, c'est que ces mouches n'avoient jamais habité avec la mere, qui paroissoit morte. Elles étoient d'une autre ruche que la sienne. J'approchai du feu le poudrier dont je viens de parler; quand il se sut un peu échaussé, je commençai à observer la mere, pour voir si la chaleur produisoit quelque effet sur elle. J'eus beau observer avec une loupe, soit ses jambes, soit sa trompe, je ne pus y appercevoir le plus léger mouvement, je ne pus lui voir donner aucun signe de vie. Mais je remarquai avec plaisir, que dès que quatre à cinq des autres abeilles eurent pris un peu de vigueur, elles vinrent se ranger autour de cette mere, Tome V.

266 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE comme si elles eussent été touchées de son état, comme si elles eussent voulu lui donner des secours qu'elles croyoient lui pouvoir être utiles. Elles ne cessoient de la lecher avec leur trompe, & cela successivement en différents endroits de son corps, de son corcelet & de sa tête. Tandis qu'elles prenoient tous ces soins pour une étrangere, elles ne tenoient aucun compte de leurs anciennes compagnes, qui étoient tout auprès, mortes ou mourantes. Enfin elles sembloient esperer, autant qu'elles le desiroient, que la mere se ranimeroit, & leurs esperances étoient fondées. Au bout d'un quart d'heure ou d'un quart d'heure & demi, j'apperçus un petit mouvement dans le bout d'une de ses premières jambes. Après un intervalle assés court ce mouvement sut réiteré. La mouche remua ensuite un peu une autre jambe. A peine eut-elle donné les premiers signes de vie, qu'on entendit un bourdonnement s'élever dans ce poudrier où dans les moments précédens il n'y avoit pas le moindre bruit. Plusieurs personnes qui étoient avec moi, & qui comme moi, souhaitoient voir revivre cette mere, furent frappées de ce bourdonnement, qui sembloit plus aigu que les bourdonnements ordinaires, toutes lui donnerent le nom de chant de réjouissance. Les abeilles eurent lieu de continuer de se réjouir, la mere reprit ses forces peu à peu, & malgré sa jambe estropiée elle devint en état de marcher, & elle marcha.

S'il étoit assés démontré que les animaux sont doués de sentiment, nous n'hésiterions donc pas à dire que la nature en a donné des plus tendres & des plus respectueux aux abeilles ordinaires pour les sémelles; que les ouvriéres traitent en souveraine toute sémelle qui leur est présentée, non par de simples apparences d'une soûmission extérieure, mais en lui rendant tous les services qu'elles lui

DES INSECTES. V. Mem. 267 peuvent rendre. Qu'on ne croye pas même qu'elles n'en usent ainsi que quand étant privées d'une reine, il s'en offre une qui leur est nécessaire. J'ai fait diverses expériences & beaucoup d'observations qui prouvent que les abeilles qui ont une reine dont elles doivent estre contentes, sont cependant disposées à faire le meilleur accueil à une fémelle étrangere qui vient chercher un asyle parmi elles. Dans une ruche vitrée & une de mes ruches les plus plattes \*, qui étoit extrémement peu- \* PI. 23. sig. plée, où toutes les abeilles travailloient avec beaucoup 4. d'activité, j'ai introduit une seconde reine. Pour être en état de la distinguer dans la suite, de la reine naturelle, avant que de la livrer à un nouveau peuple, j'avois eu la précaution de lui peindre de rouge presque toute la partie supérieure du corcelet. J'ai répété cette expérience dans toutes les saisons de l'année, & sur différentes ruches, mais toûjours vitrées & des plus plattes, afin qu'il me fut plus aisé d'observer ce qui se passeroit, & j'ai toûjours vû que la nouvelle mere a été reçûe en souveraine; je lui ai toûjours vû rendre des hommages semblables à ceux qu'on rendoit à la reine naturelle; c'est-à-dire que toutes les fois que je la voyois paroître, elle avoit autour d'elle un cortege d'abeilles ordinaires, qui montroient pour elle les mêmes attentions & les mêmes empressements qu'elles avoient pour leur ancienne souveraine. Quand je la faisois entrer dans la ruche, c'étoit par le trou de l'ouverture supérieure; elle tomboit sur un gros de mouches qui pour l'ordinaire la déroboient à mes yeux sur le champ. Son arrivée étoit suivie d'un bourdonnement qui commençoit autour d'elle, & qui bientôt devenoit général dans toute la ruche : c'étoit un grand évenement qui devoit être annoncé à tout le peuple, & auquel tout le peuple prenoit part. Quoique fort peu au fait du langage des abeilles, je Llij

pourrois presque dire que le bruit qui se faisoit alors, en étoit un d'acclamation & de réjoussance; car dès que je voyois paroître la reine étrangere, je la voyois entourée de mouches, qui, si l'expression n'est pas trop peu respectueuse, ne cherchoient qu'à sui faire des caresses, qui la lechoient avec seur trompe, qui la suivoient par-tout où elle alloit.

J'ai fait plus quelquesois, j'ai donné à disserents jours, mais peu éloignés les uns des autres, deux nouvelles reines à la ruche qui avoit déja la sienne, & auxquelles j'ai fait porter une livrée dissérente. Le dessus du corcelet de l'une a été peint en rouge, & le dessus du corcelet de l'autre, l'a été soit en bleu, soit en jaune. La troisième mere a été traitée par les abeilles, comme la seconde l'avoit été, & toutes deux l'ont été comme l'avoit été la première mere ou la mere naturelle.

On fera curieux apparemment de sçavoir ce qui est arrivé par la suite dans chaque ruche où il y a eu pluralité de reines. On demandera comment cette pluralité, qui s'est établie si pacifiquement, peut se concilier avec ce qui a été dit par tous ceux qui ont traité des abeilles, avec ce que j'ai fait entendre moi-même jusqu'ici, & avec ce que je prouverai ailleurs, que chaque ruche n'a qu'une seule mere. Comment cette pluralité de reines peut-elle être conciliée avec ce qui a été rapporté unanimement des guerres civiles, pour ainsi dire, qui ne manquent pas de s'élever dans les essaims où il y a plus d'une mere! Mais comme toutes ces questions ne peuvent être éclaircies sans instruire de ce qui précéde & de ce qui suit la sortie des essaims, nous devons remettre à entreprendre d'expliquer comment des faits opposés en apparence sont cependant vrais, jusqu'à ce que nous en soyons a traiter de ce qui regarde les essaims. Il nous sussit pour le present l'avoir rapporté les expériences qui prouvent qu'une mere

DES INSECTES. V. Mem. abeille est bien reçûe par les abeilles ouvriéres qui ont deja une mere parmi elles, qu'elles la traitent avec des distinctions qu'elles n'ont pas les unes pour les autres; en un mot, qu'elles sont portées à rendre les meilleurs offices à toute mouche qui peut contribuer à la multiplication de leur espece. Elles se dévouent à une mere qui, d'ailleurs, ne semble rien faire pour elles, parce qu'elle est propre à rendre leur république plus nombreuse. En travaillant pour les avantages de notre société, nous travaillons pour les nôtres, souvent sans nous en appercevoir. On ne doit pas être disposé à croire les abeilles mieux instruites que nous, & qu'elles voient mieux de quelle utilité leur peuvent être des actions & des soins qui ne les regardent pas directement; mais il est sur qu'en faisant tout ce qui est en elles pour que le nombre de leurs compagnes se multiplie, lorsqu'elles ne paroissent travailler que pour le bien général, elles travaillent pour leur bien particulier. Nous verrons dans la suite qu'il leur importe extrêmement de faire partie d'une grande republique, que leur vie est d'autant plus en sureté qu'elles ont un plus grand nombre de compagnes. Nous verrons dans la suite que des abeilles qui périssent dans une ruche peu peuplée dès que des froids affez médiocres commencent à se faire sentir, soutiendroient les froids des plus rudes hivers, si elles se trouvoient dans une de ces ruches qui suffisent à peine pour contenir le nombre des mouches qui y sont logées. Si les abeilles sont capables de faire des souhaits raisonnables, elles doivent donc souhaiter que la mere mette au jour la plus nombreuse postérité, & qui parvienne à état de mouches; elles agissent au moins comme si elles le souhaitoient.

Nous avons assés prouvé qu'elles abandonnent tout soin de l'avenir, qu'elles ne travaillent plus quand elles n'ont Liji

pas parmi elles une mere, & je crois pouvoir assûrer à présent, qu'elles mesurent leur travail sur la sécondité de la mere avec laquelle elles habitent. Il me paroît que j'en ai eu une preuve assés certaine cette année même. Entre mes ruches en panier, j'en remarquai une dont les abeilles fembloient paresseuses. En faisant renverser cette ruche & en examinant ensuite son intérieur, de semaine en semaine, j'observai qu'elles n'augmentoient pas le nombre de leurs gâteaux, qu'elles n'aggrandissoient pas ceux qui étoient faits, & cela dans une faison où les mouches des autres ruches faisoient le plus d'ouvrage. Après les avoir reconnues pendant près de deux mois pour de mauvailes travailleuses, je les tirai de leur ruche pour les faire passer dans une autre. Elles avoient très-peu travaillé, mais elles avoient un peu travaillé; elles devoient donc avoir une mere; elles en avoient une aussi, que je parvins à tenir dans ma main par l'expédient qui sera expliqué dans la suite. Mais bien-tôt il me fut prouvé qu'elle étoit une mere peu féconde, car dans les gâteaux que je tirai de cette ruche, je ne trouvai pas la centiéme partie des vers qui en auroient dû faire l'espérance, de ces vers qui devoient devenir des abeilles, je n'en trouvai pas, dis-je, la centiéme partie de ce qu'il y en avoit dans d'autres ruches. Les abeilles n'avoient pas daigné s'occuper à multiplier le nombre des logements, celui des alvéoles, pendant qu'elles voyoient que la mere en laissoit tant d'inutiles, qu'elle avoit si peu d'œufs à déposer dans ceux qui étoient faits.

Voilà bien des connoissances pour des mouches; j'ai pourtant soupçonné que les leurs pouvoient aller encore plus loin sur ce qui a rapport à la multiplication de leur espece. Qu'on redonne une mere aux abeilles qui étoient oissves, parce qu'elles avoient perdu la leur, les voilà déterminées à travailler, & cela proportionnellement

à la fécondité de cette nouvelle mere; mais il m'a paru curieux de sçavoir si des abeilles privées de leur mere, pourroient être sensibles à l'espérance d'en avoir une autre un jour, & ce que cette espérance pouvoit sur elles; je veux dire, que j'ai imaginé de loger des abeilles dans une ruche où il n'y auroit point actuellement de mere, mais où il pourroit en naître une par la suite. Pour faire entendre comment j'ai pu faire cette expérience, je dois dire au moins ce qui sera expliqué dans un autre Mémoire, que les cellules dans lesquelles naissent les vers qui doivent devenir des meres abeilles, & dans lesquelles ces vers se métamorphosent en nymphes, sont très-différentes des cellules dans lesquelles croissent les vers qui doivent se transformer en abeilles ordinaires, & de celles dans lesquelles croissent les vers qui se transforment en faux-bourdons. Je chassai les abeilles d'une ruche qui étoit très-peuplée, & je les fis passer dans une autre, dans un temps où je me promettois de trouver dans les gâteaux de la premiére ruche, des cellules où seroient, soit des vers, soit des nymphes, qui par la suite devoient devenir des meres abeilles. Mon attente ne fut pas trompée, j'eus à ma disposition cinq cellules, trois desquelles étoient ouvertes, & avoient chacune un ver de différent age, de ceux qui se transforment en mere; deux de ces cellules étoient fermées & chacune contenoit une nymphe, ou un ver prêt de se métamorphoser en nymphe, de celles qui par la suite, sont des meres. Je coupai un petit morceau de chacun des gâteaux de cire, auquel tenoit une des cellules dont je viens de parler, je veux dire, que je pris cinq morceaux de gâteaux, dont chacun avoit environ quinze à seize lignes de largeur, & plus de deux pouces de longueur, & dont chacun avoit une cellule qui renfermoit un insecte qui pouvoit devenir une mere abeille. J'enfilai ces cinq morceaux de gâteaux dans un brin de bois,

que j'arrêtai asses près du haut d'une ruche vitrée & platte. J'avois eu soin de laisser entr'eux des intervalles à peu près égaux à ceux que les abeilles laissent entre les gâteaux de leur ruche. Tout étant ainsi préparé, je sis entrer dans la ruche vitrée quelques faux-bourdons, & environ mille ou quinze cens abeilles qui avoient été privées de leur mere. Il s'agissoit de sçavoir comment elles se comporteroient, si elles paroitroient sçavoir qu'elles pouvoient se promettre de voir naître au moins une femelle parmi elles. Elles parurent en être bien instruites, elles se conduisirent comme l'étant : ce fut sur les gateaux qu'elles s'attroupérent toûjours. Il y a des temps & des circonstances dont nous parlerons dans la suite, où les abeilles ordinaires traitent avec barbarie les vers, même ceux qui doivent devenir des mouches ouvrières, où elles les arrachent de leurs cellules pour les aller jetter hors de la ruche. Les abeilles mises nouvellement dans la ruche vitrée, en userent ainst par rapport à plusieurs vers des petits gâteaux, par rapport aux vers qui devoient devenir des abeilles ordinaires. Elles traiterent avec la même cruauté, des vers qui devoient devenir des meres. Je ne veux point examiner ici si leur procédé étoit aussi cruel qu'il nous le paroît, je ne veux point actuellement chercher à le justifier, je ne veux que faire remarquer que le plus gros des grouppes qu'elles formoient, étoit autour de deux cellules fermées; qu'elles sembloient couver, tenir aussi chaudement qu'il leur étoit possible, la nymphe renfermée dans chacune de ces cellules. Enfin dès le lendemain je vis qu'elles avoient fait de l'ouvrage, peu à la vérité; mais des mouches qui eussent été sans espérance, n'en eussent pas fait du tout: elles avoient travaillé à arrêter solidement les petits gâteaux que je luer avois donnés; elles les avoient scellés avec de la cire, contre les carreaux de verre qui étoient DES INSECTES. V. Mem.

étoient vis-à-vis. Elles avoient été obligées de leur adjoûter à chacun quelque chose pour les prolonger jusqu'aux carreaux. Le jour suivant je remarquai qu'elles avoient donné des formes plus arrondies à tous les petits gâteaux, qu'elles les avoient aggrandis par leur bout supérieur pour parvenir par la suite à leur faire remplir le haut de la ruche. Le travail alla pourtant assés mollement pendant deux à trois jours; mais il alla ensuite un tout autre train, les gâteaux furent allongés & élargis dans tous les sens où ils pouvoient l'être. Je vis que les abeilles avoient commencé à mettre du miel en provision dans plusieurs cellules nouvellement construites. Je ne doutai presque plus alors qu'elles n'eussent parmi elles une mere nouvellement née. On la chercha, & on en

vit une des plus belles & des plus grandes.

On voit affés à present à quoi on doit réduire ce qui a été dit de ces sociétés d'abeilles, qui ont été proposées comme un modéle d'un excellent gouvernement monarchique. Leur état n'en seroit pas moins monarchique, quand, au lieu du roi qu'on leur avoit cru autrefois, elles n'auroient qu'une reine, quoique cefût une fémelle qui tînt le premier rang parmi elles, comme quelques Voyageurs \* ont voulu que les peuples d'Achem eussent toujours une Carreri. souveraine, & jamais de roi. Mais ceux mêmes qui se croiront forcés par les faits que nous avons rapportés, & par un grand nombre d'autres dont nous parlerons dans la suite, d'accorder de l'intelligence & des sentiments à ces mouches admirables, ne trouveront rien qui les oblige de penser que leurs états subsissent par des loix analogues aux nôtres, comme les anciens l'ont voulu. On ne peut s'affûrer que d'un seul principe qui fait agir les abeilles, l'amour de leur reine, ou plûtôt de la nombreuse postérité qu'elle peut mettre au jour. Qu'un état monarchique seroit heureux, quoique dépourvû de loix, si tous les sujets qui

Tome V. . Mm \* Gemelli

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE le composent, agissoient par le seul principe qui semble conduire les abeilles! Chacune d'elles se porte à faire ce qu'elle doit, dans la vûe du bien commun, ou dans la vûe de la postérité. Si elles construisent des cellules de cire, si elles les polissent avec grand soin, si elles sont des récoltes de miel, ce n'est pas pour elles-mêmes directement. Ceci auroit pû paroître plus que paradoxe à ceux qui ont observé que les abeilles confument à la fin de l'hyver le miel qu'elles ont mis en reserve pendant le printemps & pendant l'été; mais les expériences que nous venons de détailler, ont appris que des qu'elles ont perdu l'espoir d'une postérité, elles cessent de faire les récoltes nécessaires pour conserver leur propre vie, dont elles ne semblent plus se soucier, elles se laissent périr. L'amour de la postérité peut tout, & peut seul sur elles; Swammerdam l'a pensé comme moi, & tous ceux qui les étudieront solidement, le penseront de même. Quand Aristote a dit qu'elles chassent de leur ruche les gloutonnes, les mauvaises ménagéres & les paresseuses; quand Pline & d'autres avec lui, assûrent qu'elles châtient ces dernières, qu'elles les punissent même du dernier supplice; ils ont avancé des faits dont ils n'avoient pas assés de preuves: on voit bien qu'ils ont voulu deviner les intentions de nos mouches. Ils ont pu voir des abeilles qui en tuoient d'autres, mais assurément ils n'ont pas vû les pièces du procès fait à celles à qui on ôtoit la vie. Tout ce qu'on a débité de l'empire de la mere, des loix qu'elle fait executer, n'a pu de même qu'être imaginé. Faudroit-il des loix dans un état dont chaque membre se porteroit, autant qu'il seroit en lui, à contribuer au bien public, où personne n'auroit en vûe son bien particulier, qu'autant qu'il se rapporteroit au bien général, & où tous les sujets également éclairés, connoîtroient également ce que le bien général exigeroit! Mais il ne faut pas espérer

DES INSECTES. V. Mem. 275 que nous voyons jamais un tel état dans le genre humain; il ne subsistera jamais que parmi les abeilles, ou parmi d'autres insectes méprités par le commun des hommes.

# EXPLICATION DES FIGURES DU CINQUIEME MEMOIRE.

### PLANCHE XXI.

LA Figure 1 est celle d'une ruche en panier.

Les Figures 2, 3 & 4 représentent aussi des ruches en panier, mais elles les représentent renversées, asin qu'on puisse voir dans leur intérieur la disposition des rayons ou gâteaux de cire que les abeilles y ont construits. Ces ruches ont été dessinées sur une plus grande échelle que celle de la ruche de la figure 1, pour conserver aux gâteaux une grandeur qui les rendît plus sensibles. On ne voit point sur la surface extérieure des trois dernières ruches, les croisements des brins de bois dont elles sont faites, comme on les voit dans la figure 1, & cela parce que les brins de bois y sont cachés sous un enduit, soit de plâtre, soit de bouze de vache mêlée avec de la terre, &c.

Dans la Figure 2, tous les gâteaux, dont trois sont marqués gg, rr, gg, sont paralleles les uns aux autres; & c'est la disposition qui seur est la plus ordinaire.

La Figure 3 fait voir une ruche, dont les gâteaux depuis le premier ce, jusqu'au gâteau gg, sont paralleles les uns aux autres. Les autres gâteaux, dont trois sont marqués r, se trouvent inclinés aux précédents, & ne sont pas même bien paralleles entr'eux.

La Figure 4 montre des gâteaux encore autrement disposés que dans les ruches précédentes. Le gâteau cc, & ceux qui le suivent, y compris le gâteau gg, sont paralleles entr'eux; mais vient ensuite un gâteau hp, qui est

Mmij

plié en équerre, & dont une moitié est parallele aux gâteaux précédents, & l'autre moitié leur est perpendiculaire. Les gâteaux i, i, i, &c. sont aussi tous perpendicu-

laires aux premiers.

La Figure 5 représente un grouppe d'abeilles, dont les supérieures sont accrochées à un bâton, & dont celles qui suivent sont accrochées les unes aux autres par leurs jambes. Il y a de ces grouppes d'abeilles d'un volume considérable.

### PLANCHE XXII.

La Figure 1 est celle d'une abeille ordinaire vûe pardessus.

La Figure 2 représente un mâle d'abeille, un fauxbourdon.

La Figure 3 fait voir des abeilles telles que celles de la figure 1, disposées en guirlande; chacune de ces mouches, excepté les deux premiéres, est accrochée par les jambes, aux jambes de celle qui la précéde.

La Figure 4 montre dans sa grandeur naturelle une mere abeille qui étoit une des plus grandes, & des plus

grosses que j'aye vûes, car il y en a de plus petites.

La Figure 5 représente une ruche saite en tour quarrée. En t, sont les trous qui permettent aux abeilles d'entrer & de sortir. u, u, deux des volets de bois qui peuvent s'ouvrir, & au-dessous de chacun desquels est un carreau de verre. e e, chassis de bois posé sur la partie supérieure de la tour, & qui porte le chassis e e, & le chassis e e, n'est que posé sur la ruche. Ainsi on peut enlever les parties dd, & e e. Lorsqu'on les enleve, on met à découvert une lanterne de verre, dont la figure est semblable à celle que forment ensemble les parties e e, & dd.

DES INSECTES. V. Mem. 277

La Figure 6 représente une ruche pyramidale & platte, vûe sur une de ses larges faces. u, c, f, e, e, cinq volets, au-dessous desquels sont des chassis, dont chacun est garni d'un carreau de verre. f, un des volets qui est ouvert. a, abeilles vûes au travers du carreau de verre. g, gâteau de cire. b, bouton qui peut être ôté de place, & qui bouche un trou qui est à la partie supérieure de la ruche. aika, illk, lmnl, trois parties posées les unes sur les autres, & qui peuvent être séparées les unes des autres. pp, base de la ruche, qui a des coulisses qui reçoivent les bords inférieurs des piéces dont est composée la partie lmnl. On dégage quand on veut, cette partie de la base pp. t, l'endroit où sont les trous qui servent de portes aux abeilles, & qui ne paroissoient pas dans cette vûe de la ruche.

### PLANCHE XXIII.

Les Figures 1 & 2, sont celles d'une très-petite ruche vitrée, dont je me suis servi pour faire plusieurs observations & plusieurs expériences sur les abeilles.

Dans la Figure 1, la ruche est vuide. cc, le carreau de verre antérieur, qui ici est levé; il est aisé d'imaginer que ses bords se trouvent dans les coulisses des montants de bois, entre lesquels il est placé. bb, base de la ruche.

Dans la petite ruche de la Figure 2, il y a quelques abeilles qui y ont déja fait un petit gâteau de cire g, attaché vers le haut de la ruche. Le carreau de devant est abbaissé. En e, ce carreau est entaillé, & laisse une ouverture qui permet aux abeilles de sortir & d'entrer. On ferme cette ouverture, quand on veut, avec une petite plaque de fer. Ce même carreau peut n'avoir point d'échancrûre, & il n'en a pas dans la figure 1; alors on donne une porte aux abeilles aussi longue que le devant de la Mm iii

ruche est large, en mettant une pierre plus grosse qu'un pois au dessus de la coulisse destinée à recevoir le bord inférieur du carreau; quand on veut ôter aux abeilles la liberté de sortir, on n'a qu'à ôter la petite pierre, & saire descendre le carreau dans la coulisse. bb, base de la ruche. mn, un des quatre montants, qui sont assemblés avec quatre traverses, dont deux sont marquées mt, td. Le bâton qui est posé au milieu de la ruche, est fait en bâton de cage de perroquet, & donne une idée de la composition de ceux qu'on peut mettre dans les grandes ruches pour aider à soûtenir les gâteaux pleins de miel. Sur le fond de la ruche, est une mouche r, plus grande que les autres, & vers laquelle plusieurs autres ont la tête tournée; c'est une mere.

La Figure 3 est celle d'un surtout, dont je me suis servi pour couvrir la ruche précédente, & sur laquelle il peut être assujetti au moyen des cordons e, e, e, &c. Le dessus de ce surtout est de coutil, & il a une doublûre d'une épaisse

flanelle. La doublûre paroît en d.

La Fig. 4 représente une grande ruche quarrée extrémement platte. bb, banc sur lequel la base de la ruche est arrêtée par les vis u, u. En p, sont les trous par où les mouches peuvent entrer & sortir. Le dessus a vers son milieu un plus grand trou o, qui sert lorsqu'on veut faire passer les mouches de la ruche dans un poudrier, & à diverses autres expériences. Les carreaux de verre de cette ruche sont actuellement à découvert; on a ôté le volet de bois qui les cache dans les temps ordinaires. r, r, tourniquets qui servent à arrêter par enhaut le volet; le bord insérieur de ce même volet, se loge dans une coulisse cc. On n'a mis dans cette ruche que quelques gâteaux de cire. t,t,t, tringles de bois, dont l'usage est de donner des appuis aux gâteaux.

DES INSECTES. V. Mem. 279

La Figure 5 fait voir le volet qui sert à couvrir les carreaux de verre de la ruche précédente, & en fait voir la face intérieure, c'est-à dire, celle qui s'applique sur les carreaux. Cette face du volet est recouverte de slanelle, ce qui a été fait dans la vûe de conserver la chaleur dans une ruche, qui étant mince est plus exposée aux impressions de l'air froid, que ne le sont les ruches ordinaires. L'autre face de ce volet est de bois.

### PLANCHE XXIV.

Trois différentes fortes de ruches vitrées sont repré-

sentées dans cette planche.

Les Figures 1 & 2 sont celles de la même ruche, qui est pyramidale & platte, & qui montre une de ses grandes faces. Dans la figure 1, les carreaux de verre sont cachés par le volet u. e, c, c, c, quatre tourniquets qui servent à arrêter le volet. f, poignée qui donne la facilité de le tirer de place, & de l'y remettre.

Dans la Figure 2, le volet uf, de la figure 1, est ôté; les carreaux de verre permettent alors de voir la partie de la ruche qui est remplie de gâteaux de cire g, g, sur lesquels sont quelques mouches. Dans la partie inférieure est le gros aa, des mouches en repos. p,p, base de la ruche.

1, trous par lesquels les mouches peuvent sortir & entrer.

La Figure 3 représente une ruche pyramidale plus épaisse que celle des figures 1 & 2, composée de trois parties ae, ef, fi, qui peuvent être séparées les unes des autres; & de labase p,p. Elle a quatre volets u,x,&y,y. Une telle ruche peut être réduite, quand on le veut, aux seules parties fe, & ea, & alors elle est d'une grandeur médiocre. On peut n'en prendre que la partie ae, qui seule forme une trèspetite ruche. La croix qui paroît au travers du carreau de verre, que le volet u, ouvert laisse paroître, cette croix,

280 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE dis-je, est une de celles qui sont dans la ruche pour aider

à soûtenir les gâteaux de cire. Les parties ae, & ef, doivent avoir chacune leur croix, & même une croix à plus de bras que la précédente.

La Figure 4 est celle du bouton b, qui termine la ruche de la sigure 3. En b, est le boulon qui entre librement dans

le trou qui est percé dans le dessus de la ruche.

La Figure 5 montre séparément la partie supérieure a e, de la ruche de la figure 3; mais en la place du bouton qui s'éleve au dessus de la figure 3, on a posé sur celle de la figure 5 un poudrier p. Les abeilles ne tardent pas à entrer dans un pareil poudrier par l'ouverture supérieure de la ruche; ce qui donne une manière commode de se fournir

de celles dont on a besoin pour des expériences.

La Figure 6 représente une ruche vitrée, dont la partie supérieure est composée de quatre boîtes égales, & qui ont peu de hauteur, mites les unes fur les autres. cd, ef, gh, lk, les quatre boites qui peuvent être séparées les unes des autres. a a, le couvercle de la ruche qu'on ôte aisément de place, & au-dessous duquel est un carreau de verre. ik, volet de la boîte lk, qui est ouvert; alors le carreau de verre permet de voir les gâteaux qui sont dans la ruche, & les mouches qui sont sur ces gâteaux. Les volets des autres boîtes sont fermés, & on peut les ouvrir comme le volet ik. La face de chaque ruche opposée à celle qui est en vue, a un volet semblable à celui qui paroît sur celle-ci. mmn, oot, deux parties de la ruche qui sont coniques, & qui servent de base à l'affemblage des boîtes. pp, banc fur lequel la ruche est posee. u, tringie de fer, qui, avec une pareille qui est de l'autre côte, sert à contenir les quatre boîtes, & à les assujettir avec la partie mmn. m, m, o, o, quatre volets.

SIXIEME



https://rcin.org.pl

Haussard Sculp.

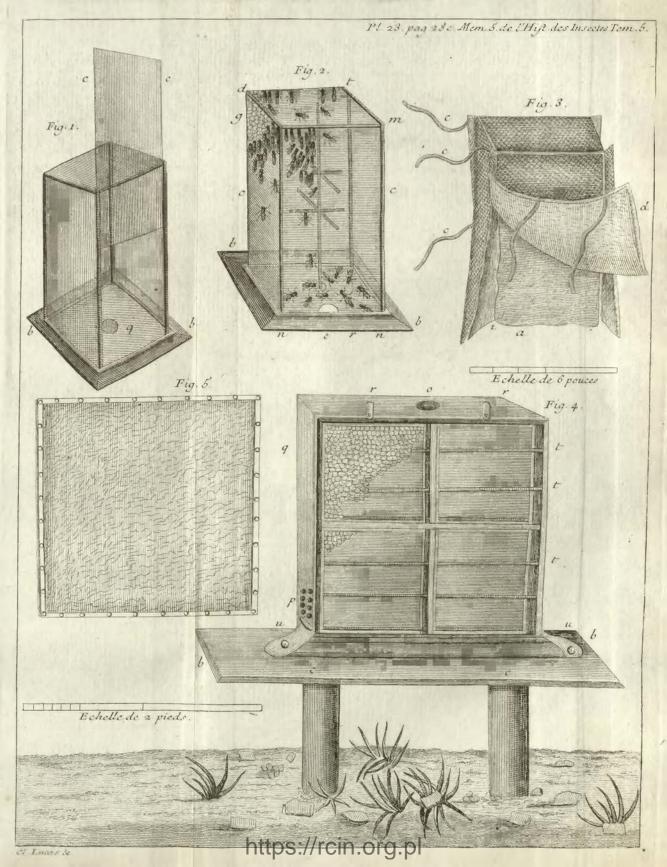



# SIXIEME MEMOIRE. DES PARTIES EXTERIEURES, DES ABEILLES ORDINAIRES.

Comment elles vont faire dans les campagnes la récolte de la cire & celle du miel.

Ous devons notre première attention à tout ce que l'extérieur des abeilles peut nous offrir de remarquable. Ce ne fera qu'après avoir bien examiné leurs principales parties extérieures, que nous passerons à considérer ces mouches mêmes pendant qu'elles sont occupées dans l'intérieur de leur ruche à leurs différents travaux; que nous chercherons à voir comment elles viennent à bout de construire des gâteaux composés d'alvéoles si réguliers; comment elles remplissent de miel ceux de ces alvéoles destinés à le recevoir; comment elles soignent les jeunes vers logés dans d'autres alvéoles; enfin, comment elles s'acquittent des différentes fonctions que la propreté, la sureté & le bon état de l'intérieur de leur habitation exigent d'elles. Nous les verrons en œuvre avec plus de plaisir, quand nous connoîtrons tous les instruments que la nature leur a accordés pour faire au mieux tout ce qu'elles doivent faire, quand nous connoîtrons bien toutes leurs parties extérieures.

Le devant de la tête de la mouche à miel ordinaire est plat, & à peu-près triangulaire \*, depuis sa partie supé- \* Pl 25 signieure jusqu'à son bout inférieur, il va en s'étrécissant. 2. Les yeux à rezeau sont placés sur les côtés \*. Ce sont & Fig. 2. y des espèces d'ovales, dont un des bouts est moins ouvert,

Tome V. . N n

282 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE plus aigu que l'autre. Ce bout le plus ouvert se trouve sur la partie la plus élevée de la tête; de-là chaque ceil se rend en descendant près de l'origine d'une des mâchoires ou dents. Il reste entreux un assés grand espace qui n'est pas uni au point de n'avoir aucune inégalité; il a même deux enfoncements qui ne sont séparés l'un de l'autre que par une petite éminence, par une espéce de cloison peu épaisse. De chaque côté de cette petite éminence qui est plus proche du bas que du haut de la tête, part une an-\* Pl. 25. fig. tenne \*. Celles de l'abeille n'ont rien de fort remarquable; 2 & 3. a, a. elles sont composées de plusieurs parties, dont la nature tient de celle de la corne, articulées bout à bout; ces antennes sont faites de manière qu'elles peuvent être pliées. \*Fig. 3 & 4. en deux \*, & qu'elles le sont toûjours dans les abeilles \*Fig. 4. b. mortes. La base \* de chaque antenne, est un bouton oblong, luisant & rougeâtre. Une espéce de suseau \* plus brun que la base, est articulé avec elle. Ce fuseau peut atteindre l'endroit le plus élevé de la tête. La partie restante \* de l'antenne est articulée avec ce suseau, avec lequel elle fait un angle tantôt plus, tantôt moins ouvert. Cette partie a une longueur à peu près égale à celle du devant de la tête; elle est composée de dix piéces, dont la dernière \* est une sorte de bouton, & dont les neuf autres sont cylindriques, à cela près que la première de celles-ci a un de ses bouts, celui qui s'articule avec le bouton, plus menu que l'autre, & que la derniére piéce est arrondie à son extrémité. Au moyen de toutes ces piéces jointes par des articulations, la dernière & plus longue partie de l'antenne, peut se courber plus ou moins

petits avec la partie en suscau.

La tête de l'abeille n'est que médiocrement épaisse, elle l'est moins qu'elle n'est longue, & qu'elle n'est large;

en arc, elle peut aussi faire des angles plus grands ou plus

DES INSECTES. VI. Mem. 28:

Sa partie supérieure est arrondie, & c'est sur sa portion sa plus élevée & en arrière, que trois petits yeux lisses \* sont \* Pl. 25. 15.

disposés triangulairement.

Nous avons déja dit ailleurs que les abeilles sont de la seconde classe des mouches à quatre aîles, parce qu'elles ont une trompe & des dents. Celles-ci \* contribuent beau- \* Fig. 2. d. coup à rendre la figure du devant de la tête triangulaire. Quand elles sont dans l'inaction, elles forment par leur

rencontre mutuelle un angle qui est la pointe d'une espéce de pince\*. Cette pince excéde le bord d'une lévre cruf- \* Fig. 8. tacée, par laquelle le bas du devant de la tête est terminé.

Ce n'est pas principalement pour broyer les matières que l'abeille veut faire passer dans son intérieur, & qui y doivent être digérées, qu'elle a été munie de dents; les siennes sont les instruments, au moyen desquels elle execute les ouvrages les plus dignes d'être admirés. Comme

celles de la plûpart des insectes, elles sont deux mâchoires mobiles, dont chacune est attachée à même hauteur à un des côtés de la tête. Un peu au-dessus de son origine,

chaque dent a moins de diametre que par tout ailleurs\*; delà jusqu'à son bout elle s'évale. Le bout est coupé en ligne droite & obliquement par rapport à la tige, & cela de manière que celui d'une dent peut s'appliquer contre

celui de l'autre, & que les deux ainsi appliquées forment une pince angulaire\*. Nous laisserions prendre une fausse idée du bout de chaque dent, si nous laissions imaginer

qu'il est une lame platte. Sa surface extérieure \*, & qu'on \*Fig. 5 & 8. peut nommer la supérieure ou l'antérieure, selon la position dans laquelle on considére la tête, est convexe; la face opposée \* est concave, à peu près comme le sont

certaines tariéres; d'où il suit que lorsque les deux dents sont appliquées l'une contre l'autre, il y a entr'elles une

cavité\*, dont chaque dent fournit la moitié. Le contour \* Pl. 25 163. Nnii

\* Fig. 5. 6

\* Fig. 8.

284 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE extérieur de cette cavité est bordé de poils. Elle a ses usages, elle sert à recevoir les parcelles de matiére qui ont été pressées & broyées entre les deux côtés extérieurs des dents, entre ceux qui se touchent lorsqu'ils se cherchent à vuide. La cavité de chaque dent n'est pas égale-\*Fig. 7. ca. ment creuse par tout, une arrête \* dirigée vers la pointe de la dent, la divise en deux portions égales. Au reste les dents peuvent non-seulement se rencontrer, elles peuvent aussi se croiser, & souvent on trouve croisées celles des abeilles mortes. Un col charnu & flexible, mais très-court, unit le

\* Pl. 27. fig. corcelet à la tête; ce col \* part de la face postérieure de 8. & 12. c. celle ci, & c'est auprès du col qu'est l'origine de la trompe. \* Fig. 1 & Quand cette derniére est en repos \*, elle s'avance jusques auprès du bout de la pince formée par les dents, & se recourbe ensuite en arc pour retourner vers le corcelet. Nous nous contentons actuellement d'avoir déterminé la position de la trompe qui mérite que nous nous arrê-

tions dans la suite à examiner sa structure.

15.5.

12. 00.

C'est au corcelet que les quatre aîles sont attachées, en dessus & sur les côtés, & que les six jambes sont attachées en dessous. C'est aussi sur le cocelet qu'il faut chercher \* Pl. 25. fig. les quatre principaux stigmates \*, qui y sont placés à peu près comme nous avons vû qu'ils le sont sur celui de plusieurs mouches à deux aîles. Dans les temps les plus ordinaires, le bout postérieur du corcelet est appliqué tout entier contre le premier des anneaux du corps ; ils semblent unis l'un à l'autre dans toute leur circonférence. Le vrai est pourtant, & c'est ce que l'abeille montre dans bien des cas, que le corcelet ne tient au corps que par \* Pl. 26. fig. une espèce de filet \* qui est vers la partie inférieure; mais \* Fig. 13. ee. ce filet étant très-court, le bout du corcelet étant convexe\*, \* Pl. 26. fig. & trouvant dans le bout du corps une concavité \* propre à le recevoir, le corps & le corcelet paroissent souvent unis ensemble dans une étendue dans saquelle ils ne font

que se toucher.

La charpente du corps est faite de six anneaux \*, & \*Fig. 13.5% je ne sçais pourquoi Swammerdam lui en a donné sept. 52,&c. Le premier a moins de diametre que les trois qui le suivent; le dernier de ceux-ci, ou le quatriéme, en a aussi un peu moins que le troisieme; mais le cinquieme en a considérablement moins que celui qui le précéde, & en a lui-même moins à sa jonction avec le sixiéme anneau. qu'à sa jonction avec le quatrieme. Ensin le sixième ou dernier anneau a peu de diametre à son origine, & se termine presque en pointe. Chaque anneau est composé de deux pièces écailleuses; l'une en forme non-seulement la partie supérieure & les côtés, elle vient même en dessous recouvrir par l'un \* & l'autre \* de ses bouts la seconde \* zpiéce, celle qui est sur le ventre. Les abeilles avoient besoin d'être bien cuirassées; les guerelles gu'elles ont entr'elles seroient trop meurtrières, si elles pouvoient s'entrepiquer aisément avec seur aiguillon; si des parties charnues, des parties dans lesquelles l'aiguillon pût pénétrer, se trouvoient à découvert, il feroit rare que deux abeilles combattissent l'une contre l'autre, sans se porter réciproquement des coups mortels. Leur corps avoit donc besoin d'être deffendu par des écailles; mais les mouvements qu'il a à se donner, demandoient qu'il pût se plier; il falloit aussi qu'il pût se gonfier & se contracter. On lui a accordé tout ce qui lui étoit nécessaire en le couvrant de dissérents anneaux, dont chacun est fait de deux piéces, dont l'une est en recouvrement sur l'autre, & en disposant aussi les anneaux qui ne pouvoient pas être soudés les uns sur les autres, de façon que celui qui précéde couvrît l'origine de celui qui suit. Quand le corps se courbe en embas, Nniii

ou qu'il s'allonge, une plus grande portion de chaque anneau est laissée à découvert par l'anneau qui le précéde; mais il reste toujours sous celui-ci une bande écailleuse de l'autre. Cette derniére bande qui est la partie antérieure \* Pl. 26. fig. de l'anneau, tient à une bande membraneuse \* qui n'est jamais mise à découvert, & qui est unie à l'anneau qui la

14. 00. cache.

Les abeilles ordinaires ont plusieurs endroits rousseâtres; ils doivent cette couleur à despoils dont ils sont couverts. Le desfous & les côtés de la tête, certaines parties des jambes, le dessous, le dessus & les côtés du corcelet pa-\* Pl. 25. fig. roiffent très-velus \*, même à la vûe simple. La plûpart de leurs poils méritent d'être mis au microscope. Lorsqu'on les regarde au travers de verres qui groffissent beaucoup, la partie qui en est couverte paroit un gazon rempli de très-jolies plantes, ou plus précisement de jolies mousses \* Pl. 26. fig. d'inégale grandeur \*. Chaque poil ressemble à une petite plante qui n'a qu'une seule tige, de chaque côté de laquelle partent des feuilles oblongues & étroites, qui font avec la tige un angle tourné vers son extrémité. Le nombre des poils qui peuvent être apperçûs à la vûe simple, est petit en comparaison du nombre de ceux qu'une sorte loupe fait découvrir. Elle en fait voir en des endroits \* Pl. 25. fig. où on n'en soupçonneroit pas. Les yeux à rezeau \* en paroissent presque aussi remplis qu'aucune partie du corps. Nous avons déja dit que dans les papillons & dans beaucoup d'autres insectes, ces yeux composés de tant de facettes, ces yeux qui ne sont qu'un assemblage d'une prodigieule quantité d'yeux extrémement petits, sont de même chargés de poils qui peuvent nous paroître assés mal placés. M. Vallisnieri a pensé qu'on ne pouvoit regarder comme des yeux ces corps taillés à tant de facettes, parce que

les poils dont ils sont hérissés, devoient empêcher les

2. y.

rayons de lumière de les rencontrer. Il est vrai qu'au moyen des poils, il n'y a que les rayons qui viennent dans certaines directions, qui puissent parvenir sur chaque sa-cette; mais il ne convenoit pas apparemment que des rayons de lumière pussent agir à la fois sur toutes, sur

tous les petits yeux de certains insectes.

Ce que nous avons dit ailleurs de la structure de ces petits corps, ne permet guéres de douter qu'ils ne soient réellement des yeux; & Hook a fait, il y a long-temps, des expériences rapportées dans sa micrographie, propres à les faire reconnoître pour ce qu'ils sont. Il a coupé ou percé à des mouches les parties que nous appellons les yeux, & elles se sont ensuite conduites en aveugles. Swammerdam a eu recours à un moyen plus doux & moins équivoque de s'affûrer de la même vérité. Il a enduit de noir détrempé à l'huile les yeux de certaines mouches, mais des yeux qui ne sont pas velus. Il a observé que les mouches, fur les yeux desquelles il avoit mis un pareil bandeau, voloient à l'aventure, qu'elles étoient comme imbécilles, que lorsqu'elles étoient posées quelque part, elles ne fuioient point la main qui les vouloit prendre. J'ai répété ces expériences sur les mouches bleues de la viande, & elles m'ont fourni les mêmes observations.

J'ai fait aussi ces expériences sur des yeux à rezeau trèsvelus, sur ceux de nos abeilles mêmes, & j'ai choisi les circonstances les plus décisives pour sçavoir si les abeilles qui avoient sur les leurs un enduit opaque, étoient en état de trouver leur chemin. J'ai couvert d'un vernis rouge, sans transparence, les yeux à rezeau de plusieurs abeilles toutes prises de la même ruche. Je les ai rensermées dans un poudrier avec d'autres abeilles de la ruche, aux yeux desquelles je n'avois pas touché. Je n'étois qu'à huit à dix pas de la ruche dont les abeilles avoient été tirées,

lorique j'ôtois le couvercle du poudrier. Celles qui avoient les yeux nets prenoient sur le champ l'essor, & se rendoient à leur habitation. Celles dont les yeux étoient vernis n'avoient aucun empressement de sortir du poudrier, elles avoient peine à se déterminer à voler, & la phipart dirigeoient leur vol indifféremment de différents côtés, & n'alloient pas loin. Pour en déterminer quelques-unes à prendre un plus grand essor, je les jettois en l'air, elles s'y élevoient presque verticalement à perte de vue, je ne sçavois ce qu'elles devenoient. On a imaginé une espèce de chasse aux corneilles assés plaisante, on leur met de l'appas dans un cornet de papier rempli en partie, ou au moins enduit de glu. La corneille qui donne dans le piége qu'on lui a tendu, qui va pour prendre le morceau qui lui est offert, se fait une coëffe du cornet, & une coësse qui lui couvre les yeux, & dont elle ne sçait point se débarrasser. Elle s'éleve alors en l'air à perte de vûe, & on assure qu'elle s'éleve jusqu'à ce qu'elle tombe sans force & presque morte. Mes abeilles dont les yeux étoient vernis me presentoient en petit une image de cette chasse aux corneilles. Non seulement celles que je jettois en l'air, mais toutes celles qui plus vives ou plus inquiétes que les autres, prenoient en partant un vol un peu élevé, ne manquoient pas de monter en l'air de plus en plus jusqu'à y disparoître à mes yeux; & aucune n'a paru connoître le chemin pour aller à sa ruche.

J'ai vû souvent des abeilles qui voloient en pirouettant auprès de la surface de la terre, comme si elles eussent été folles Elles ne faisoient que tournoïer, & cela successivement en des sens contraires. Peut-être que la cause de ces mouvements devoit être attribuée à trop de poudre qui s'étoit attachée aux poils de leurs yeux à rezeau, car ces

abeilles paroissoient poudreuses.

DES INSECTES. VI. Mem. 289

Il est donc certain au moins que les abeilles voyent, & qu'elles voyent avec leurs yeux à rezeau, quoiqu'il y ait grande apparence, comme le veut Swammerdam, que l'organisation de leurs yeux est très-différente de celle des nôtres. Une différence très-constante, c'est que toutes les cornées des yeux des mouches ont leur surface intérieure enduite d'une matière colorée, ou pour parler plus exactement, tapissée par une membrane colorée. Cette membrane, qui doit paroître analogue à notre corroïde, est donc tout autrement placée, puisqu'elle est par-tout appliquée contre la cornée transparente.

Des expériences semblables à celles que j'ai faites sur les yeux à rezeau, m'ont prouvé que les petits yeux des abeilles, les yeux lisses \* leur servent aussi à se conduire. \* Pl. 25. fig. J'ai verni ces yeux, ou, ce qui est la même chose, le 3.4, h. derriére de la tête, à plus de vingt abeilles que j'ai mises ensuite en liberté à trois à quatre pas de leur ruche; aucune n'a sçu la trouver, ni n'a paru la chercher. Elles ont volé de tous côtés sur les plantes, & n'ont pas volé doin. Aussi sembloient-elles s'embarrasser peu de voler. Mais je n'en ai point vû de celles-ci qui se soient élevées en l'air, comme s'y élevent celles dont les yeux à rezeau font vernis.

Les poils des yeux à rezeau ne sont pas de ceux qui sont chargés de feuilles, qui semblent de petites plantes; comme les poils que nous voyons le plus ordinairement fur les grands animaux, ils ne sont qu'une simple tige qui va en diminuant de groffeur depuis son origine jusqu'à son extrémité.

La partie de chaque anneau qui couvre le dessus du corps, semble bordée d'une frange de poils; mais quand on y regarde de plus pres, on remarque que ces poils qu'on Jugeoit attachés au bord postérieur, au bord mobile de

.00 Tome V.

290 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE l'anneau, sont plantés sur l'anneau qui suit dans l'endroit où le bord de l'anneau qui précéde, doit s'appli-

quer.

Nous nous arrêtons volontiers à parler au long des poils de l'abeille, parce que nous aurons à faire voir bientôt qu'ils ont des usages que n'ont pas ceux des grands animaux, ni même ceux des autres insectes. Mais avant que d'expliquer à quoi ils servent, nous devons parler de ceux des jambes, & faire connoître les jambes Pl 26. fig. elles-mêmes. Celles de la première \*, & celles de la se-

\* Fig. 3. conde paire \*, ne différent pas beaucoup en longueur;

\* Fig. 4. mais les deux dernières \* sont plus longues que les quatre précédentes. Celles-ci ont chacune environ cinq lignes de longueur, pendant que celles qui les précédent immédiatement, n'en ont que trois & demie, & que les premières ne sont longues que de trois lignes. Chaque jambe est composée de cinq parties principales, faites d'une écaille brune & luisante. La première de ces par-

\* Fig. 2, 3 ties \*, celle qui est attachée au corcelet, est la plus courte de toutes, c'est une espéce de bouton conique, à un des

\* ef. bouts duquel la seconde pièce \* est articulée; celle-ci est longuette, peu applatie, un peu contournée, & un peu moins grosse à l'un & à l'autre de ses bouts que vers son

\* Fig. 4. p. milieu. La troisséme pièce \* est plus considérable par rapport aux autres dans chaque jambe de la troisséme paire, & faite autrement qu'elle ne l'est dans les jambes des deux autres paires, & sur-tout dans celles de la première; dans chaque jambe de la troisséme paire, dis-je,

\* Fig. 4 & la troisséme pièce \* est applatie & triangulaire. Comme nous aurons plus d'une fois occasion de la désigner, nous croyons lui devoir donner un nom, celui de palette trian-

\*f. gulaire. Son bout aigu est à sa jonction \* avec la seconde piéce, & sa partie la plus large est à son autre bout où

DES INSECTES. VI. Mem. elle s'articule avec la quatriéme pièce. La troisième pièce \* \* Pl. 26. fig. de chaque jambe de la seconde paire, est plus courte, plus 3. P. étroite & moins triangulaire que ne l'est la piéce correspondante de chaque jambe de la troisiéme paire. Enfin, dans chaque jambe de la première paire, la troisséme pièce \* \* Fig. 2. p. n'est ni applatie ni triangulaire. La quatriéme piéce est encore applatie dans les jambes de la troisséme \* & de la \* Fig. 4 & feconde paire \*, elle est à peu près également large à l'un \* Fig. 3. L & à l'autre de ses bouts; son contour est à peu près quarré, aussi l'appellerons - nous la pièce quarrée ou la brosse. Bientôt on ne sera pas embarrassé de sçavoir sur quoi ce dernier nom est fondé. Cette pièce quarrée, ou cette brosse, est beaucoup plus grande, plus considérable dans les jambes de la derniére paire, que dans celles de la seconde. La quatriéme piéce des jambes de la premiére paire \*, ne tient aucunement de la figure quarrée & appla- \* Fig. 2. 6. tie, elle est oblongue & arrondie. Enfin, la cinquième & dernière partie \* de chacune des six jambes, & qui pour- \* Fig. 2, 3 roit être appellée le pied, est extrémement déliée, & com- & 4-9. posée de cinq parties assés courtes mises bout à bout, & articulées les unes aux autres. Les quatre premiéres \* font des espéces de cones tronqués un peu applatis, & dont que s'espéces de cones tronqués un peu applatis, & dont que s'espéces de cones tronqués un peu applatis, & dont que s'espéces de cones tronqués un peu applatis, & dont que s'espéces de cones tronqués un peu applatis, & dont que s'espéces de cones tronqués un peu applatis, & dont que s'espéces de cones tronqués un peu applatis de cones de con la base du premier est articulée avec le sommet du second, & ainsi de suite. Le premier & le quatriéme cone sont plus longs que les deux autres. La derniére pièce plus courte que celle qui la précéde, est armée de deux paires d'ongles \*, ou de crochets recourbés en embas. Un des \* c, c; i, i. ongles de chaque paire est au moins une fois plus long que l'autre. Entre les deux paires de crochets, est une petite partie charnue & chargée de poils courts, qui est analogue à la pelotte des pieds des mouches de la viande. Les premières piéces de toutes les jambes sont trèsfournies de poils à feuilles, sur-tout sur les côtés; mais Ooij

quelques piéces de jambes de la seconde, & sur-tout de celles de la troisiéme paire, sont garnies de poils simples. plus gros & plus roides que les autres. Où l'on doit principalement remarquer de ces gros poils, c'est tout autour, ou sur trois côtés de la piéce que nous avons nommée palette triangulaire \*. La face extérieure de cette palette est lisse & luisante, mais des poils s'élevent au-dessus des

\* Pl. 26. fig. 4 & 5. p.

bords de cette face. Ceux qui partent de l'un & de l'autre de ses côtés, sont dirigés vers le bout de la jambe, & disposés parallelement les uns aux autres. De la base de cette palette partent d'autres poils aussi roides que les précédents, & qui, comme eux, s'élevent au-dessus de la face extérieure, mais en se contournant vers le haut de la jambe, de sorte que les poils des deux côtés & ceux de la base, forment ensemble les bords d'une espèce de corbeille, dont la face extérieure de la palette fait le fond. Cette palette est aussi destinée à servir, pour ainsi dire, de corbeille; elle est destinée à recevoir une petite pelotte de \*Fig. 8. p.p. matiére à cire \*; les poils roides aident à retenir la pelotte dans la place où elle a été mise. Si pourtant la face exté-

rieure de la palette étoit par tout convexe, comme elle l'est vers son origine, & jusqu'au tiers ou à la moitié de sa longueur, les poils n'auroient pas assés de force pour retenir la pelotte: afin qu'elle pût y être logée surement, dans le reste de la face de la palette il y a une gouttière profonde qui va en s'élargissant à mesure qu'elle s'approche de la base. La palette de chaque jambe de la seconde \*Fig. 3. p. paire \*, n'a point une pareille gouttière ni des poils arrangés comme nous venons de le dire; aussi ces deux jambes

& les deux premiéres, qui n'ont pas de palette triangulaire, ne sont jamais chargées de pelottes de matière à cire. Ce sont les deux dernières jambes, qui seules ont été faites pour conserver la récolte de cette matière.

DES INSECTES. VI. Mem. 293

Nous devons dire encore un mot de la partie quarrée \* \* Pl. 26. 62. qui se trouve aux jambes de la troisséme, & à celles de 4 & 6. 6. la seconde paire; nous l'avons déja nommée la brosse, & elle mérite ce nom, parce que pendant que sa face extéricure est rase & lisse, sa face intérieure \* est plus \* Fig. 6. chargée de poils que ne l'est aucune brosse. Ces poils sont des poils simples \*, qui sont plûtôt arrangés comme \* Fig. 7. ceux de nos brosses à habits, que comme ceux des pinceaux. Ils sont distribués par rangs paralleles les uns aux autres, & paralleles en même temps aux bouts de la brosse, & dirigés vers le pied. Voyons à present quel usage l'abeille fait de ces poils disposés en brosse, & à quoi sui servent ceux dont toutes ses parties extérieures sont chargées.

On sçait que les abeilles vont faire leur récolte de cire fur les fleurs; mais les Auteurs les plus exacts n'ont pas asses fait entendre que les sleurs seules peuvent leur fournir cette récolte. M. Maraldi, par exemple, paroît avoir cru que les abeilles ramassent de la cire où elles ne sçauroient en trouver, lorsqu'il dit qu'elles recueillent la cire sur les feuilles d'un grand nombre d'arbres & de plantes, & sur la plupart des fleurs qui ont des étamines. Ce n'est que sur ces sortes de fleurs qu'elles trouvent à se pourvoir de matière propre à devenir cire, ou, pour nous exprimer plus briévement, de matière à cire; car elles ne rencontrent nulle part de la cire toute faite: mais cette matière propre à devenir de la cire, n'est jamais fournie aux abeilles par les feuilles des arbres & des plantes. Swammerdam qui a très-bien observé que cette matiére est un assemblage de petits grains, qui, pour l'ordinaire sont de petits globules plus ou moins arrondis, & plus ou moins allongés, propose des doutes sur la cause de la tigure de ces petits grains, & ne paroît pas avoir sçu à Oo iii

294 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE quelle partie des plantes ils devoient leur origine. En un mot, je ne connois point d'Auteur qui nous ait dit affés précisément ce que c'est que cette matière à cire, & où les abeilles la prennent constamment. Rien n'est plus ordinaire cependant, que de voir une abeille sur une sleur, & de lui voir le corps tout poudré d'une poussière qu'elle ne peut avoir prise que sur cette fleur; & les observations les plus grossières peuvent apprendre quelles sont les parties de la fleur qui ont pu couvrir ainsi l'abeille de poussière. Des observations encore assés aisées à faire, démontrent que cette même poudre, dont on a vû une abeille couverte, est la matière à cire. Une tulippe, un lys, &c. ont fait voir cent & cent fois à ceux qui n'ont jamais cherché à étudier les fleurs en Physiciens, des filets qui font chargés d'une poussière qu'ils laissent sur les doigts qui les manient. Les filets des lys y laissent une poudre jaune, & les filets des tulippes en pareil cas, y en laissent une brune. Les filets dont nous parlons, ont été nommés par les Botanistes, les étamines de la fleur. Le célébre M. de Tournefort n'a voulu regarder les poussières dont ces étamines sont chargées, que comme des excréments qui devoient être tirés de la fleur par une espéce de sécrétion. Mais le sentiment qui a prévalu parmi ceux qui font leur objet principal de l'étude des plantes, le sentiment le plus généralement adopté, veut qu'on ait une idée plus noble de ces poussières, il veut qu'on les regarde comme destinées par la nature à rendre les germes des plantes féconds, il veut que les graines restent stériles quand elles n'ont pas été vivifiées par ces poussiéres. Il ne nous conviendroit pas de nous engager à discuter ici cette grande & curicuse question; il nous suffit de dire, que ces poussiéres nous sont d'une grande utilité, puisqu'elles sont la seule & unique matière dont est faite

DES INSECTES. VI. Mem. la cire que nous consumons. Je ne puis pourtant laisser ignorer à ceux qui n'ont pas cherché à examiner ces poussières, qu'ils ne doivent pas croire les figures de leurs grains aussi irrégulières que le sont celles de nos poudres ordinaires, aussi irrégulières que le sont les figures des grains de notre farine. Quand on les observe au microscope, on reconnoît que les grains des poussières des étamines d'une même plante, ont tous une même figure; mais que des plantes de différents genres ont des poussières différenment figurées: c'est de quoi on peut s'instruire dans un Mémoire de M. Geoffroy, publié parmi ceux de l'Académie de l'année 1711. pag. 210. On y verra que ces grains sont faits en boule ou en boule allongée dans le plus grand nombre des plantes; mais que dans d'autres plantes, ces grains ont constamment d'autres figures beaucoup plus fingulières.

L'abeille qui entre dans une fleur bien épanouie, & dont les étamines sont chargées de poussières qui y tiennent peu, ne sçauroit manquer de faire frotter diverses parties de son corps contre ces poussiéres, & loin de l'éviter, elle le cherche apparemment; c'est alors que les poils dont elle est hérissée, lui sont d'un grand usage. Les poussières qui glisseroient si elles ne touchoient que des parties aussi lisses qu'une écaille luisante, sont arrêtées dans les forêts de poils. L'abeille devient toute poudrée, assés ordinairement d'une poudre jaune, quelquesois d'une poudre rouge, & d'autres fois d'une poudre d'un blanc-jaunâtre, & cela selon que sont colorées les poussières des étamines de la fleur dans laquelle elle marche. J'en ai vu souvent qui, lorsqu'elles retournoient à leur ruche, avoient leurs poils si chargés d'une poudre colorée, qu'elles en étoient méconnoissables. Un Gentilhom-

me d'un canton du Poitou, où les abeilles rencontrent à

la fin du Printemps beaucoup de fleurs dont les étamines sont bien fournies de poussières, croyoit avoir des ruches qui, dans ce temps, étoient remplies en partie d'abeilles jaunes. On me parla de ces abeilles d'une couleur différente de celle des abeilles ordinaires, comme d'une fingularité; on me promit même de m'en faire avoir. J'avertis qu'il pourroit bien se faire qu'on ne seroit pas en état de me tenir promesse, qu'il y avoit grande apparence qu'on croyoit jaunes des abeilles dont les poils étoient très couverts d'une poudre de cette couleur. Aussi quand j'ai eu fait vérifier ce qui en étoit par quelqu'un accoûtumé à observer, par M. de Villars Docteur en Médecine, qui demeure dans le canton où on croyoit avoir des abeilles jaunes, il me fit réponse que j'avois deviné, qu'on n'avoit pû en trouver aucune qui fût véritablement jaune, malgré l'envie qu'on avoit eu de m'en envoyer de telles; & que celles qu'on avoit cru l'être, ne l'étoient que quand elles rapportoient dans leurs poils beaucoup de poussières jaunes.

Quoiqu'il y ait quantité d'abeilles qui, quand elles arrivent à leur ruche, ont leurs poils pleins de cette forte de poussière; il y en a bien davantage, qui, avant que de songer à y retourner, ont eu soin de s'en nettoyer, de se brosser. Elles ont, comme nous l'avons vu ci-devant, des \* Pl. 26. fig. brosses à leurs quatre jambes postérieures \*; elles en 3, 4, 6 & 7. ont sur-tout de très-grandes aux derniéres de celles-ci. Les premiéres jambes chargées de poils comme elles le sont entre la quatriéme & cinquiéme articulation, ont aussi là une espèce de brosse ronde \* Il est donc aisé d'imaginer comment la mouche en passant & repassant ses différentes brosses sur le dessus, sur le dessous, & sur les côtés de son corps, de son corcelet, & de sa tête, peut en ôter la poussiére qui y est arrêtée. Mais elle n'a garde de

chercher

\* Fig. 2. b.

DES INSECTES. VI. Mem. 297

chercher à faire tomber à terre cette poussière, comme on cherche à y faire tomber celle qu'on ôte aux habits & aux meubles qu'on nettoye. Cette poussière est précieuse pour elle, elle veut en faire un amas; aussi parvient-elle à faire deux petites pelottes \* de figure plus ou moins \* Pl. 26. fig: arrondie, & assés souvent lenticulaire, de tous les petits 8. p. p. grains qui se trouvoient dispersés sur les différentes par-

Nous avons déja décrit les deux places \* que la nature \* Fig. 4 &

ties de son corps.

Tome V.

a préparées pour recevoir ces deux pelottes; nous avons 5. P. fait connoître deux cavités, dont chacune se trouve sur la face extérieure d'une de ces piéces de chaque jambe postérieure, que nous avons nommées les palettes triangulaires; enfin, nous avons vû que cette cavité est bordée de gros poils qui s'élevent assés haut. C'est dans chacune de ces cavités, que l'abeille porte tour à tour les petits grains, ou, plus exactement, de petites masses de ces grains, qu'elle les réunit pour en composer une plus grosse masse. L'amas qui est sur une des palettes, n'excéde jamais guére en groffeur celui qui est sur l'autre. L'un & l'autre n'y sont sensibles, que quand ils ont à peu près celle de la tête d'une petite épingle, & peut-être commencent-ils par l'avoir; mais de nouvelles poussiéres qui y sont adjoûtées successivement, les grossissent. Quand l'abeille trouve de quoi faire une bonne récolte, elle les rend aussi gros que des grains de poivre un peu applatis. Pendant qu'elle est occupée à brosser les pouslières qui sont attachées à ses poils, pendant qu'elle les fait passer d'une jambe de la première paire à une jambe de la seconde, & enfin, pendant qu'elle les place &

qu'elle les empile sur la palette d'une jambe de la troisième paire, ses mouvements sont si prompts, qu'il n'est guéres plus aisé de les suivre, qu'il le seroit de suivre

ceux des doigts de quelqu'un qui écrit couramment, ou que ceux des doigts d'un habile Musicien qui joue des airs dont l'execution doit être très-prompte. On voit bien que l'abeille fait agir les instruments propres à ramasser ces poussières, & à les réunir ensemble; mais on ne voit pas asses à son gré comment elle employe chacun de ces instruments. Aussi tous ceux qui ont voulu les observer dans ce travail, se sont plaints de seur trop grande activité, qu'elles ne sont pas disposées à moderer pour satisfaire la curiosité de l'observateur.

Tout ce que j'ai cru pouvoir faire de mieux pour parvenir à voir leur manége, ç'a été de les étudier sur des fleurs près de la sin de l'hyver, c'est-à-dire, dans des temps où foibles encore, & peu animées par un foleil sans ardeur, elles ne pouvoient se donner des mouvements aussi vifs que ceux qu'elles se donnent en d'autres temps. Dans des jours du Printemps où la force du soleil suffisoit à peine pour en déterminer quelques - unes à aller sur les fleurs des poiriers, ou sur celles des pommiers qui ne commençoient qu'à s'épanouir, j'ai vû ce que j'ai inutilement cherché à voir dans des jours plus chauds. C'est alors que j'ai été en état d'observer que l'abeille ne se contente pas de ramasser avec ses poils les poussières qui sont prêtes à tomber de dessus les étamines. Plusieurs plantes ont chacune de leurs étamines terminée par une espéce de tête, par un petit corps souvent oblong, que les Botanistes ont appellé le sommet de l'étamine. Les Botanisses sçavent que ce sommet est une capsule dans laquelle les poussiéres sont renfermées, & dont elles ne sortent que quand le temps est venu où la capsule s'entr'ouvre pour les laisser paroître au jour. Les abeilles le sçavent aussi. Les étamines des sleurs de pommier ont chacune leur sommet. L'abeille qui arrivoit sur un de

DES INSECTES. VI. Mem. 299 ces arbres, dont les fleurs encore peu développées, ne fournissoient pas à une récolte aisée & abondante, tâtoit avec ses dents le premier sommet d'étamine qui se présentoit. Quand il ne lui paroissoit pas convenable, elle le quittoit pour en prendre un autre. Si celui-ci lui paroissoit mieux conditionné, elle le pressoit avec ses deux dents comme avec une pince. On juge affés qu'elle tendoit par cette pression à obliger la capsule à s'ouvrir, à lui donner des poussières qui n'en étoient pas encore sorties. Bientôt on voyoit l'une & l'autre jambe de la premiére paire s'approcher successivement de la pince, & sans doute pour s'y charger de quelques grains. Bientôt la jambe qui avoit touché la pince, retournoit en arriére, & rencontroit une de celles de la seconde paire qui étoit du même côté. Cette seconde jambe portoit aussi à la troisiéme jambe du même côté, ce qu'elle avoit pris à la premiére; du moins les mouvements successifs des trois jambes d'un même côté, qui étoient très-visibles, paroissoient uniquement tendre à cela, & on en avoit une preuve peu équivoque, lorsque la même mouche après avoir répété le même manége sur quatre à cinq fleurs différentes, avoit un petit amas de matiére à cire sur chaque palette triangulaire d'une jambe de la troisséme paire.

Ce que j'avois vû faire à des abeilles occupées à ramasser des poussiéres sur des fleurs de pommier, je l'ai
vû faire bien plus distinctement à d'autres abeilles occupées à la récolte d'une autre matière dont nous parlerons dans la suite, & qui est beaucoup plus tenace que
la matière à cire & que la cire même, qui est une espéce
de gomme résineuse, & qui a la viscosité d'une résine qui
n'étant pas encore desséchée, peut s'attacher aux doigts.
Pendant que je considérois à la loupe une mouche,
je l'ai vû charger chacune de ses dernières jambes d'une

Ppij

grosse pelotte de cette matière résineuse. Ce fut pour elle un ouvrage d'une grande demi-heure. La matière étoit difficile à manier & à détacher; & par-là cette mouche se trouvoit dans une circonstance où j'avois eu grande envie d'en voir une depuis long-temps. Tous ses mouvements étoient lents en comparaison de ceux même des abeilles qui ramassent la matière à cire dans des jours presque froids. Les dents ne parvenoient à détacher une parcelle rélineuse, qu'après des coups & des tiraillements redoublés. Les dents donnoient ensuite une forme plus arrondie à la parcelle; après quoi une des jambes de la première paire venoit bien-tôt la faisir. La dernière partie \* Pl. 26. fig. de chaque jambe \*, celle qu'on en peut appeller le pied, 2,3,4, &c.q. est, comme nous l'avons dit, composée de cinq articulations qui la mettent en état de faire la fonction de main. Cette partie de la première jambe en se recourbant, tient bien saisse la petite parcelle que les dents lui ont laissée. Cette première jambe donne cette parcelle au pied de la seconde jambe du même côté, & cette derniére va poser la parcelle sur la palette triangulaire de la troisieme jambe. Mais ce n'est pas assés de l'y avoir posée, il faut que la nouvelle parcelle fasse corps avec les autres parcelles qui y ont été déposées, & qui commencent une pelotte, c'est à quoi la jambe de la seconde paire travaille encore. Dès que son pied a mis en place la petite parcelle, elle s'avance davantage en dessus de la pelotte commencée; elle la \* Fig. 10. tappe trois à quatre fois de suite \* avec la partie qui est faite en brosse, comme on tappe avec une palette de bois

de la terre molle qu'on veut façonner.

Les abeilles ne retournent pas toutes à la ruche avec une charge égale, toutes ne sont peut-être pas également bonnes ouvriéres; & il y en a qui ont le bonheur de trouver des plantes qui leur fournissent plus que n'ont:

DES INSECTES. VI. Mem.

fourni à d'autres celles auxquelles elles se sont adressées. Quand la pelotte de chaque jambe est petite, elle n'excéde pas les bords de la jambe, mais les grosses pelottes vont bien par-delà \*; elles sont collées contre les poils, elles \* Pl. 26. fig. les obligent à se plier en dehors. Ces poils auxquels elles 11.8,8,8.

sont collées, aident beaucoup à les soûtenir.

C'est quand les fommets des étamines sont bien épanouis, pour ainsi dire, & quand la sleur a beaucoup de ces sommets dont les poussières sont prêtes à être emportées par le vent, que l'abeille peut en ramasser davantage avec ses poils qu'avec ses dents, & qu'elle n'a presque pas besoin de faire agir celles-ci. Ces mouches, comme nous l'avons dit, peuvent emporter les poussières qui se sont attachées aux poils de leurs différentes parties, avec les brosses \* des jambes des deux derniéres paires, & même \* Fig. 3, 4, avec les brosses rondes \* des jambes de la première paire; 6 & 7. b. mais les plus grandes brosses & celles qui expédient l'ou- \* Fig. 2.6. vrage plus vîte, sont celles des derniéres jambes. Celles ci peuvent réciproquement se donner les poussières dont leurs brosses se sont chargées. J'ai vû souvent l'abeille\* \* Fig. 9. en faire passer une sous son ventre, & conduire sa brosse contre le bord extérieur de la palette triangulaire de l'autre, l'y frotter, & par conséquent y laisser & y rassembler les poussières qui étoient engagées dans la brosse. La jambe qui venoit de recevoir ces poussières en rendoit ensuite autant à l'autre par un semblable manege.

Dans le même instant des abeilles rentrent dans la ruche avec des pelotres jaunes, d'autres avec des pelottes rouges, & d'autres avec des pelottes blancheatres, j'en ai vû rentrer quelquefois avec des pelottes vertes. Les unes ont ramassé des poussières sur des plantes qui les ont jaunes, & les autres les ont ramassecs sur des plantes qui les ont rougeatres, ou sur d'autres qui les ont blancheâtres ou vertes.

https://rcin.org.pl

Pp III

Les grains qui composent ces pelottes ont non sculement la couleur qu'ils avoient lorsqu'ils étoient sur la plante, ils ont tous conservé seur figure. Si on les examine au microscope, on trouve que ceux de quelques-unes sont de petites boules bien rondes, ceux de quelques autres des boules applaties, ceux de quelques autres des boules applaties, ceux de quelques autres des boules oblongues. Toutes celles que j'ai examinées tenoient de la figure arrondie. Je ne sçais pourtant pas si les abeilles n'en ramassent point de celles qui ont des figures plus singulières. Un Botaniste qui auroit assés étudié les poussières des plantes, seroit peut être en état de sçavoir sur quelle plante

auroit été prise la pelotte qu'il examineroit.

Dans les mois d'avril & de may, les abeilles ramassent du matin au soir de la matière à cire, mais lorsqu'il fait plus chaud, dans les mois de juin & juillet, &c. c'est fur-tout le matin jusque vers les dix heures, qu'elles font la grande récolte de cette matière. Alors si la journée est favorable, on voit les deux pelottes de poussières à toutes ou à presque toutes celles qui arrivent à la ruche. Quand on considére plus tard les abeilles qui entrent dans la même ruche, on en voit cependant toûjours quelquesunes qui reviennent avec des pelottes; mais le nombre en est petit en comparaison de celui des mouches qui n'en rapportent point. Ce n'est pas que les abeilles ne trouvassent sur les fleurs des plantes, lorsque la chaleur du soleil se fait plus sentir, autant de poussières qu'elles en y trouvent plus matin; ces poussiéres doivent même être plus aisées à détacher lorsqu'il fait plus chaud, elles doivent tenir moins à l'étamine; mais il ne convient pas à l'abeille de les recueillir lorsqu'elles sont trop seches; alors il ne lui est pas si aisé de les lier ensemble, de les réunir dans une masse; elles sont plus propres à faire corps les unes avec les autres, quand elles sont encore humectées par

303 la rosée de la nuit, ou par la liqueur qu'elles ont laisse

transpirer.

Il est pourtant vrai qu'on voit à toutes les heures du jour, des abeilles qui rapportent des pelottes, & le nombre de celles qui en rapportent, est grand comme le matin, vers le midi & après, dans la ruche où un essaim n'est établi que depuis peu de jours. Mais les abeilles qui vont au loin peuvent trouver des fleurs placées à l'ombre & dans des lieux aquatiques, qui, l'après midi, font aussi humides que d'autres fleurs le sont le matin. La nécessité de travailler où sont les abeilles établies dans une ruche dont l'intérieur manque de tout, les oblige de chercher avec plus de soin les fleurs qui peuvent leur fournir de quoi faire des gâteaux qui y sont si essentiels.

Ce ne sera que dans le Mémoire suivant que nous examinerons ce que les abeilles font de ces pelottes qu'elles transportent à leur ruche avec tant de soins & de fatigues. Nous devons parler actuellement d'une autre récolte bien importante pour elles, qu'elles vont encore faire fur les fleurs des plantes; elles y vont faire celle du miel. M. Linéus a mieux observé qu'on ne l'avoit sait avant lui, que les fleurs ont des espéces de vessies, ou plûtôt des glandes qui sont des reservoirs pleins d'une liqueur miellée, qu'il a nommés en latin nectaria: il leur a trouvé des figures & des positions si différentes dans les sleurs de différentes plantes, qu'il a cru qu'on devoit faire entrer ces nectaria dans les caractéres des genres des plantes. Les abeilles auroient pû nous instruire il y a long-temps, de la position de ces reservoirs, car elles sçavent très-bien où il faut aller les chercher. C'est dans ces glandes ou autour qu'elles vont puiser le miel ou la liqueur propre à le devenir. Sur le champ elles la font passer dans leur corps, où elles la conservent jusqu'à ce qu'elles puissent la déposer dans les petits pots

préparés dans la ruche pour la recevoir. On porteroit donc fouvent des jugements très injustes des abeilles, souvent on les croiroit à tort des paresseuses, si on pensoit qu'elles n'ont été à la campagne que pour se promener, ou pour y prendre leur repas, toutes les sois qu'on les voit revenir chés elles sans apporter des boules de matiére à cire, car souvent elles reviennent alors avec une bonne provision de liqueur à miel. Mais avant que de voir où cette liqueur est contenue dans l'intérieur de la mouche, nous devons connoître l'instrument qui a servi à la recueillir, nous de-

vons connoître la trompe.

Les Volumes précédents nous ont déja fait admirer la structure des trompes de divers insectes, & même celle de trompes faites pour agir contre nous, telles que sont celles de quelques mouches, & sur-tout celles dont les cousins se servent pour s'abbreuver de notre sang. Nous devons être plus disposés à admirer la structure de la trompe des abeilles, qui ne sert pas seulement à porter à ces mouches l'aliment qui leur est nécessaire, mais qui est de plus employé à faire une récolte que nous nous approprions comme si elle eut été faite pour nous. D'ailleurs la trompe des abeilles ordinaires mérite d'autant plus d'être connue, qu'elle est construite sur un modéle trèsdifférent de ceux des différentes trompes dont nous avons parlé jusqu'ici, & que dès qu'on la connoîtra, on connoîtra celles de beaucoup d'autres espéces d'abeilles qui vivent solitaires, ou en des sociétés peu nombreuses; qu'on connoîtra par exemple celle de ces gros bourdons velus fi communs dans nos campagnes; en un mot, qu'on connoîtra les trompes d'un très-grand nombre d'espéces & de genres de mouches.

Dans différents temps la trompe de l'abeille est plus ou moins allongée; le temps où elle est dans une parfaite inaction.

DES INSECTES. VI. Mem. 305 inaction, où elle ne se prépare pas même à agir, est celui où elle est le plus raccourcie; & c'est dans l'état où elle est alors que nous commencerons à la considérer. Si on regarde le devant de la tête d'une abeille\* qu'on tient \* Pl. 27. fig. entre ses doigts, on remarquera aisément tout près du 1 & 2. bout des dents\* une espéce de lame\* assés épaisse, très- \* d, d. luisante & de couleur châtain, qui fait là un coude, qui \* 1. s'y plie pour retourner le long de la face postérieure de la tête, & se rendre auprès du col. Depuis le coude qui est proche des dents \*, cette espéce de lame va en diminuant \* d, d. de largeur pour se terminer en pointe. Dans d'autres temps où la trompe n'est pas plus allongée, la partie dont nous venons de parler est plus en vûe, elle descend en faisant un arc \*, ou quelquesois elle est presque toute \* PI. 25. fig. droite dans la direction du devant de la tête \*. Dans 2.1. cette derniére circonstance on la regarderoit volontiers \* Pl. 27. fig. comme une espéce de bec d'autant plus semblable à celui 4, 5 & 8. des oiseaux, qu'elle a un luisant qui la fait juger de corne. Cette partie que nous avons prise tout près du bout des dents, n'est qu'une portion de la trompe, celle qui est déterminée par le coude que fait la trompe en repos pour se tenir pliée, & nous la nommerons la partie antérieure, ou la seconde partie de la trompe. Nous nommerons celle à laquelle elle tient, la partie postérieure ou la première partie. L'origine de la trompe, l'endroit où elle est unie à la tête est proche du col\*; de-là elle va \*Fig. 8. c. en ligne droite jusqu'aux dents où elle se replie sur ellemême, de façon que sa pointe vient rejoindre sa base\*. \*Fig. 2. Quand elle est ainsi pliée en deux \*, ou quand elle est \* Fig. 1 & 2. simplement redressée \*, on ne la voit pas elle-même, \* Fig. 4, 5 on ne voit que les enveloppes sous lesquelles elle est & 8. cachée. Ce n'est pas une nouveauté pour nous de trouver une trompe renfermée dans un étui, nous en avons déja Tome V.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE 306 eu bien des exemples; mais les étuis que nous avons vûs à d'autres trompes, ne ressemblent point à celui ou plûtôt à ceux de la trompe des abeilles, car elle n'en a \* Pl. 27. fig. pas pour un; elle en a deux. Un des deux pourtant \* ne 789.0,0 la couvre gueres que dans la moitié de sa longueur, & l'un & l'autre ne la couvrent pas dans toute sa circonférence. Chaque étui est fait de deux piéces, dont chacune sera nommée un demi-étui. Pour voir distinctement ces quatre piéces, pour prendre une idée de leur figure, & de la manière dont elles sont ajustées lorsqu'elles couvrent la trompe, il faut presser celle-ci vers son origine, en la poussant en devant. Dans l'instant la trompe semble devenue plus longue qu'elle n'étoit, & elle ne paroît plus aussi simple qu'elle le paroissoit. On voit à la fois cinq \*Fig. 7. t; pieces différentes \*, dont celle du milieu \*, qui dans une grande partie de sa longueur est un filet un peu applati, une lame étroite dont les côtés sont arrondis, dont celle du milieu, dis-je, est accompagnée de quatre espéces \*.... f.f. d'aîlerons posés deux à deux \* de chaque côté. Ce sont les quatre demi-étuis qui font plus ou moins éloignés de la petite tige qu'ils doivent couvrir selon que la pression \* c. a été plus ou moins forte. Deux de ces aîlerons \* plus courts & moins grands dans leurs autres dimensions, que \* Fig. 7 & les deux autres, tirent à peu près leur origine de l'endroit \* 9 - gg. où est le coude de la trompe pliée en deux. L'usage auquel ils sont destinés, fait ailément imaginer qu'ils ont une concavité; mais lorsqu'on sçaura qu'ils ne doivent couvrir que chaque côté de la trompe, une petite bande de son dessous, & une bande encore plus étroite de son dessus, & enfin, si on se rappelle que la trompe est unc lame plate qui se termine en pointe, on se fera une idée juste de la cavité de ces demi-éruis, & même de leur forme extérieure. Nous adjoûterons seulement qu'un peu

DES INSECTES. VI. Mem. au dessus de leur origine, ils ont plus de diametre que partout ailleurs, & que delà en allant en avant ils se retrécissent de plus en plus. Ces demi-étuis sont des espéces de gouttiéres angulaires, mais dont l'angle est compris entre deux plans, dont l'un est plus étroit que l'autre. Une arête marque cet angle. Quand les demi-étuis restent appliqués sur la trompe, comme ils y restent ordinairement\*, \* Pl. 27 fig. quoique celle-ci soit autant allongée qu'elle le peut être, 9. on voit qu'ils s'en écartent près de leur bout \* qui se courbe \* h, h. pour se placer perpendiculairement à la direction du reste. Ces deux bouts paroissent même lorsque la trompe est le plus raccourcie\*. On y observe trois articulations très
\*Fig. 4, s
distinctes. Chaque bout sût-il couché sur la trompe

\*Fig. 4, s

\*Fig. 9. allongée \*, il s'en faudroit encore quelque chose qu'il n'en pût atteindre l'extrémité. Pour finir ce qui nous reste à dire de ces deux demi-étuis, nous ferons remarquer que tout leur contour est bordé de poils assés longs \*. \* Fig. 7. Les deux autres demi-étuis sont bien plus considérables que les précédents, aussi leur doivent-ils servir d'enveloppe. Nous appellerons le dessus de la trompe ou sa face supérieure, celle qui le devient lorsqu'on tient l'abeille droite entre ses doigts, ou qui le devient encore lorsque l'abeille éleve sa tête; cette face de la trompe\*, qui, dans \* Fig. 7. d'autres temps, n'est que l'antérieure, & qui même ne l'est que dans une moitié de sa longueur, lorsque la trompe est pliée. Les deux grands demi-étuis ne couvrent en entier que la face que nous venons de défigner par le nom de supérieure\*; & chacun d'eux la couvre en entier de- \*Fig. 4 & 5. puis l'endroit où la trompe se plie en deux jusqu'à son extrémité, de sorte que l'un d'eux recouvre l'autre. L'un & l'autre se replient pour venir simplement s'appliquer contre le bord de chaque côté de la trompe \*. Tout \*Fig. 6. s.f. le dessus de la partie antérieure de la trompe est donc Qqi

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE défendu par deux lames, minces à la vérité, mais capables de rélissance, parce qu'elles sont des lames d'une espéce de corne, pendant que le dessous de la trompe n'est recouvert que le long de chacun de ses bords par les deux demi-étuis qui recouvrent le dessus. Mais on voit bien que le dessous n'avoit pas besoin d'autant d'enveloppes que le dessus, \* Pl. 27. fig. puisque lorsque la trompe est dans l'inaction \*, elle est pliée en deux, & que par consequent sa face inférieure ou postérieure est alors bien à l'abri de tous les chocs auxquels la supérieure seule peut être exposée.

1 & 2.

L'origine des deux demi-étuis qui sont les plus petits, & que nous nommerons les intérieurs, est sur le corps \* Fig. 7 & de la trompe même \*, aussi la suivent-ils lorsqu'elle se re-

9. g g. dresse & lorsqu'elle est portée en avant. Mais alors les deux \* f. f. autres demi étuis, les extérieurs \*, restent en arrière : ils laissent aller la trompe, parce que leurs attaches & leur origine sont par delà la base de la trompe, & en dehors.

Chacun de ces demi-étuis extérieurs, est porté par une \*Fig. 9. k, k, tige assés massive \*, dont la longueur égale à peu près celle de la partie postérieure de la trompe; & chacune de ces tiges est posée à un des côtés de la trompe, auquel elle n'est aucunement adhérente. Dans l'endroit où finit la

> tige, où le demi-étui commence, il y a une sorte d'arti-» i. culation \*, ou au moins un pli qui permet au demiétui de rester sur la trompe raccourcie, lorsqu'elle se plie en deux.

Fig. 7. e, e. Quand on écarte un des demi-étuis intérieurs \* de dessus la tige qu'il enveloppe naturellement, ou encore

\* s. mieux quand on le coupe près de son origine \*, on met à découvert une piéce, qui, en petit, a assés la figure de celle qui l'empêchoit de paroître, & qui part à peu près du même endroit. Mais nous ne nous arrêterons pas à faire connoître dayantage deux piéces si petites, & dont

DES INSECTES. VI. Mem. les usages ne sont pas de ceux que nous chercherons à dé

couvrir, lorsque nous examinerons les parties qui contri-

buent le plus au jeu de la trompe.

Laissons les enveloppes de la trompe pour la considérer elle-même lorsqu'elle en est dehors, lorsqu'elle est allongée & portée en avant. Nous continuerons de la regarder comme composée de deux parties, l'une est antérieure \*, \* Pl. 27. fig. & l'autre possérieure \*. La partie antérieure est celle pour 7. gg, tb. laquelle les étuis ont été faits; nous fixons l'origine de celle-ci, & la fin de l'autre, comme nous l'avons déja dit, à l'endroit où la trompe se plie en deux. Quand elle ne puise point le suc miellé des plantes, ou quand elle est dans une parfaite inaction, elle est applatie; elle est peutêtre au moins trois fois plus large qu'épaisse, mais ses bords sont arrondis: elle devient insentiblement de plus en plus étroite, depuis son origine jusque tout auprès de son extrémité. Elle se termine par un petit mammelon presque cylindrique, au bout duquel est un bourlet \*, une \* Fig. 7, 9 espéce de bouton dont le centre semble percé. La circon- & 11.6. férence de ce bourlet jette des poils affés longs & dispofés en rayons. Les poils n'ont pas été épargnés à la partie antérieure de la trompe, son dessus en est tout couvert; ils y sont par tout de même couleur, d'un jaune qui tire sur celui de l'or un peu rouge; mais en différents endroits, ils sont de différente longueur & différemment arrangés. La première & la plus large partie du dessus \*, semble \* Fig. 7.t, n. cannelée transversalement par de petits sillons très proches les uns des autres. Chacun de ces sillons est couvert de poils très-courts, quoiqu'assés gros, & couchés parallelement les uns aux autres. Dans le reste \* du dessus de la \* tb. partie à laquelle nous fommes fixés, les poils font plus longs, très-pressés les uns contre les autres, couchés & dirigés vers le bout, de manière que ceux qui précédent

\* Pl. 27. fig. ne laissent voir qu'une portion de ceux qui les suivent \*: mais où ils sont encore plus longs, c'est sur les côtés de cette même partie & sur-tout en approchant du bout. Aussi la trompe vue au microscope, a quelque ressemblance avec une queue de renard ou de marte.

fig. 10. x.

Le dessus de cette partie antérieure de la trompe. semble tout cartilagineux; mais le dessous de la même partie ne paroît cartilagineux que dans une partie de sa largeur. Le milieu de celui-ci est tout du long marqué \* Fig. 9 & par un trait plus transparent que le reste \* qui paroît membraneux, ou même une membrane plissée, comme l'est celle qui sépare les anneaux écailleux de certaines mouches dont nous avons parlé ailleurs. Il est aisé de s'assûrer que ce qui paroît membraneux dans cette partie de la trompe, l'est réellement, & de le distinguer de ce qui est de nature de corne ou de cartilage. On n'a qu'à presser la partie postérieure de la trompe, pendant qu'on en tient la partie antérieure tout près d'une bougie, vers laquelle la face supérieure de cette partie est tournée, & qu'on examine la face inférieure au travers d'une loupe dont le foyer est trescourt ; bientôt on voit arriver une goutte de liqueur dans la partie antérieure de la trompe; en continuant de presser, on y fait avancer cette goutte; tous les endroits où elle parvient, se gonflent considérablement, les deux bords s'écartent l'un de l'autre: alors ce dessous de la trompe \* Pl. 28. fig. qui étoit plat, se releve & se rensse très considérablement \*, & tout ce qui se releve est évidemment membraneux. On \* Fig. 3. dd. croit voir paroitre une longue vessie \* faite en boyau, & de la matière la plus transparente. Mais pendant qu'il se fait une si grande augmentation de volume du côté de la surface inférieure, la surface supérieure s'arrondit seulement un peu; de platte qu'elle étoit, elle devient un peu convexe; ce qui prouve que l'enveloppe immédiate

2 & 3.

de celle-ci, n'est pas capable d'extension notable. Au travers de la vessie qui s'éleve de l'autre côté, on croit voir un vaisseau qui va se rendre au bouton de la trompe; on croit même appercevoir ce vaisseau dans des temps où on n'a pas forcé de la liqueur de s'introduire dans la trompe, & de la gonsser. Si on observe une mouche occupée à succer une liqueur miellée, on verra quelquesois la partie antérieure de sa trompe plus gonssée que dans les temps d'inaction; & on verra dans cette trompe des alternatives, de plus grands & de moindres gonssements. Néantmoins on ne lui verra jamais prendre autant de volume qu'on lui en sait acquerir lorsqu'on force par la pression des doigts, de la liqueur à retourner de la base

vers la pointe.

Passons à present à la partie postérieure de la trompe \*, \* Pl. 27. fig. à laquelle nous n'avons encore donné aucune attention; 9.88, 9. elle est beaucoup plus grosse que l'antérieure, & ce n'est que quand celle-ci est dans l'inaction, que l'autre lui est presque égale en longueur. Nous venons de voir que le dessus de la partie antérieure, a la consistance de la corne; une petite portion \* de la trompe, à laquelle on peut donner \* 1, 1. un nom particulier, quoiqu'elle soit très-courte, celui de partie moyenne, est entiérement ou presque entiérement charnue; elle avoit besoin d'être très-flexible, c'est celle qui permet à la trompe de se plier, celle dans laquelle le pli se trouve, & qui fait la jonction de la partie antérieure avec la partie postérieure. Pour parvenir à bien connoître cette derniére, nous devons considérer séparément ses deux faces. L'inférieure, ou, si l'on veut, la postérieure \*, est toute écailleuse, très-luisante & arrondie. On \* gg, q. juge qu'elle a beaucoup plus de solidité que tout le reste. Son diametre augmente à mesure qu'elle s'éloigne de la partie moyenne jusqu'à plus des deux tiers de sa longueur;

la elle se rétrécit un peu, & il semble que la première des deux pièces dont elle est composée, y finisse. La première \* Pl. 27. sig. pièce \* s'arrondit comme pour se poser sur une autre \* qui lui sert de base & de pivot. Celle qui lui en sert est conique,

\* 4. écailleuse, mais d'une couleur plus claire que celle de l'autre; ainsi la derniére pièce solide du corps de la trompe se

termine en pivot, en pointe assés aigûe.

La trompe sans devenir réellement plus longue, peut nous paroître l'être devenue, parce que sans s'être allongée, elle peut être portée beaucoup par-delà les dents, ce que nous appellerons être portée en avant. La méchanique que la nature a employée pour porter la trompe en avant, mérite qu'on cherche à la voir, & il est aisé d'y parvenir. Prenons la trompe dans le moment où elle est autant en arrière, aussi proche du col qu'elle le

\* Fig. 8. peut être \*. Si on observe alors avec une sorte loupe le \* q pivot \* dont nous venons de parler, on le trouvera logé dans l'angle que sont ensemble deux petits corps bruns,

\* r, r. longs & droits, & asses déliés \*, mais qui ont toute la solidité que peuvent avoir des parties si menues, car ils sont écailleux; & on sçait que dans les insectes la corne & l'écaille sont ce qu'est la matière ofseuse dans les grands animaux. Ces deux petits corps longuets, sont les deux leviers qui portent la trompe en avant. Le pivot par lequel elle se termine, est articulé avec le sommet de l'angle qu'ils forment. L'autre bout de chacun de ces leviers est arrêté

\* Pl. 28. fg. & articulé fur le bout d'une espèce de petit pilier \* posé dans la direction de la longueur de la tête. Malgré le nom de pilier que je viens de donner aux corps qui servent d'appuis aux leviers, ils ne sont guéres plus gros que les

\* Pl. 27. fig. leviers memes. Quand la trompe qui étoit en arrière \*, est \* Fig. 9. portée en avant \*, c'est le sommet de l'angle \* auquel elle \* q. tient, qui lui fait saire ce chemin. Les deux petits leviers,

fans

DES INSECTES. VI. Mem. 313 sans se séparer l'un de l'autre, s'élevent peu à peu au-dessus de la tête contre laquelle ils étoient appliqués, & cela jusqu'au point où il leur est possible de s'élever le plus, après quoi ils s'inclinent dans le sens oppose jusqu'à ce qu'ils foient parvenus à rencontrer le devant de la tête, & à se coucher dessus. L'angle qui, dans la première position \* \* Pl. 27. fig. où nous l'avons pris, étoit tourné vers les dents, dans la 8. feconde position où nous l'avons amené \*, est tourné vers \* Fig. 9. le col, d'où il est aisé de juger que le sommet de l'angle est plus proche, & de combien il est plus proche de la tête dans cette seconde position, qu'il ne l'étoit dans la premiére. Or la distance qu'il y a entre le point où étoit d'abord le sommet de cet angle, & le point où il a été porté, est visiblement la mesure du chemin que la trompe a fait en avant.

Ces petits leviers \* qui servent à porter la trompe en \* r, r. avant, & à la reporter en arrière, sont aussi les appuis des deux plus grands demi-étuis \*. Un de ces demi-étuis est \* Pl. 27. 6g. arrêté par un pédicule \* sur un des leviers, & l'autre sur 1. fk, fk. l'autre par un pareil pédicule. Cette position nous ap- \* o. prend pourquoi, lorsque la trompe est portée par-delà les dents jusqu'à un certain point, les deux demi-étuis extérieurs l'abandonnent; le chemin qu'ils sont en avant ne pouvant être aussi long que celui qu'y fait la trompe, ils sont sorcés de rester en arrière; car il ne saut pas être géometre pour voir que le chemin que parcourent les deux bouts réunis des leviers, est beaucoup plus long que celui qui est parcouru par toute autre partie de ces leviers.

Quoique la trompe ne puisse être portée en avant, sans que les deux leviers écailleux se redressent pour aller enfuite se coucher du côté opposé à celui où ils étoient, tous ces mouvements s'executent sans que la trompe Tome V.

Rr

s'éleve sensiblement, & sans que le sommet du triangle excéde jamais le plan où sont les bords de la tête; & \* Pl. 27. fig. cela parce que les bords du crane sont élevés & arrondis \*. Ils laissent entr'eux une cavité longue & profonde par rapport à l'épaisseur de la tête. L'origine de cette cavité est peu éloignée de l'endroit écailleux où le col s'insere, & elle s'étend jusqu'aux dents, c'est-à-dire, jusqu'au bout \* o. antérieur de la tête. C'est dans cette grande cavité \* qu'est placée en tout temps la partie postérieure de la trompe, que le sont les deux pilliers des leviers, & les deux leviers eux-mêmes, & ceux ci y peuvent faire tout leur jeu fans en fortir.

21, 11.

\* Fig. 9. m, Il nous reste encore à faire connoître des parties \* charnues qui se trouvent dans cette même cavité, & qui nous conduitent à examiner la seule portion de la trompe dont nous n'avons point encore parle, la face supérieure de sa partie postérieure. Loriqu'on pousse la trompe en avant, ou lorsqu'on la tient allongée par delà les dents, on remarque une espéce de cordon très-blanc, plus gros que le col, vers lequel il semble se diriger après etre entré dans la tête & s'y être enfoncé; tiraillé comme il l'est alors, on juge affés qu'il est plus long & bien moins gros qu'il ne l'est lorsque la trompe est en arrière. On voit un grand nombre de plis paralleles à sa longueur, semblables à ceux qu'on oblige de faire à une vessie lorsqu'on la rend très-oblongue. Le corps que nous venons d'appeller une espéce de cordon, a aussi dans d'autres temps la sigure \* m. d'une espèce de vessie\*, c'est sous son enveloppe que sont cachés les vaisseaux qui reçoivent le suc qui est fourni par la trompe, & qui, dans d'autres circonstances, reportent des liqueurs à la trompe même. En pressant le ventre d'une abeille, on force du miel ou quelqu'autre liqueur à retourner dans ces vaisseaux, & la membrane transpa-

DES INSECTES. VI. Mem. rente qui les enveloppe, permet de voir la liqueur qui s'y rend & qui s'y raffemble. En un mot, c'est-là qu'est le vaisseau, ou que sont les vaisseaux qui reçoivent les liqueurs ou les autres matières qui entrent dans la tête de l'abeille, qui se rendent au col où elles trouvent un canal, qui après les avoir conduites au travers du corcelet, les porte dans le corps, dans l'estomac. Enfin, c'est dans ces parties charnues qu'il faut chercher les muscles qui produisent les mouvements du triangle écailleux destiné à pousser la trompe en avant. Mais ce que nous avons à remarquer actuellement, c'est que l'enveloppe blanche & membraneuse \* qui renferme les vaisseaux qui doivent \* Pl. 27. fg. recevoir ce qui est apporté par la trompe, vient se réunir 9.n, n. au-dessus de la trompe à sa partie postérieure. Toute cette partie de la trompe, qui du côté opposé \* a un \* p. contour circulaire, & qui y est écailleuse, est platte du côté que nous examinons actuellement, & charnue \*. Les \* Fig. 7. chairs y sont suffisamment dessendues par les écailles de l'autre face.

Les parties charnues du dessus de la trompe, peuvent, si l'on veut, être regardées comme un prolongement des membranes & des parties charnues qui forment & remplissent la vessie qui est à sa base; ou, si l'on veut, les regarder comme des sibres dissérentes, la réunion des unes avec les autres, l'insertion des unes dans les autres ne se fait pas dans un seul point, elle se fait dans une étendue qui a quelque longueur; par-tout où elle se fait, les chairs sont plus relevées qu'ailleurs, au moins pendant le tiraillement. Vers l'endroit où finissent les chairs les plus relevées, il y a une partie que je n'ai vûe que par le besoin que j'ai eu de la voir. La manière dont les abeilles se nourrissent d'une matière qui a une tout autre conssistance que le miel, la manière dont elles rejettent du Rr ij

miel dans certaines circonstances, & d'autres faits de l'histoire de ces mouches beaucoup plus curieux, qui regardent tout ce qui se passe pendant qu'elles bâtissent des alvéoles de cire, tous ces faits, dis-je, devenoient inexplicables, pendant qu'on ne croyoit à la trompe des \* Pl. 27. fig. abeilles qu'une ouverture \* à peine perceptible, lorsqu'on 7,9&11.b. la cherche avec le microscope; & qui est la seule que Swammerdam lui ait accordée. Quoiqu'il ait donné des desseins de la trompe vus avec les microscopes qui grossissent le plus, une autre ouverture, qui est d'une grandeur prodigieuse en comparaison de celle du bout de la trompe, s'il y en a une à ce bout, lui a échappé; & malgré sa grandeur, elle m'eût échappé comme à lui, sa je ne me fusse obstiné à chercher à expliquer les faits que je viens d'indiquer, les faits les plus embarrassants, & peut-être les plus singuliers de l'histoire des abeilles. Mais Swammerdam semble ne s'être attaché qu'à considérer la trompe par-dessous; c'est seulement de ce côté qu'il s'a fait représenter. D'ailleurs, les desseins qu'il en a donnés, ne sont ni assés détaillés, j'oserois presque dire, ni assés exacts pour expliquer ce qu'on peut voir sur la composition & les mouvements de cette partie; & ses explications ne suppléent pas à ce qui manque aux desseins.

4. 0.

Outre cette ouverture presque insensible qu'on a prétendu être au bout de la trompe, les abeilles ont une \*Pl. 28. fig. bouche, & même très-grande \*; elle est sur la trompe & dans les chairs dont je viens de parler; mais quoique grande, on ne parviendroit pas à la voir, si on ne sçavoit où l'on doit sa chercher. L'ouverture du trou que j'appelle la bouche, ou, si l'on veut, le fond de la bouche, est ordinairement appliquée contre les parois de cette cavité, dont la partie antérieure peut être appellée le palais de l'abeille. Quand la trompe est portée en avant,

DES INSECTES. VI. Mem. autant qu'elle le peut être, outre que cette ouverture est souvent fermée par les chairs qui la bordent, elle se trouve placée comme une bouche d'insecte doit l'être, au-dessous des dents. Une languette de chair \*, une vraye langue la \* Pl. 28. fig. couvre entiérement en quelques circonstances. Mais il y 4 % a un moyen fûr de la voir, qui ne demande qu'une adresse fort médiocre & peu de patience. Après avoir tiré la trompe en avant autant qu'elle y peut être tirée, on la ramenera en embas \* autant qu'on peut l'y ramener sans la \* Fig. 4forcer trop, fans rien déchirer, & on l'affujettira dans cette position en tenant son bout pressé par un doigt, foit contre le corcelet, soit contre la tête même. Si alors on regarde de face la partie de la trompe qui est au-dessous des dents, on verra une ouverture \* plus considé- \* o. rable qu'on n'auroit cru la trouver; elle a l'air de l'ouverture d'un grand gosier. Son contour paroîtra si bien terminé, qu'on n'aura aucun lieu de craindre qu'elle soit une sente produite par un tiraillement trop forcé. On n'hésitera pas à la prendre pour une ouverture préparée par la nature. On remarquera que son contour intérieur est un peu plus brun & plus suisant que les chairs des environs, comme s'il étoit cartilagineux, & comme s'il avoit une consistance nécessaire pour résister à l'impression des grains durs qu'il peut recevoir quelquesois. Enfin, on trouvera toûjours cette ouverture, & faite de la même manière, à toutes les abeilles, quand on la cherchera de la manière qui vient d'être expliquée. On ne trouvera pas seulement cette bouche aux abeilles ordinaires, on la trouvera à toutes les mouches de leur classe. Il y en a même des genres où elle est beaucoup plus visible, comme dans celui des gros bourdons velus, qui étant plus gros que les abeilles, ont une plus grande bouche.

Rriii

C'est aussi d'après ces derniéres mouches que j'ai sait saire

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE les premiers desseins des parties qui y ont rapport, & qu'il est plus aisé de voir distinctement en tout temps la langue qui couvre l'ouverture que j'appelle la bouche. Cette langue est charnue, & capable de prendre bien des figures, comme il convient à une langue d'en pouvoir prendre. \* Pl. 28. sig. Il y a des temps où elle est allongée \*, & où elle ressem-9 & 11. ble en petit aux langues les plus connues; il y a des temps où elle est à peu près également large dans plus des deux \* Fig. 8. L tiers de fa longueur \*, & où le tiers restant se termine par une pointe telle que celle d'un angle rectiligne. Dans d'autres temps sa pointe est mousse, & formée par des côtés un peu courbes. En d'autres temps, cette langue \* Fig. 7. 1. montre trois pointes mousses disposees en fleur de lis \*. Il est aisé de voir sur la trompe des bourdons une ca-\* Fig. 7 & vité \* qui a été préparée pour recevoir la langue. Quand la langue y est placée, sa partie supérieure est de niveau avec \*Fig. 8. 1. le reste de la surface de la trompe \*. Si on éleve avec une épingle cette langue, on découvre l'ouverture qu'elle ca-\* Fig. 7 & choit, l'ouverture \* que nous regardons comme la bouche, & qui seroit appellée le gosser, si elle se trouvoit plus loin; elle est précisément située à la racine de la langue. Cette racine de la langue est attachée sur la trompe, mais il m'a paru qu'elle a encore des attaches contre le palais de la \* Fig. 10. mouche \*, & que c'est de là qu'il arrive que lorsqu'après avoir tiré la trompe en avant, & l'avoir ramenée en embas autant qu'il est possible, comme nous l'avons expliqué \* Fig. 4 & ci-dessus, on voit très-bien l'ouverture de la bouche \*, elle est alors à découvert, & la langue reste appliquée contre le palais. On n'a qu'à chercher celle-ci, soit dans une abeille ordinaire, soit dans un bourdon velu, en donnant à ses yeux le secours d'une loupe; quoiqu'elle y soit raccourcie, on l'y reconnoîtra, & on sera aidé à la reconnoître par la figure qu'elle a alors. C'est le temps où elle paroît

DES INSECTES. VI. Mem. 319 quelquefois faite en fleur de lis \*. Quand elle est ainsi \* Pl. 28. fig. vue par-dessous, on distingue très-bien une arête assés 7élevée qui la divise d'un bout à l'autre en deux parties égales.

Il n'est pas temps de parler de tout ce que peut faire cette petite partie qui est dessinée à des fonctions bien importantes, que nous n'expliquerons que dans les Mémoires suivants. Il est étonnant que ceux qui ont étudié les abeilles, n'ayent pas été déterminés par une infinité de faits, à chercher la bouche dont nous venons de voir la position. S'ils n'ont pas pensé assés combien elle étoit nécessaire pour donner entrée dans le corps de la mouche à diverses matières, ils ont dû reconnoître au moins qu'il y avoit une ouverture vers la base de la trompe, qui permettoit souvent au miel d'en sortir en grosses gouttes. Quand on prend une abeille qui n'a pas jeuné, quand on la tient entre ses doigts, on voit sortir de dessous les dents de groffes gouttes du miel le plus clair & le plus limpide; plusieurs de ces gouttes paroissent les unes après les autres. Or on ne pouvoit chercher l'ouverture qui leur permet de sortir, sans trouver la bouche.

Avant que de quitter la trompe des abeilles, nous devons faire remarquer, que non-seulement elle peut paroître allongée, lorsqu'elle est portée par-delà les dents, mais qu'elle est capable d'un allongement réel dans sa partie antérieure. Les demi-étuis \* qui enveloppent cette \* PI. 27. 65. partie, servent à le prouver. Comme ils sont d'une ma- 9. e, e. tiére analogue à celle de la corne ou de l'écaille, ils ne sont capables d'aucun allongement. S'il arrive donc à la partie contre laquelle ils sont appliqués, de s'allonger depuis l'endroit où ils lui sont assujettis, jusques auprès de son bout, cette partie les laissera en arrière, & elle les y laisse en bien des circonstances. La distance du bout

\* Pi 27. fig. de la trompe \* aux bouts des demi-étuis \*, est alors la 3- & 9 mesure de l'allongement qui s'est fait dans sa partie \* h, h. antérieure.

Loriqu'une abeille entre dans une fleur qui, près de fon fond, a de ces glandes ou reservoirs destinés à contenir une liqueur miellée, & qui en ont été bien remplis, elle peut trouver de cette liqueur épanchée, pour ainsi dire, sur disserentes parties de la fleur; c'est à dire, qu'elle peut y trouver de celle qui a transpiré au travers des membranes des cellules dans lesquelles elle étoit renfermée. Le fond d'une fleur peut ainsi être enduit d'une espéce de miel ou de sucre, comme le sont au printemps les feuilles de divers arbres, & entr'autres celles de l'érable qui souvent en sont toutes luisantes. La trompe est l'instrument avec lequel l'abeille recueille cette liqueur; on n'est pas long temps à voir avec quelle activité, & quelle adresse elle en fait usage, si on observe la mouche qui, après s'être posée sur une fleur bien épanouie, a avancé vers l'intérieur; bientôt on peut appercevoir qu'elle allonge le bout de sa trompe, qu'elle l'applique contre les petales ou feuilles de la fleur, tout près de leur origine. Alors ce bout de la trompe est dans une action continuelle, il se donne successivement une infinité de mouvemens différents; il se raccourcit, il s'allonge ensuite; il se contourne, il se courbe comme il le doit, pour s'appliquer fur des parties, soit concaves, soit convexes; enfin, ses mouvements sont plus prompts & plus variés qu'on ne le peut dire.

Mais il n'est pas aisé de bien connoître à quoi tendent tant de mouvements, & quel esset ils produisent; je veux dire, qu'on ne peut pas juger assés de la manière dont la trompe opére pour faire passer dans l'intérieur de la mouche, la liqueur qu'elle enleve à la fleur. Ce qui semble de

plus

DES INSECTES. VI. Mem. 321 plus vraisemblable, ce qu'on a pensé jusqu'ici, généralement, ce qu'a cru Swammerdam, & ce que j'ai cru pendant long-temps avec lui, c'est que la trompe est une espéce de corps de pompe, que son bout est percé d'un trou, par lequel la liqueur peut être aspirée; enfin, qu'il y a dans le corps de la trompe des pistons ou des parties équivalentes propres à faire l'aspiration. On ne s'est pas même avisé de douter que ce ne sût pas là le vrai jeu de la trompe, & je n'en eusse pas douté aussi, si je n'eusse pensé à avoir recours à un expédient très-simple, pour voir cette partie en action plus à l'aise & plus distinctement qu'on ne la peut voir, lorsqu'elle tire d'une fleur le peu de liqueur miellée qu'elle y trouve. Tantôt j'ai simplement enduit d'une legére couche de miel quelques endroits des parois d'un tube de verre de quatre à cinq lignes de diametre, & tantôt j'y ai mis par-ci par-là quelques gouttes de miel. Des abeilles ont été ensuite introduites & renfermées dans le tube. En pareil cas, elles oublient presque fur le champ qu'elles sont prisonnières. On ne tarde pas à en voir d'aussi près qu'il est possible, quelqu'une qui se met à succer le miel; c'est en observant de celles-ci, que j'ai commencé à douter que la trompe des abeilles dût être regardée comme une pompe; car l'abeille ne femble pas devoir s'y prendre autrement pour tirer le miel de dessus une fleur que de dessus un tube, & dans cette derniére circonstance, il ne m'a jamais paru que le miel fût pris par suction. La mouche ne m'a jamais paru chercher précisément à poser le bout de la trompe dans la petite couche de liqueur, comme cela devroit être, si la liqueur devoit être aspirée & introduite par le trou qu'on y suppose. Dès que l'abeille se trouve auprès de l'endroit enduit de miel, elle allonge sa trompe, c'est-àdire, qu'elle en porte le bout à une ligne ou plus par-delà Tome V. . Sf

\* Pl. 28. fig. les bouts des étuis \*, qui ne cessent pas de la couvrir dans 12. hh, tb. le reste de son étendue. Si le miel ne sait qu'enduire la surface du verre, la portion de la partie antérieure de la

\* Fig. 12. trompe, qui est à découvert, se contourne & se courbe \* au point nécessaire pour que sa surface supérieure s'applique contre le verre; là, cette partie sait précisément tout ce que feroit la langue d'un animal occupé à lécher quelque liqueur. Elle frotte le verre à diverses reprises, & se donne avec une vitesse merveilleuse, cent & cent inflexions différentes.

Si la couche de liqueur qui a été offerte à la mouche est épaisse, si elle rencontre une goutte de miel, alors elle fait entrer la partie antérieure de sa trompe dans la liqueur; mais il semble encore que ce soit pour l'y saire agir, comme un chien qui lape du lait ou du bouillon, sait agir sa langue. Dans la goutte de miel même, l'abeille plie le bout de sa trompe, elle l'allonge & le raccourcit alternativement; enfin, elle l'en retire d'instant en instant; alors on lui voit non-seulement allonger & raccourcir ce bout alternativement, on voit qu'elle lui fait saire des sinuo-sités, & sur-tout qu'elle rend de temps en temps sa sur-

\*Fig. 13. tb. face supérieure concave \*, comme pour donner une pente vers la tête à la liqueur dont elle s'est chargée. En un mot, la trompe paroît agir comme une langue, & non comme une pompe. Le bout de la trompe, l'endroit où l'on veut que soit l'ouverture, est souvent au-dessus de la surface de la liqueur, dans laquelle l'abeille puise.

Après avoir observé cent & cent sois, & très-distinctement, la trompe en action, il m'a donc paru qu'on devoit regarder sa partie antérieure comme une seconde langue qui a été accordée à l'abeille, & qu'on pourroit appeller la langue, extérieure & velue, pour la distinguer de la langue charnue plus analogue aux langues ordinaires, de celle de

DES INSECTES. VI. Mem. 323 la bouche. Par ses différents mouvements, cette langue extérieure tend à se charger de la liqueur miellée, & à la conduire dans la bouche. C'est sur le dessus de la langue velue que passe la liqueur; l'abeille cherche sur-tout à l'en mouiller, à l'en couvrir; en raccourcissant cette partie, & quelquesois au point de la faire toute rentrer sous les étuis, elle porte & dépose la liqueur dont elle est chargée, dans une espèce de conduit qui se trouve entre le dessus de la trompe & les étuis qui la couvrent. Ainsi ces étuis ne sont peut-être pas autant faits pour couvrir la trompe, qu'ils le font pour former & couvrir le chemin par où passe la liqueur qui est conduite à la bouche, qu'on pourroit appeller intérieure, si on vouloit donner le nom de bouche extérieure au canal qui lui fournit la liqueur miellée. Nous avons dit ailleurs que la trompe peut se gonfler & se contracter, on y observe aussi des gonflements & des contractions qui se succédent, & qui peuvent opérer essicacement sur la liqueur qui est en chemin sous les étuis, pour la faire parvenir à la véritable bouche.

Pour me démontrer que la route que je viens d'indiquer, est celle que l'abeille sait prendre au miel, qu'elle ne le sait pas passer dans l'intérieur de sa trompe, mais que c'est entre le dessus de cette trompe & ses étuis, j'ai tenté une première expérience qui n'a pas réponduà ce que j'en attendois. J'ai mêlé avec du miel une poudre bleue extrémement sine: j'esperois qu'une partie de la poudre qui seroit conduite avec le miel, resteroit dans le chemin par lequel elle auroit passé, & qu'elle le marqueroit. Mais quand je suis venu à examiner ce chemin, je ne l'ai point trouvé coloré. Aussi ai-je remarqué que l'abeille n'avoit puisé dans le miel que ce qu'il y avoit de plus liquide; & il y a apparence qu'elle avoit sçu séparer celui dont elle s'étoit chargée, d'une poudre qui n'étoit pas à son goût.

Mais au moins je me suis parfaitement convaincu par un autre moyen, que le miel mis sur la trompe & sous ses étuis étoit conduit à la bouche, entre cette trompe & ses étuis. J'ai écarté les étuis de dessus la trompe d'une abeille que je tenois entre mes doigts, & je suis parvenu à placer avec la pointe d'une épingle, une goutte de miel extrémement petite sur la trompe, dans un endroit où elle pouvoit par la fuite être couverte par les bouts de l'étui extérieur. J'ai ensuite laissé les étuis en liberté, quelquefois ils se font d'eux-memes remis en place, & quelquefois j'ai aidé à les y remettre. La goutte de miel qu'ils ont recouverte, n'est jamais revenue vers le bout de la trompe; elle a toûjours été poussée vers la bouche, & sans doute dans la bouche même. Quelquefois pourtant, ayant pris à dessein du miel qui avoit trop de consistance, & qui étoit en masse solide, parce que je l'avois coloré, le grain que j'ai pose sur la trompe, n'a pu être porté jusqu'à la bouche, par une partie que j'avois trop fatiguée. Mais alors même, j'ai vu ce miel grainé avancer vers la tete, je lui ai vu faire quelque chemin.

J'ai encore mieux vû, & dans une circonstance où je ne devois pas me prometre de le voir si bien, que l'abeille conduit le miel à sa bouche en le faisant passer tout du long de la partie supérieure de la trompe. Plus d'une sois j'ai tenu à dessein une abeille dans un état assés violent; mon doigt index pressoit sa tête contre mon pouce, & l'obligeoit à allonger le bout de sa trompe sur l'ongle de ce dernier doigte Sur ce bout de trompe allongée, c'est-à-dire, sur la partie qui n'étoit pas couverte par les étuis, je mettois du miel. L'abeille, quoique si mal à son aise, n'a pas laissé de faire ce qu'elle fait lorsque plus libre elle succe du miel. La trompe s'est donnée les mouvements nécessaires pour faire passer celui dont je l'avois mouillée

DES INSECTES. VI. Mem. 325 sous les étuis, d'ou apparemment il étoit conduit jusqu'à la bouche.

Il est donc très-certain que lorsque l'abeille a du miel à sa disposition, elle le léche, elle lape, s'il est permis de se servir de ce terme, & que ce n'est point du tout par le trou qu'on a cru au bout de la trompe, qu'elle le fait passer. Si ce trou existoit, il seroit d'une petitesse extrême. Sa petitesse m'a fait naître le premier doute que j'ai eu fur son existence. Il ne me paroissoit pas possible qu'une grosse goutte de miel, qui souvent étoit bûe sous mes yeux dans peu d'instants, eût pû en si peu de temps passer par une si petite ouverture. Une preuve encore plus forte que ce trou n'existe point, m'a été sournie lorsque je pressois une trompe vers son origine pour l'obliger de se gonfler \*; j'y voyois arriver la liqueur \* Pl. 28. fig. qui lui faisoit prendre plus de volume: mais j'ai eu beau 2 & 3. presser la trompe, jamais je ne suis parvenu à forcer de la liqueur à fortir par son bout, quoique la pression ait fouvent mis la liqueur en état de produire un déchirement dans les membranes, qui lui donnoit une ouverture par laquelle elle s'échappoit. Ne seroit-ce pas être trop timide, que de n'oser assûrer que les abeilles n'ont pas une manière d'enlever le miel des fleurs, différente de celle dont elles enlevent celui qui est sur un tube de verre! Ce qu'il peut y avoir de différent, c'est que l'abeille qui se trouve dans une fleur où il n'y a pas assés de miel épanché, employe peut-être les frottements de sa trompe velue, pour ouvrir les capsules qui le contiennent. En pareil cas, elle peut bien aussi faire un usage de ses dents semblable à celui qu'elle en fait lorsque les fommets des étamines tiennent encore renfermées les poussiéres qu'elle cherche; elle peut bien avec ses dents ouvrir les vessies qui ont de la liqueur miellée. Elle sçait Sfiii

326 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE s'en servir quand il s'agit de hacher du papier qui couvre du miel; & pourquoi ne s'en serviroit-elle pas, quand il s'agit de déchirer les membranes qui forment des vessies pleines de miel, ou d'une liqueur propre à devenir miel!

# EXPLICATION DES FIGURES DU SIXIEME MEMOIRE.

#### PLANCHE XXV.

LA Figure 1 est celle d'une abeille ordinaire, d'une ouvrière.

La Figure 2 fait voir de côté la partie antérieure de cette abeille extrémement grossie, sa tête & son corcelet. a, a, ses antennes. d, ses dents. t, la trompe. y, un de ses

yeux à rezeau.

Dans la Figure 3, on voit la tête, le corcelet, & partie du corps d'une abeille par-dessus. Ces parties quoique grossies, le sont moins que dans la figure précédente. a, a, les antennes. y, y, les yeux à rezeau. i, i, les petits yeux. c, le corcelet.

La Figure 4 représente une antenne de l'abeille de la figure 1, vûe au microscope. b, base de l'antenne. f, la partie faite en suseau c, bouton avec lequel un des bouts du suseau est articulé. Depuis c jusqu'en a, est la suite des

anneaux qui composent le reste de l'antenne.

Les Figures 5, 6 & 7, sont celles d'une des dents ou mâchoires d'une abeille ordinaire, observée au microscope. Dans la figure 5, la dent est vûe par-dessus. Dans la figure 6, elle est vûe par-dessous & de côté. Et dans la figure 7, elle est vûe par dessous & de face; c'est seulement dans celle-ci qu'on peut observer l'arête ac, qui divise en deux sa cayité.

DES INSECTES. VI. Mem. 327

La Figure 8 montre en grand & par-dessus deux dents d'abeilles, appliquées l'une contre l'autre, comme elles le sont, soit dans leurs temps de repos, soit lorsqu'elles present quelque grain de cire, ou quelqu'autre petit corps.

La Figure 9 est la figure 8 vûe par-dessous. L'ouverture o, qui reste de ce côté-là, entre les deux dents, est remar-

quable; son contour est bordé de poils.

La Figure 10 représente dans sa grandeur naturelle un mâle d'abeille, une de ces mouches appellées assés communément bourdons, & que nous avons nommées sauxbourdons. Ce mâle a ici les aîles écartées du corps, comme

il les a quand il vole.

La Figure 11 fait voir par-derriére la tête d'un mâle d'abeille, très-grossie. y, y, ses yeux à rezeau qui se touchent l'un l'autre sur la partie possérieure de la tête; au lieu que les mêmes yeux de l'abeille ouvrière, sigure 2 & 3, laissent là un intervalle entr'eux. i, i, les petits yeux posés plus près du devant de la tête que ne le sont ceux des abeilles ordinaires, sigure 3. a, a, les antennes.

La Figure 12 montre la tête de la figure 11 par-devant, & presque de face. y, y, les yeux à rezeau. i, un des petits yeux. d, d, les deux dents. t, la trompe. En comparant ces dents & cette trompe avec les dents & la trompe de la mouche ouvrière, figure 2, on voit que le faux-bourdon

les a plus petites, quoiqu'il foit plus grand.

La Figure 13 est celle d'une antenne d'un faux-bourdon grossie, mais dans une proportion qui n'est pas la même que celle dans laquelle l'est l'antenne de la mouche ordinaire, figure 4. Il sussit qu'on puisse remarquer que le susse f, de la figure 13, est beaucoup plus court proportionnellement que dans la figure 4, & que la partie de l'antenne du mâle qui vient après le bouton c, a dix anneaux, au lieu que la même partie de l'antenne de l'abeille

328 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE ouvrière n'en a que neuf. Swammerdam n'a pas été exact dans le compte qu'il a fait des parties dont font composées les antennes des différentes mouches; il en donne 15 à celles des mouches ordinaires, & seulement 11 à celles du mâle, qui en ont plus que les autres. Il sait commencer chaque antenne par le sus près aussi long que celui des abeilles ordinaires, mais par-delà le bouton qui s'assemble avec le sus presentes a peude des mêles, dix anneaux.

La Figure 14 représente une dent d'un faux-bourdon,

groffie & vue par-deffous.

La Figure 15 est celle de la partie antérieure d'une mere abeille vue de côté & grossie, mais elle ne l'est pas autant que la partie antérieure de l'abeille ordinaire, sigure 2. La comparaison de la figure 15 avec la figure 2, sussit pour apprendre que la forme de la tête des meres ressemble à celle de la tête des abeilles ordinaires, & nullement à celle de la tête des mâles; on y voit asse que la trompe 1, de la mere est beaucoup plus petite que la trompe des abeilles ordinaires. s, un des stigmates postérieurs du corcelet. Le stigmate antérieur qui est du même côté, est caché par la première jambe.

Les Figures 16 & 17 représentent une mere abeille; celle de la figure 16, a des espéces de rayes rougeâtres, séparées par des rayes plus larges, & d'une couleur plus pâle, plus blancheâtre. La mere abeille de la figure 17 a à peu près par-tout la même teinte de brun. Elle est une des plus petites meres. L'autre qui est vûe de côté, a le corps plus renssé, & est une mere de la grandeur la plus

ordinaire.

La Figure 18 montre en grand & par-dessus une dent de mere abeille.

La

DES INSECTES. VI. Mem. 329
La Figure 19 fait voir par-dessous la dent de la figure 18.
Dans la Figure 20, les deux dents d'une mere abeille sont posées l'une contre l'autre, & engrainées, pour ainsi dire, l'une dans l'autre, comme elles le sont ordinairement. Si on compare ces deux dents avec celles de la figure 8, on verra qu'elles différent beaucoup des dents des abeilles ouvriéres.

#### PLANCHE XXVI.

La Figure 1 représente une petite portion d'écaille enlevée du corcelet d'une abeille ordinaire, vûe au microscope; elle semble couverte d'une infinité de petites plantes, dont les tiges sont chargées de seuilles; ces petites

plantes sont les poils dont elle étoit couverte.

Les Figures 2, 3 & 4, font celles de trois jambes d'une abeille ouvrière, vûes par leur face extérieure, & grossies à la loupe. La jambe de la figure 2, en est une de la premiére paire; la jambe de la figure 3, en est une de la seconde paire; & la jambe de la figure 4, en est une de la troisiéme paire. Les mêmes lettres marquent sur ces trois jambes les mêmes divisions. a, la partie qui est articulée avec le corcelet de la mouche. e f, la cuisse. Dans la figure 4, la partie p, qui suit la cuisse, a été nommée la palette triangulaire; on voit qu'elle y est autrement faite que dans les figures 2 & 3, qu'elle a un enfoncement, une gouttiere; au lieu que dans les figures 2 & 3, la même partie est arrondie: aussi cette partie a dans les jambes de la troisiéme paire, un usage qu'elle n'a pas dans celles des autres paires, elle y est destinée à recevoir les poussières des étamines, ou la cire brute. b, la partie que j'ai appellée la brosse, & qui est beaucoup plus grande dans la jambe de la figure 4, que dans celles des deux autres figures. La brosse b, de la figure 3, quoique plus petite que celle de Tome V.

la figure 4, est de même applatie. Mais la brosse de la figure 2, est plus arrondie. q, les dissérentes articulations qui composent le pied. c, c, deux grands crochets par lesquels le pied est terminé. i, i, sigure 4, deux autres cro-

chets plus petits.

La Figure 5 est destinée à faire voir plus en grand & mieux qu'on ne le voit dans la figure 4, l'enfoncement de la partie appellée palette triangulaire, & les poils dont elle est entourée. f, un reste de la cuisse. b, une portion de la brosse. p, la palette triangulaire. Les poils dont sa cavité est bordée, forment avec cette cavité une espèce de corbeille; ceux qui sont vers c d, se contournent en s'élevant.

La Figure 6 montre une jambe de la troisième paire par sa face intérieure; c'est la jambe qui est vûe par sa face extérieure dans la figure 4. p, la palette triangulaire. b, la brosse formée par diverses bandes de poils paralleles

les unes aux autres. q, le pied.

La Figure 7 représente la brosse b, de la figure précédente telle qu'elle paroît au microscope, & le pied. p, un reste de la palette triangulaire. b, b, la brosse, dont les poils paroissent ici forts & roides. On doit remarquer qu'ils sont saits autrement que ceux qui rendent velues d'autres parties de l'abeille; on n'a qu'à les comparer avec ceux de la figure 1, pour voir combien ils en différent. o, q, r, f, les différentes articulations du pied. c, c, les deux grands crochets. i, un des deux petits crochets.

La Figure 8 est celle d'une abeille qui retourne à sa ruche chargée de ses deux pelottes de matière à cire p, p, les deux pelottes, dont chacune est posée sur la palette triangulaire d'une des jambes de la troisséme paire.

La Figure 9 fait voir une abeille dans le moment où elle frotte la brosse d'une de ses jambes postérieures contre

DES INSECTES. VI. Mem. 331 le bord extérieur de la palette triangulaire de l'autre jambe de la meme paire, pour faire patler sur celle-ci les pouf.

sières dont les poils de la brosse sont chargés.

Dans la Figure 10, une abeille est représentée dans le moment, où avec une des jambes de la seconde paire, elle tape sur la pelotte de cire brute qui est sur la jambe de la troisséme paire qui se trouve du même côté, pour façonner cette pelotte, & pour approcher les uns des au-

tres les petits grains dont elle est formée.

La Fig. 1 t est en grand celle d'une portion d'une jambe de la troisseme paire d'une abeille, vûe du côté intérieur, ou du côté opposé à celui qui paroit dans la figure 8. fp, partie de la palette triangulaire. ggg, pelotte de cire brute, logée en partie dans la cavité de la palette. On voit beaucoup de poils collés contre la pelotte, & qui aident à la soûtenir.

La Figure 12 représente en grand une portion cc, du corcelet d'une abeille, & une portion a, de son corps; le corps & le corcelet y sont inclinés de manière, l'un par rapport à l'autre, qu'on peut voir le filet charnu f, par lequel passe tout ce qui prend sa route par le corcelet pour se rendre dans le corps, & par où repasse tout ce qui retourne du corps au corcelet, & à la bouche, comme le miel & la cire, soit brute, soit parfaite. Le bout du corcelet c, c, forme une convexité qui peut se loger dans la concavité o o, qui est à la partie antérieure du corps; quand la convexité de l'un est entrée dans la concavité de l'autre, la partie antérieure du corps est appliquée contre la partie postérieure du corcelet, elles ne paroissent plus jointes l'une à l'autre par un simple filet.

La Figure 13 montre par-dessous & en grand, le corps d'une abeille ordinaire. c, c, partie du corcelet. f, jonction du corps au corcelet. f, f, f, &c. z, z, &c. bouts des

Ttij

arcs qui forment la partie supérieure des anneaux, & qui se recourbent sur les côtés, pour venir se terminer du côté du ventre, & y recouvrir les bouts des lames écail-

leuses qui deffendent le ventre.

La Figure 14 représente une portion du corps de l'a-beille vûe du côté du ventre, & plus en grand que dans la figure précédente. f, f, bouts de deux des arcs qui forment la partie supérieure de deux anneaux. l, l, deux des lames écailleuses du ventre; elles ont été écartées l'une de l'autre, afin qu'on pût voir non-seulement leur partie l, qui est brune & écailleuse, & la seule qui paroisse dans la figure précédente, mais qu'on vît aussi leur partie c, qui est blanche, & qui n'est que membraneuse, & au moyen de laquelle chaque lame est attachée au-dessous de la partie écailleuse de la lame qui la précéde.

#### PLANCHE XXVII.

Toutes les Figures de cette Planche ont une grandeur qui surpasse beaucoup celles qu'ont naturellement les par-

ties qu'elles représentent.

Les Figures 1 & 2 sont celles d'une tête d'abeille ordinaire vûe en-dessous & de face, figure 1, & vûe en-dessous & de côté figure 2. d, d, les dents. t, la trompe. y, figure 2, un œil à rezeau.

La Figure 3 fait voir par-dessus une tête d'abeille, dont la trompe est allongée & portée en-devant. a, a, les antennes. y, y, les yeux à rezeau. l, la levre supérieure. d, d, les dents. f, f, les deux pièces qui ensemble forment le fourreau extérieur, le grand fourreau du dessus & des côtés de la trompe. h, h, bouts des deux pièces qui composent le petit étui, celui des côtés. t, bout de la trompe.

Les Figures 4 & 5 représentent toutes deux la trompe vûe par-dessus, mais de côté, figure 4, & de face, figure 5, f, f, les deux grands demi-étuis. En g, figure 4, on voit le côté de la trompe qui est couvert par un des demi-fourreaux. h, h, les barbes des demi-étuis intérieurs. d, d, les dents.

La Figure 6 montre une trompe coupée transversalement en f, f, à quelque distance des dents d, d. Sur cette coupe, on voit comment chacun des demi-fourreaux extérieurs f, vient couvrir un des côtés de la trompe, sans se recourber vers le dessous.

La Figure 7 nous présente une trompe allongée, vûs par-dessus, & de laquelle ont été écartés les demi-étuis extérieurs & les intérieurs. b, bouton par lequel la trompe est terminée. b t, la partie antérieure de la trompe qui s'étend jusques un peu par-delà g, g, jusque vers ll; car c'est vers //, qu'elle peut être pliée en deux, comme elle l'est dans les figures 1 & 2. La partie tb, est toute couverte de poils; celle qui la suit, l'est aussi jusque près de g, g. Mais une ligne droite paroît partager également en deux portions, les poils qui sont depuis t, jusque près de g, g. L'origine de l'un & de l'autre demi-étui intérieur est près de gg. e, e, ces demi-étuis. h, h, espéces de barbes compofées de trois à quatre articulations. Ces barbes sont ordinairement perpendiculaires à l'axe de la trompe. Au-dessous de chaque g, est une tache brune formée par une partie qui embrasse la trompe, & la fortifie. fi, fi, les deux demiétuis extérieurs, & les plus grands, qui ont une espèce de côté fi, qui fait la séparation de la partie destinée à couvrir le dessus de la trompe, & de celle qui l'est à couvrir un des côtés. k; k, les tiges des demi-fourreaux précédents. d, d, les dents.

La Figure 8 fait voir par-dessous une trompe qui est redressée sans être allongée, une trompe qui est enve-loppée dans tous ses sourreaux. 1, la partie antérieure de

Tt iij

la trompe. f, f, les demi-étuis extérieurs. h, h, les barbes des demi-étuis intérieurs. p, la base de la partie possérieure de la trompe, qui se termine par un pivot q, assemblé avec les deux petits leviers r, r, au sommet de l'angle qu'ils sont ensemble. c, le trou d'où part le col de la mouche.

La Figure 9 représente encore une trompe vûe pardessous, mais qui est portée loin en devant, & qui est hors de son grand fourreau, comme elle le doit être alors. b, le bouton qui termine la partie antérieure de la trompe. e, la trompe. h,h, barbes des demi-étuis intérieurs. e, e, ces demi-étuis. g g, piéces qui embrassent & fortifient la trompe. fi, fi, les deux demi-étuis extérieurs. fi, fi, y marquent en creux ce qui est en relief, figure 7. k, k, tiges des demi-étuis extérieurs. o, o, filets tendineux par lesquels les tiges k, k, sont attachées à leurs appuis. p, base de la trompe. q, bout du pivot par lequel elle se termine. r, r, les deux leviers qui portent en avant la trompe, & qui la retirent en arrière. Dans le premier cas l'angle que font ensemble ces leviers, & sur le sommet duquel le pivot porte, cet angle, dis-je, a sa concavité tournée vers le col o, & lorsque la trompe est autant en arriére qu'elle le peut être, figure 8, la concavité de cet angle est tournée vers la tête. c, le col. m, n, n, parties musculeuses qui servent au jeu de ia trompe.

La Figure 10 est celle d'une longue portion de la partie antérieure, plus grossie qu'elle ne l'est dans la figure précédente. Tout du long de son milieu on voit une raye ex. De chaque côté de la raye est une bande lisse, qui est

suivie d'une bande cannelée transversalement.

La Figure 11 est celle du bout de la partie antérieure de la trompe vû par-dessus, & qui est plus grossi ici que dans les figures précédentes; les poils dont il est couvert de ce côté-là, sont grands & plus aisés à reconnoître pour DES INSECTES. VI. Mem. 335 ce qu'ils sont. Lé bouton est aussi plus sensible; son milieu

est creux, & semble perce.

La Figure 12 est celle d'un crane d'abeille vû pardessous. c, le trou d'où part le col. 7, 7, sont des parties convexes, & qui s'élevent sensiblement au-dessus de ce qui les environne. m, espéce de cloison qui sépare la partie antérieure de la tête de la postérieure. o, cavité dans laquelle sont logées les parties de la trompe, analogues à la bouche. Le fond de la cavité o, peut être regardé comme une espéce de palais.

#### PLANCHE XXVIII.

Toutes les Figures de cette Planche sont grossies à la

loupe ou au microscope.

La Figure 1 fait voir de côté une trompe d'abeille ordinaire détachée de dessures le crane, & toutes ses dépendances. Quelques-unes des parties qui servent à la porter en avant, & à la retirer en arrière, s'y trouvent en entier, au lieu qu'il n'y a qu'une portion de ces mêmes parties de visible dans la figure 9 planche 27, le reste étant caché par les élevations du crane. t, la trompe. h, barbe d'un des demisseurs au intérieurs. fi, un des demissourreaux extérieurs. p, base de la trompe. q, son pivot. r, un des deux leviers qui forment ensemble un triangle, & qui servent à porter la trompe par-delà la tête, & à la ramener vers le col. o, pédicule d'un des demi-sourreaux extérieurs & qui s'attache au levier r. Les pièces o x, ru, sont des ligaments. m, partie des muscles de la trompe.

La Figure 2 représente une portion de la partie antérieure de la trompe, vûe de côté, & dans le temps où on l'a obligé de se gonfler en pressant la trompe vers son origine. t, le dessus de la trompe. d, d, est le milieu du dessous qui n'est point velu, mais qui est pointillé.

La Figure 3 est encore celle d'une portion antérieure de la trompe que la pression a obligée de se gonsser; elle est vûe ici par-dessous. ts, ligne qui la divise tout du long en deux parties. Les endroits les plus proches des bouts qui sont ras ici, paroitroient velus, si la trompe n'étoit pas gonssée vers t, si les membranes qui sont distendues pour sournir au gonssement, étoient plissées.

Dans la Figure 4, on a disposé la trompe comme il convenoit qu'elle le sût pour mettre en vûe la bouche, & la langue de l'abeille. La trompe a été dépliée & tirée vers le col. Au moyen de la violence qu'on lui a faite, on voit au-dessous des dents d, d, la langue l, qui est relevée & appliquée contre le palais. o, l'ouverture qui peut être regardée comme celle du fond de la bouche. f, f, les demi-fourreaux extérieurs. h, h, les bouts des demi-

fourreaux intérieurs.

La Figure 5 représente la tête d'une mouche qui est d'un genre qui appartient à la classe des abeilles, mais d'un genre qui ne se tient point dans des ruches, & qui, comme nous le dirons ailleurs, se construit lui-même son logement; en un mot, cette tête est celle d'une de ces grosses mouches velues qu'on appelle des bourdons; comme leur tête est plus grosse que celle des abeilles ordinaires, elle est plus propre aussi à faire voir la langue & la bouche. Les trompes de ces bourdons sont construites comme celles des abeilles, elles n'en différent en aucune partie essentielle. t, la trompe pliée & couverte de tous ses étuis. d, d, les dents qui ont des cannelûres, que les dents des abeilles n'ont pas.

La Figure 6 montre par dessous la trompe du bourdon velu, couverte de toutes ses enveloppes. p, son pivot. k, k, les tiges des demi-étuis extérieurs. gf, gf, ces demi-étuis,

ce qui

DES INSECTES. VI. Mem. 337 ce qui paroît blancheatre entr'eux, est la trompe même

qu'ils ne couvrent point.

La Figure 7 est destinée à faire voir la langue du bourdon velu, relevée, & l'entrée de l'œsophage qui est dans le fond de la bouche. a, portion du devant de la tête. l, la langue relevée contre le palais, & qui a une de ces figures bizarres qu'elle prend de temps en temps. o, fond de la bouche ou entrée de l'œsophage. e, espèce de canal, dans lequel se rend le suc mielleux que la langue pousse ensuite vers l'œsophage. f h, f h, demi - étuis, sous lesquels la trompe est cachée.

La Figure 8 représente une portion de tête, dont y & y, sont les yeux à rezeau. La trompe f, f, quoique dans ses fourreaux, a été tirée en avant autant qu'elle le pouvoit être. La langue l, est logée dans la cavité de la trompe, qui peut être prise pour le commencement de la bouche.

La Figure 9 ne différe de la figure 8, qu'en ce que la langue l, est relevée en partie au-dessus de la cavité destinée

à la recevoir.

La Figure 10 montre la langue du bourdon par-dessous & relevée contre le palais, mais sous une autre forme que celle qu'elle a dans les figures 7, 8 & 9.0, l'ouverture de l'œsophage.

La Figure 1 1 fait voir par-dessus une langue l, de bourdon, qui a assés la forme de langue, & qui est allongée par-

delà la levre supérieure.

Tome V.

La Figure 12 représente une tête d'abeille qui fait agir sa trompe pour enlever la liqueur miellée dont la surface de quelque corps est enduite, & pour conduire cette fiqueur à la bouche. f, étuis extérieurs qui couvrent alors le dessus d'une grande partie de la trompe. h, h, houppes par lesquelles finissent les étuis intérieurs. 1 b, la trompe allongée bien par-delà les bouts des étuis intérieurs. m, la

surface enduite de liqueur miellée. Le dessus de la partie allongée de la trompe, a été rendu convexe, & est actuellement appliqué sur la liqueur miellée. Ce qu'on doit sur-tout remarquer, c'est que le bout b, de la trompe est élevé au-dessus de la surface de cette liqueur, & que par conséquent la liqueur n'est pas aspirée par ce bout.

La Figure 13 fait voir une trompe d'abeille contournée dans un sens contraire à celui où elle l'est dans la figure précédente. Le côté qui est convexe dans cette dernière, est concave dans la figure 13; mais aussi la trompe de la figure 13, s'est éloignée du plan m, sur lequel la liqueur miellée est étendue. La trompe après s'être chargée de cette liqueur, comme elle s'en charge dans la figure 12, rend concave, sigure 13, le côté qui étoit convexe dans la figure 12, pour faire aller vers h, h, sous les étuis, la liqueur qui est en t.





Fig. 20

Fig.5.

Fig. 11.



Fig. 19

Fig 6





https://rcin.org.pl



https://rcin.org.pl

Houseand Soule

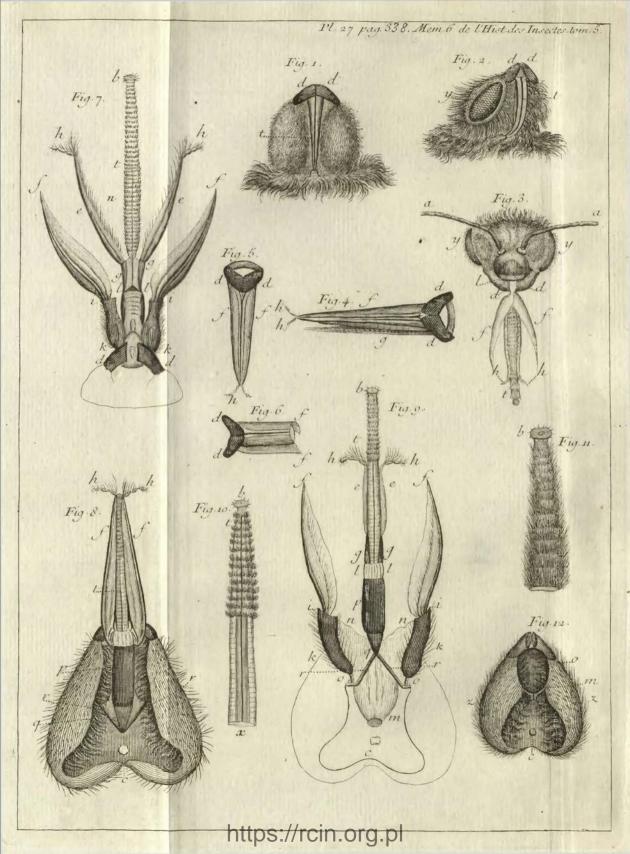



DES INSECTES. VII. Mem. 339

### SEPTIEME ME'MOIRE.

# DES AIGUILLONS DES ABEILLES, DE LEURS COMBATS,

Et des différences remarquables entre les parties extérieures des abeilles ordinaires, & les parties extérieures des mâles & des meres.

Nous n'avons rien à craindre des trompes des abeilles, par la description desquelles nous avons fini le Mémoire précedent; elles ne sont pas faites comme celles des cousins, & celles de divers insectes, pour percer notre chair. Mais les abeilles ont le derriere armé d'un aiguillon plus redoutable que la trompe des cousins : sa piquûre est suivie de douleurs beaucoup plus vives que celles que le cousin nous fait sentir pendant qu'il boit notre sang. Aussi cet aiguillon n'est-il par rapport à nous, qu'une arme défensive; il est rare que les abeilles s'en servent contre quelqu'un qui ne les inquiéte pas. Fût-il destiné à nous faire plus de mal, sa structure n'en seroit pas moins digne d'être connue; dès qu'on la connoît, on est forcé d'admirer l'appareil avec lequel il est fait. Ce ne font pas seulement les abeilles ordinaires qui sont pourvûes d'un aiguillon; les abeilles de différents genres, comme les gros bourdons velus & les bourdons lisses, beaucoup de très-petites espéces d'abeilles solitaires, & des mouches qui ne sont pas de la classe des abeilles, comme les frêlons, & plusieurs espéces de guêpes, sont toutes armées d'un aiguillon fait à peu près sur le même

340 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE modèle: Ainfi, en expliquant comment celui des abeilles est composé, nous ferons connoître la composition de

ceux de toutes ces autres mouches.

2. f.

Dans les temps ordinaires l'aiguillon des abeilles est caché dans leur corps; mais des qu'on en tient une par le corcelet entre deux doigts, elle ne tarde pas à faire sortir \* Pl. 29. fig. le sien comme un trait, d'un peu au dessous de l'anus \*. Bientôt elle le fait rentrer, mais c'est pour le darder de nouveau & à bien des reprifes. Alors elle recourbe fon corps dans tous les sens & de toutes les façons qu'il lui est possible; elle cherche à piquer les doigts qui la gênent. Mais pour voir plus constamment cet aiguillon, & pour se procurer le temps de le mieux observer, il faut saisir le corps de la mouche, & le presser près du derriere; on oblige ainsi l'aiguillon de se montrer, & la pression continuée ne permet pas aux parties destinées à le ramener en arrière, de faire leur fonction. Quand il commence

\* c, c. à paroître, il est accompagné de deux corps blancs \*, oblongs, arrondis par le bout, & dans chacun desquels une gouttière est creusée. On juge aisément que ces deux pieces composent ensemble une espéce de boîte, dans laquelle l'instrument délicat est logé lorsqu'il est dans le corps

\* Fig. 1. de la mouche \*. Ainsi renfermé, aucune partie de l'intérieur ne lui peut nuire, & ce qu'il étoit aussi nécessaire d'empêcher, il ne peut blesser aucune partie. A mesure qu'il avance davantage hors du corps, les deux pieces qui lui servoient de fourreau, s'en écartent, & quand il est entiérement forti, elles se trouvent l'une à droite & l'autre à gauche hors de fon alignement.

Quoique ce petit dard soit extrémement délié, on l'apperçoit néantmoins à la vûe simple; elle suffit même pour faire juger que quelque fin qu'il soit, & sur-tout auprès de son extrémité, il est creux, & qu'il l'est jusques au bout de sa pointe; car bientôt une gouttelette d'une liqueur extremement transparente paroît posée sur le bout même de cette pointe. On voit cette petue goutte grossir de moment en moment. Enfin si on l'emporte avec le doigt, une autre gouttelette reparoît bientôt dans la même place. On prévoit déja le fatal usage auquel une liqueur si claire est destinée. On soupçonne sans doute que malgré sa limpidité elle est le poison qui doit être porté dans la playe; & c'est ce que nous prouverons dans la suite

par les expériences les plus décifives.

Mais il ne faut pas s'en tenir à regarder cet aiguillon avec ses seuls yeux; si on seur donne le secours d'une loupe d'un court foyer, ils peuvent nous apprendre qu'il n'est pas un instrument aussi simple qu'il le paroissoit. Sa bale \* est solide, épaisse & grosse, si on la compare \* Pl 29. fig. avec la tige qu'elle porte. A mesure que cette base s'é-3. leve, elle devient plus menue; elle est un peu applatie, elle a moins de diametre d'un côté à l'autre, que de devant en arriére. Dans l'endroit qu'on peut prendre pour son terme, il y a une espéce de talon \* du côté du \* t. dos de la mouche : C'est de là que part cette tige droite destinée à faire des piquûres si douloureuses, qui n'est pourtant que le prolongement de cette partie que nous venons de nommer la base. Le tout est d'une même couleur, d'un châtain-brun, & d'un luisant qui fait connoître que cette piece est de corne ou d'écaille. A mesure que la tige approche de son extrémité, elle devient de plus en plus déliée, & enfin elle se termine par une pointe fine.

Malgré la finesse dont cette pointe avoit paru, il y a pourtant des circonstances où elle semble mousse. Nous venons de remarquer que son bout est percé, qu'il laisse sortir de la liqueur. De cette même pointe qui avoit semble

très-fine, on voit quelquefois s'élever une autre pointe, qui l'est beaucoup davantage, & qui s'éleve tantôt plus tantôt moins, & qui tantôt rentre entierement dans celle d'où elle étoit sortie. C'est alors sur-tout que la première pointe paroît mousse, parce qu'on conserve l'image recente de

la pointe plus fine qui a disparu.

Des lors on juge que ce corps si délié qu'on avoit pris pour un aiguillon, n'est que la gaine, le tuyau d'un autre aiguillon incomparablement plus fin. On n'a pas cependant encore asses d'idée de la finesse de ce dernier, quand on en juge par celle de l'étui dans lequel il est contenu, car cet étui ne renferme pas un seul aiguillon, il en renferme deux égaux & semblables. C'est ce qu'il est plus aisé de voir qu'on ne croiroit; il y a différentes maniéres d'y parvenir, que nous allons expliquer. Si on examine mieux que nous ne l'avons fait encore, ce corps que nous pre-\* Pl. 29. fig. nions pour l'aiguillon \*, & que nous sçavons n'être qu'un étui, on remarquera que sa circonférence est arrondie & unie vers le dos & sur les côtés, mais qu'en dessous il a une espéce de fente ou du moins une cannelûre qui va en ligne droite de sa base à sa pointe. Une observation simple & qu'on aura souvent occasion de faire lorsqu'on étudiera les aiguillons, démontre que ce tuyau conique est réellement fendu dans toute sa longueur. Cette observation est semblable à celle qui a prouvé ci-dessus que le bout de ce tuyau est percé. Pendant qu'on le manie, il arrive quelquefois qu'on voit suinter de la liqueur en différents endroits de la rainure, tantôt plus & tantôt moins éloignés de la pointe, & quelquefois dans des endroits affés proches de la base; qu'on voit des gouttes s'y former. Quand on vient a examiner la base, & qu'ensuite on se rappelle la figure, la nature & la disposition des pieces qui font jouer les deux scies dont sont pourvûes les mouches

DES INSECTES. VII. Mem. dont il a été parlé dans le troisiéme Mémoire, la seule inspection des pieces qu'on trouve à l'origine de l'étui des abeilles, porte à croire ou au moins à soupçonner fortement, que celles-ci ont deux aiguillons comme les autres ont deux scies. On y remarque aisément deux filets écailleux \*, dont l'un vient de la gauche & l'autre \* Pl. 20. fig. de la droite en se courbant, & qui arrivés à la base de l'étui 3 & 7. Bres & après y être devenus paralleles l'un à l'autre, paroissent s'introduire dans son intérieur. On n'en reste pas au simple soupçon, si on tente de faire passer une pointe très-fine \*, \* Fig. 4. telle que celle des petites épingles, ou des lancettes étroites faites pour des opérations de la nature de celle-ci, sous un de ces filets écailleux dans l'endroit où il paroît entrer dans l'étui; on y parvient, & avec quelque patience on réussit à soûlever & à dégager le filet qu'on attaque. Dès qu'on est parvenu à faire passer la pointe entre le filet & l'étui, si on la conduit vers le bout de celui-ci, l'aiguillon fort de plus en plus, & il fort tout entier, & acheve de se dégager avant que la pointe de métal foit arrivée aux deux tiers de la longueur de l'étui\*; c'est par la coulisse, par \* Fig. 5. la fente de la face inférieure, qu'il fort. On peut de même & avec plus de facilité encore parvenir à retirer le second filet. Enfin on ne peut les méconnoître pour des aiguillons, des qu'on voit que depuis leur base jusques à leur extrémité, ils diminuent de grosseur pour finir par une pointe extrémement fine, & qu'ils sont de nature de corne ou d'écaille.

Il pourroit, cependant, rester encore quelque scrupule par rapport à ces deux aiguillons; on pourroit craindre que la pointe fine qu'on a fait agir, n'eût détaché de chaque bord de la coulisse une sibre qui est prise ensuite pour ce qu'elle n'est pas. Le vrai est néantmoins que la facilité avec Laquelle chacun des filets est séparé du reste, leur lisse &

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE. leur contour arrondi ne permettent guéres de les croire des fibres détachées du tronc. Mais il y a une manière de se démontrer ces aiguillons, qui levera tout scrupule, sur-tout si on cherche à observer ceux des mouches qui en ont de plus gros que les abeilles ordinaires, comme ceux des bourdons & ceux des frêlons. En tenant le bout du ventre de la mouche pressé, on forcera l'instrument destiné à faire de douloureuses blessures, à rester en dehors. Alors on le coupera transversalement vers le milieu \* Pl. 29. fig. de sa longueur \*. On détachera ainsi du reste & on fera tomber une de ses moitiés: Qu'on examine alors le bout de l'autre moitié, avec une loupe de 4 à 5 lignes de foyer, on y distinguera les coupes circulaires de deux petits \* e, g. corps \* posés à côté l'un de l'autre dans un canal qui a une fente tout du long d'une de ses faces. Ces deux petits corps dont on voit les bouts, sont les deux aiguillons tronqués; mais comme ils l'ont été dans un endroit où leur diametre surpasse celui des environs de leur pointe, il est plus ailé de s'assurer de ce qu'ils sont, qu'il ne l'est quand la pointe de l'un ou celle de l'autre sort par le bout de l'étui. Diverses circonstances peuvent aider encore à rendre les deux aiguillons sensibles: Si on manie, si on presse en différents sens la base de l'étui, on contraint tantôt les deux aiguillons d'avancer également par-delà le bout de \*Fig. 7. dd. l'étui \*, tantôt on n'en oblige qu'un à avancer \* pendant \* Fig. 6. d. que l'autre reste en place. Quelquesois on les voit tous deux excéder le bout de l'étui, mais l'un l'excéde plus que l'autre; tantôt on les fait descendre tous deux, tantôt on n'en fait descendre qu'un seul au-dessous du bout de l'étui. Enfin non-seulement on les voit alors distincte-

https://rcin.org.pl

ment tous deux, mais on voit comment ils peuvent agir, soit ensemble soit séparement; qu'un des deux peut être porté en avant pendant que l'autre reste en arriére; qu'ils

peuvent

DES INSECTES. VII. Mem. 345
peuvent agir alternativement, & c'est probablement de la

sorte que la mouche les met pour l'ordinaire en action. On voit aussi qu'ils peuvent être pousses tous deux à la

fois & également en avant, & retirés en arrière.

Pour découvrir certaines parties, même dans les grands animaux, il y a des temps à choisir: on ne réussiroit pas à voir les veines lactées d'un animal qu'on n'ouvriroit que plusieurs heures après que la digestion seroit faite; mais elles paroîtront bien distinctes dans l'animal dont la digestion ne sera qu'à peine finie. Il y a de même un temps où l'on peut parvenir à voir les deux aiguillons des mouches dans leur entier & très-distinctement. Ce temps favorable est celui où la mouche est encore cachée sous les enveloppes de nymphe. Nous avons dit ailleurs que dans un temps semblable on découvre plus aisément que la trompe du papillon est composée de deux piéces égales, engrainées l'une dans l'autre, qu'on ne le découvre dans le papillon parfait. Dans la mouche qui est encore nymphe, l'étui des aiguillons est ouvert, il n'est presque alors qu'une lame platte, dont chaque côté a un rebord, ou, si l'on veut, une lame cannellée dans toute sa longueur. Quand cette lame se roule, quand elle prend la figure conique qu'elle a dans la mouche parfaite, elle renferme & cache les deux aiguillons; mais quand la lame est platte, les deux aiguillons sont couchés l'un à côté de l'autre dans une coulisse où il n'y a que seur petitesse qui puisse les dérober à la vûe. Mais j'ai eu des nymphes où ils n'étoient pas si petits que la vûe simple ne pût les distinguer \*. Les nymphes dont je veux parler, font celles \* PI. 29. fig. d'une espèce de frêlons de S. Dominique, qui surpasse 10. beaucoup en grosseur l'espece de frêlons que nous avons dans ce pays. Elles avoient été envoyées dans l'eaude-vie, dans laquelle leurs parties intérieures s'étoient

Tome V.

 $\mathbf{X}\mathbf{x}$ 

346 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE bien conservées dans leur figure & leur position naturelles.

Au reste, tous les bons observateurs qui ont examiné ce qu'on appelle communement l'aiguillon des abeilles, ont reconnu que ce corps, qui nous paroît si délié & si fin, n'est que l'étui de deux aiguillons semblables. Leeuwenhoek, Swammerdam, Hook & Malpighi le premier, les ont décrits & en ont fait graver des figures. Lorsque j'ai donné dans les Mémoires de l'Académie de 1719. l'Hiftoire des Guépes, j'ai parlé de leur aiguillon en homme qui n'avoit pas assés profité des observations de ces Sçavans, & qui n'avoit pas asses cherché à s'instruire par ses propres yeux. Trop occupé & trop satisfait peut-être de quantité de faits singuliers que ces mouches m'avoient fournis, je negligeai de rechercher autant que je l'aurois dû, les merveilles qui se trouvent dans la composition d'un instrument redoutable pour nous. J'ai voulu réparer ici cette négligence, en détaillant les différentes manières dont ceux qui seront curieux de s'assûrer de la réalité des deux aiguillons, pourront s'en convaincre.

Près de leur pointe ils ont chacun sur un de leurs co\* Pl. 29. sig. tés \* des dentelures sines & dont la partie la plus large est
tournée vers la base. Ces dentelures qui ne permettent pas
aux aiguillons de sortir des chairs où ils ont été introduits,
sans sousser beaucoup de frottement, sont cause sans
doute que les abeilles les laissent souvent & leur étui dans
les piquûres qu'elles ont faites, & dont on les oblige de
s'éloigner plus vîte qu'il ne leur conviendroit. D'ailleurs
on voit bien que ces dentelures sont utiles pour faire
pénétrer les aiguillons dans la chair. Celui qui vient d'y
être ensoncé, s'y maintient & devient un appui pour
celui qui est resté en arriére, & qui doit, dans l'instant

fuivant, aller plus loin que l'autre.

DES INSECTES. VII. Mem. 347

Un gros frelon de l'isse de Cayenne, dont j'ai parle cidessus, a non-seulement des dentelures à chacun de ses aiguillons \*, l'étui même des aiguillons est dentelé \*; sur \* Pl. 29. fig. chacun des deux côtés opposés il a une file de dix ou 10. e, c. douze groffes & fortes dents. On en peut compter quinze à seize sur chacun des aiguillons des mouches à miel; mais pour les pouvoir compter, c'est à dire pour les voir distinctement, il faut les chercher avec un microscope qui grossisse beaucoup, & les y placer dans une position favorable; car il arrive souvent que les faces qui font en vûe, font celles qui sont lisses, & alors on est tenté de croire que l'aiguillon qu'on examine n'a point de ces

inégalités qui lui sont nécessaires.

Lorsque nous avons cherché à nous assûrer de l'existence des deux aiguillons, nous avons déja vû d'avance qu'ils ont chacun leur base particulière en dehors de l'étui, & qu'elle est courbe. Celle de l'un se contourne vers la droite \*, & celle de l'autre vers la gauche \*. L'endroit ou \* Fig. 7. e. chacune d'elles va s'inserer, n'est pas difficile à découvrir. \* s. Quand on ouvre le ventre d'une abeille, on trouve de chaque côté près de l'origine de l'étui, une plaque dont la surface est assés considérable; elle a de la solidité, on peut la manier sans la briser. Elle est composée de trois piéces cartilagineuses \*, réunies ensemble par une membrane flexible, mais qui a beaucoup de consistance. De 7. m, n, o. ces trois pièces, dont il est inutile de bien décrire les contours, celle du milieu est la plus allongée & la plus étroite. C'est à celle-ci & à la premiere que se réunit la base d'un des aiguillons \*, qui tient à l'une & à l'autre par deux \* p. q. petits pedicules. De-là il est aisé de juger que chaque aiguillon a des appuis solides contre la plaque à laquelle il est attaché, & que la plaque est faite pour le faire jouer; qu'elle est pourvûe de tous les muscles nécessaires pour

\* Fig. 4 &

https://rcin.org.pl

Xxij

le pousser en dehors du corps & le retirer en dedans. Ce n'est pas asses à la mouche de pouvoir faire pénétrer dans les chairs ses aiguillons & leur étui; elle ne manque jamais d'empoisonner la blessure qu'elle fait. Nous avons déja vû que le poison qu'elle y verse, n'est pas un noir poison, qu'il est une liqueur extrémement transparente; mais il nous reste à faire connoître le reservoir qui la fournit. Quand on a ouvert le ventre de la mouche, on parvient facilement à le trouver en place, parce qu'il est précisément dans celle où il est naturel de le croire & de le chercher. Un peu par-delà la base de l'étui, vis-à-vis le milieu de l'espace que laissent dans le ventre les deux aiguil-\* Pl. 29. sig. lons en s'éloignant l'un de l'autre, est une vessie \* remarquable par sa transparence, & que sa transparence fait juger pleine d'une liqueur très-claire. Elle est encore remarquable par sa solidité; car si on la détache, on peut la manier, lui faire changer de figure jusques à un certain point, en la pressant doucement entre deux doigts, & cela sans la crever. Dans son état naturel elle est oblongue comme une olive. Son plus grand diametre est posé dans le sens de la longueur du corps. On ne sçauroit la méconnoître pour ce qu'elle est, des qu'on s'est assuré qu'elle est pleine de liqueur, & qu'on observe qu'elle se termine par une espéce \* r. de vaisseau \*, qui se dirige entre les deux aiguillons, & qui

7. 11.

entre dans leur étui. Swammerdam croit avoir vû que le bout de ce vaisseau se réunit à l'étui un peu par-dela son plus grand renslement; mais ce qui est incontestable, c'est que ce vaisseau est le canal qui conduit la matière véni-

meuse du reservoir dans l'étui des aiguillons.

De l'autre bout de ce reservoir part un autre vaisseau\*; Swammerdam assûre qu'à une certaine distance ce vaisseau se divise en deux. Il n'est pas aisé de l'avoir dans toute sa longueur; mais j'en ai eu de beaucoup plus longs que ceux

que ce célébre Auteur a fait représenter. Il croit que les deux branches sormées par la division de la tige principale, sont des vaisseaux aveugles. Je serois plus disposé à penser qu'elles s'inserent quelque part dans le canal des aliments ou dans quelque partie où se fait la sécretion d'une liqueur qui est apportée au grand reservoir. Ce reservoir est peut-être pour les abeilles ce qu'est la vessicule du fiel pour les grands animaux. Je veux dire seulement que l'œconomie animale des abeilles demande qu'une certaine liqueur soit séparée de leur sang par sécretion; & que cette siqueur, qui est conduite dans une vessie, est celle que la nature a accordée à ces mouches pour les rendre plus redoutables à leurs ennemis.

Malgré ce que l'examen que nous avons fait de l'instrument dont les abeilles sont pourvûes, nous a appris de sa composition, pour nous exprimer plus briévement & plus conformement au langage reçû, nous en parlerons dans la fuite comme d'un instrument simple, nous continuerons de donner le nom d'aiguillon à cet affemblage de plusieurs piéces; il n'y aura nul équivoque à en craindre, parce que ce sera ordinairement au pluriel que nous parlerons des aiguillons renfermés dans l'étui, & que quand nous en défignerons un feul, il sera caractérisé par quelque épithéte ou par des circonstances qui ne sçauroient permettre qu'on se méprenne. Nous dirons donc que quand une abeille irritée a piqué son aiguillon dans notre chair ou dans quelque corps qui lui a été présenté, comme dans un gand, si on la presse de partir, elle l'y laisse; mais elle ne l'y laisse pas seul, la plûpart de ses dépendances y restent attachées, comme les plaques cartilagineuses, la vessie à venin, & beaucoup de parties musculeuses. La blessure qu'elle a voulu faire, lui coûte cher, plus cher que ne coûteroit à un homme le coup de poing qui lui feroit perdre sur Xxiii

350 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE le champ tout le bras, ou le coup de pied qui lui feroit perdre la cuisse. La blessure qu'elle s'est faite à elle-même, est une terrible & mortelle blessure, à laquelle elle ne sçauroit survivre long-temps. Après que cet aiguillon avec ses dépendances a été arraché & entiérement léparé du ventre de l'abeille, il semble encore animé du désir de la venger; au moins comme s'il l'étoit, il travaille à rendre plus profonde la blessure qu'il a faite & dans laquelle il est resté. Sa base continue à se donner des mouvements, elle s'incline alternativement dans des sens contraires. Les muscles destincs à faire pénétrer l'aiguillon dans les chairs ou dans d'autres corps qui n'ont qu'un médiocre degré de dureté, sont restés adhérents à cette base, & ils continuent leur jeu, comme les muscles de la queue d'un lezard continuent le leur après que cette queue a été coupée, &

même coupée en morceaux.

7.55.

Une des meilleures manières de bien voir la longueur \* Pl. 29. fig. des vaisseaux \* qui portent le venin à la vessie, c'est de saisir l'abeille pendant qu'elle pique, ou, ce qui est encore plus facile, c'est d'offrir à une abeille qu'on tient de manière à n'avoir rien à en craindre, un morceau de peau épaisse & souple, un morceau de chamois par exemple. Elle croit se venger de celui qui lui fait violence, en enfonçant son aiguillon dans le cuir. Quand elle l'y a bien engagé, qu'on la retire brusquement, mais qu'on ne l'en éloigne que de quelques lignes. L'aiguillon & ses dépendances resteront dans le chamois, & on pourra voir au bout postérieur de la mouche, un filet blanc qui va aboutir à la vessie à venin. Qu'on éloigne cette abeille de plus en plus, mais doucement, de l'endroit dans lequel l'aiguillon est demeuré, le filet dont nous venons de parler continuera de sortir du corps, & on parviendra aisément à l'avoir long de 2 à 3 pouces. D'où il suit que ce filet, ou plûtôt ce vaisseau, fait

# DES INSECTES. VI. Mem. 351

plusieurs contours dans le corps de l'abeille, qu'il y est replié bien des fois; mais étant aussi délié qu'il l'est, il est très-difficile de voir où il se termine, & je n'y suis pas parvenu.

Une observation qu'on doit faire alors, c'est que les deux plaques cartilagineules \* font paralleles l'une à l'autre, \* Pl. 29. fig. qu'elles semblent tendre à s'appliquer l'une sur l'autre, & 7.mno; mno. qu'elles ne sont séparées que par la vessie à venin, qui est presque vuide. De-la il est assés naturel de soupçonner que l'unique usage de ces deux plaques n'est pas de servir d'appui aux deux aiguillons, & de les faire jouer, qu'elles servent en s'approchant l'une de l'autre, à presser la vessie, à obliger fon venin de couler dans le canal qui la porte dans l'étui; & que les deux aiguillons en mouvement conduisent cette liqueur jusques au bout de l'étui, qu'ils la font sortir par cette ouverture, qui leur permet à eux-mêmes de paroître en dehors. Quand les deux aiguillons ne seroient qu'à peu près coniques, comme nous l'avons laissé imaginer, ils ne sçauroient remplir l'étui conique dans lequel ils sont posés à côté l'un de l'autre, il y resteroit un vuide capable de recevoir la liqueur venimeuse qui y est dardée; mais Swammerdam a cru voir qu'ils sont applatis l'un & l'autre par le côté par lequel ils se touchent; que tout du long du milieu du même côté regne une gouttiére, & que les gouttiéres des deux aiguillons appliquées l'une contre l'autre forment un canal qui reçoit & conduit la liqueur venimeuse au bout de l'étui. Je n'ai pû voir ni le côté applati de chaque aiguillon, ni la gouttiére que Swammerdam prétend y être: peut-être est-ce faute d'être parvenu à observer un aiguillon dans une position savorable. Il y a des circonstances où l'on voit la liqueur s'échapper par la fente qui est tout du long du milieu de la face inférieure de l'étui, & il semble qu'elle ne devroit jamais sortir que par l'ouverture du bout, s'il y avoit un canal destiné à la

contenir. Elle s'échappe par la longue fente toutes les fois qu'on presse asses l'étui auprès de sa base, pour obliger cette fente à devenir plus large. Dans d'autres temps cette longue ouverture est bouchée par les aiguillons memes. La liqueur ne coule pas simplement dans le conduit, elle y est comme dardée, elle l'est au moins par des mouches de certaines espéces. J'ai rapporté ail-\* Mem. de leurs \* que pendant que je tenois entre deux doigts un très-

l'Académie de gros frêlon, je vis sortir du bout de son aiguillon un jet de liqueur qui sut poussé à une distance de plusieure jet de liqueur qui fut poussé à une distance de plusieurs pouces. Au reste il y a grande apparence que les aiguillons n'ont pas simplement la figure arrondie sous laquelle nous les avons fait représenter, & qu'ils ne sont pas contenus dans leur étui comme des plumes le sont dans une écritoire; il y a grande apparence, dis-je, qu'ils y font affemblés à coulisse & à languette, d'une manière analogue à celle dont nous avons vû que les limes de la cigale font afsemblées avec leur support. D'autres insectes nous donneront encore d'autres exemples de cet assemblage, employé pour maintenir pendant leur jeu, des piéces qui doivent alternativement être poussées en avant, & retirées en arriére: mais des coulisses qui seroient taillées dans les aiguillons des abeilles, ou des languettes qui y seroient menagées, pourroient bien nous échapper par leur extrême petitesse.

Nous avons supposé jusques ici que c'est une liqueur très-limpide qui rend si douloureuses des blessures qui autrement seroient à peine senties; il est temps de le prouver ou plûtôt de le démontrer par une expérience très limple. Je l'ai faite d'abord sur moi-même, & quelques-uns de nos Académiciens & d'autres amateurs de la Physique, ont voulu depuis que je la repetasse sur eux. Avec une épingle très-fine, je me suis fait deux piquûres à un doigt, proches l'une de l'autre. Avant que de

me

DES INSECTES. VII. Mem. me les faire, j'avois eu soin de me munir d'une mouche à aiguillon; dès que je me fus piqué, je pressai le ventre de la mouche, j'obligeai l'aiguillon de se montrer, & je pris une petite goutte de la liqueur qui s'étoit rassemblée à son bout, avec la pointe de mon épingle. Alors je fis entrer une seconde fois cette pointe dans une des blessures qu'elle m'avoit faites, où je ne la tins qu'un instant; ç'en fut assés pour qu'elle y laissât du venin. Il n'y fut pas plûtôt introduit, que je sentis une douleur semblable à celle qu'on sent après avoir été piqué par une mouche à miel. Au reste, la douleur de la playe où l'épingle a porté de l'irritation, est, comme celle des piquûres d'abeilles, plus aigûe ou plus moderée, selon la quantité de liqueur venimeuse dont la playe a été mouillée; & peut-être encore selon l'état de la playe, c'est-à-dire, selon la grandeur des vaisseaux qui ont été ouverts, & selon le plus ou moins de sensibilité des filets nerveux qui ont été attaqués. Je répétai un jour cette expérience sur un de nos Académiciens qui doutoit de son effet, ou au moins du degré de son effet. Pour le mieux convaincre, je n'épargnai pas la liqueur. Je fis entrer dans la piquûre une grosse goutte que j'avois prise au bout de l'aiguillon d'un bourdon velu. L'épreuve fut bientôt plus forte qu'il ne l'eût voulu; quoique très-courageux, il ne put sentir la douleur cuisante de sa petite playe, sans beaucoup piétiner, & sans pester contre l'expérience.

Le reste d'ailleurs égal, il y a des temps où les piquûres des abeilles sont plus sensibles que dans d'autres. Celles qui sont faites en hyver par des mouches presque engourdies de froid, ne sont pas à beaucoup près aussi douloureuses, ni douloureuses pendant un temps si long, que celles qui sont faites dans des jours chauds d'été, & elles ne sont pas suivies d'autant d'accidents. La liqueur peut

Tome V. . Yy

être plus exaltée, plus spiritueuse en été qu'en hyver. D'ailleurs la mouche n'en a peut-être pas une aussi grande provision en hyver, ou elle n'a pas assés de force pour en faire fortir autant. J'ai rapporté dans l'Histoire des \* Mémoires Guêpes \*, une expérience qui fait voir que plus la quandel'Académie tité de liqueur que la mouche a à verser, est grande, & plus la piquûre est sensible; & qui prouve en même temps plus la piquûre est sensible; & qui prouve en même temps que la quantité qui est dans le reservoir, peut être bientôt épuifée. J'y ai dit, qu'ayant été piqué un jour par une guêpe, je crus qu'il valloit autant prendre son mal de bonne grace, je la laissai achever de me piquer tout à son aise: en pareille circonstance, la mouche retire de la playe fon aiguillon fain & entier. Quand elle eut elle-même retiré le sien, je la pris, & en l'irritant, je la posai sur la main d'un domestique aguerri, qui n'étoit pas à une piquûre près. Celle qui lui fut faite, fut peu douloureule. Je repris la guêpe, & je me fis piquer moi-même une seconde fois. A peine sentis-je cette derniére piquûre; la liqueur venimeuse avoit été presque épuisée dans les deux premiéres. Enfin, j'eus beau irriter la guêpe, elle ne voulut

> La quantité de liqueur venimeuse qu'on peut prendre avec la pointe d'une épingle au bout de l'aiguillon d'une abeille, est si peu considérable, qu'on ne doit point croire qu'il y ait du risque à l'appliquer sur sa langue, & on doit être curieux de sçavoir l'effet qu'elle y produit, d'en connoître le goût. C'est une expérience que Swammerdam a faite avant moi, & que j'ai répétée plusieurs fois, & fait répéter à diverses personnes. Sur l'endroit de la langue qui est touché par ce peu de liqueur, on sent d'abord un goût douceatre qui semble tenir un peu de celui du miel; mais bientôt ce doux devient âcre & brûlant. On sent une impression de chaleur analogue à l'impression

pas piquer une quatriéme fois.

https://rcin.org.pl

DES INSECTES. VII. Mem. qu'y feroit le suc laiteux du titimale. L'endroit de ma langue où la petite gouttelette avoit été appliquée, est quelquefois resté pendant plusieurs heures, comme s'il eut été légérement brûlé. Quelquefois ma langue a été simplement un peu échauffée. La liqueur que Swammerdam a goûtée, a produit plus d'effet, elle a mis sa bouche plus en feu. Mais l'effet doit être plus grand felon la quantité de liqueur qu'on aura prise, & peut-être encore, comme nous venons de le dire, selon le temps dans lequel on l'aura prise. Une liqueur qui semble brûler la langue, qui y fait naître au moins de la chaleur, est très-capable de causer des douleurs cuisantes dans des fibres qui viennent d'être brisées. Des liqueurs plus douces étant introduites dans des playes nouvellement faites, y peuvent produire des irritations douloureuses. Après m'être fait deux petites blessures avec une épingle, j'ai quelquefois introduit dans l'une la pointe de la même épingle mouillée de miel; & sur le champ la piquûre est devenue douloureuse, bien moins pourtant que si la pointe de l'épingle y eut porté de la liqueur venimeuse. Il n'est pas au reste, aisé de faire des expériences propres à nous découvrir la nature de cette liqueur. Quelquefois j'ai essuyé le bout d'un aiguillon où il y en avoit une goutte avec du papier bleu; l'endroit qui en a été mouillé n'a point rougi: ainsi cette liqueur n'est point acide, ou elle n'a pas un acide actuellement développé.

Nous sçavons que l'œconomie animale demande qu'il se fasse des secrétions dans le corps des grands animaux. Et nous avons déja fait remarquer, que comme la secrétion de la bile se fait dans ceux-ci, de même il se fait dans les abeilles celle de la liqueur qui remplit la vesse qui est à la base de l'aiguillon. Cette liqueur devoit être separée de celles qui circulent dans les vaisseaux de

Yyij

l'insecte, & elle a apparemment, comme la bile, des usages; peut-être aide-t-elle à faire faire dans les intestins de la mouche, des digestions dont nous parlerons dans la suite.

Les animaux de toutes espèces n'auroient pas à se plaindre de la liqueur venimeuse que l'aiguillon des abeilles introduit quelquefois dans leurs chairs, s'il étoit yrai, comme Pline l'a raconté, que l'ours devenu trop gras, va à dessein irriter des abeilles logées dans un tronc d'arbre, & qu'il se fait faire une infinité de piquûres, sur-tout à son museau, qui lui font salutaires. Il seroit bien étrange que la nature eût appris à l'ours à avoir recours à un tel remede; que pour rétablir sa santé, il sût obligé de se faire faire un grand nombre de petites blessures capables de faire périr dans des

douleurs cuisantes tout autre animal.

Selon les apparences, il n'y en a aucun, fans en excepter l'ours, auquel un tel venin ne fasse quelque mal. Il peut pourtant y avoir du plus ou du moins. Peut-être agit-il plus foiblement sur les animaux de certaines espéces, que fur ceux des autres. Entre les hommes il y en a pour qui ces fortes de piquûres ne sont rien en comparaison de ce qu'elles sont pour d'autres hommes. J'ai eu un domestique qui n'en tenoit presque aucun compte. En quelque endroit qu'il eût été piqué, cet endroit ne s'élevoit presque point, les environs de la piquûre ne s'enfloient pas, comme se fussent enflés les environs d'une semblable piquûre faite à d'autres. J'eus occasion de vérifier ce fait en éprouvant un remede que feu M. du Fay avoit soupçonné bon, & qu'il croyoit avoir expérimenté avec succes. Ayant été piqué par une abeille, il pensa à essayer l'effet de l'huile d'olive mise sur sa piquûre. Des expériences saites en Angleterre, l'avoient conduit à cet essai. Elles ont paru prouver que cette huile est capable d'arrêter les effets funestes d'un venin bien autrement puissant que celui des abeilles. On

DES INSECTES. VII. Mem. 357 a prétendu qu'un homme bravoit les morfures des vipéres au moyen de l'huile d'olive qu'il appliquoit fur celles qui lui avoient été faites. M. du Fay ayant été piqué au nez par une abeille, voulut éprouver ce que pourroit l'huile d'olive en parcil cas. Dès que l'huile eut été étendue sur sa petite blessure, la douleur sut appaisée, elle ne revint point, & il ne parut aucune élevation. Il me raconta ce fait, sçachant que j'avois plus d'occasions que personne de répéter l'expérience du nouveau remede. Dans des cas femblables, j'avois déja éprouvé l'effet de l'huile d'amande douce, & le succes que cette huile avoit eu, ne devoit pas me disposer à bien augurer de celui de l'huile d'olive. Cependant je fus tenté au bout de quelques jours, de lui donner plus de confiance. Un de mes domestiques fut aussi piqué au nez, j'étois présent, & je ne tardai pas à humecter sa piquure d'huile d'olive; il parut s'en trouver très-bien; il m'assura qu'il ne sentoit plus de douleur, & son nez ne devint aucunement enflé. Dès le lendemain, je fis une opération qui demandoit que j'eusse plusieurs personnes à m'aider, & une de ces opérations, dont on ne se tire guéres sans être piqué. Elle me parut très-favorable pour répéter les épreuves de l'huile d'olive. Après avoir retiré l'aiguillon d'une piquûre qui fut faite à mon cuisinier, sur le front & presque entre les deux yeux, je la frottai d'huile d'olive; il se crut soulagé, mais s'il reçut un soulagement, il ne sut que passager. Au bout d'un quart d'heure, à peine pouvoit-il entr'ouvrir les yeux. L'enflûre qui avoit gagné l'une & l'autre paupière, les tenoit toutes deux abhaissées. Je fus moi-même piqué cinq fois tant aux doigts qu'aux bras. Je n'épargnai pas l'application de l'huile d'olive, & malgré l'huile, mes doigts, ma main & mon bras s'enflérent & restérent douloureux. L'huile n'eut pas un autre succès par rapport aux piquûres Yy iii

358 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE de quelques autres personnes sur lesquelles elle sut étendue. Pourquoi avoit-elle donc si bien réussi ou paru si bien réussir sur le domestique sur lequel je l'éprouvai d'abord! J'eus l'après midi un très-bon éclaircissement à cette difficulté. Dans l'après-midi, ce même domestique fut piqué par plus de douze abeilles différentes, aux doigts, aux mains, aux bras, fans qu'il s'en plaignit, & fans qu'il parût s'en embarrasser le moins du monde, & aussi sans qu'aucune des piquûres produisît d'enflûre sensible. J'ai connu à la campagne, des gens qui ne daignoient pas couvrir d'un gand la main avec laquelle ils alloient couper des gâteaux dans l'intérieur d'une ruche, quoiqu'ils sçussent qu'elle seroit piquée plus d'une fois. Ces piquûres extrémement douloureuses pour les autres hommes, étoient si peu de chose pour eux, qu'elles ne leur paroissoient pas valoir la peine qu'ils se gênassent la main, qu'ils la rendissent moins libre par un gand.

Il n'y a peut-être que trop de remedes qui ne doivent leur réputation qu'à quelque cas semblable au premier où nous avons employé l'huile d'olive; que parce qu'ils ont été donnés dans des circonstances où ils étoient inutiles pour guérir le mal. Outre l'huile, j'ai éprouvé contre le venin des abeilles, beaucoup de jus de différentes plantes qui nous ont été indiquées par différents Auteurs. J'ai éprouvé l'urine, qui est beaucoup vantée; j'ai éprouvé le vinaigre, &c. & je n'ai rien tenté qui ne m'ait paru avoir dans quelques circonstances, des succès qui ont été démentis par la suite. Ce qui même est trop pour le remede qu'on voudroit préférer, c'est qu'il n'y en a aucun qui, dans l'instant où il a été appliqué, n'ait diminué ou appaisé la douleur. L'eau seule a souvent produit cet esset; la douleur revient après, & l'endroit piqué & les parties qui en sont voisines, s'enflent plus ou moins selon le

DES INSECTES. VII. Mem. 359 temperament de la personne, & peut-être selon les dispositions actuelles de son intérieur; & ensin, selon les sibres des nerss ou des vaisseaux qui ont été blessés. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne saut jamais manquer d'ôter l'aiguillon de la playe dans laquelle il a été laissé. Le persil pilé m'a semblé avoir mieux réussi que tout ce que j'ai employé; cependant j'ai si peu d'opinion de ce remede, que quoique je sois de ceux à qui les piquûres sont très-cuisantes, & quoique les miennes soient ordinairement suivies d'enslûre, je ne daigne plus y avoir recours.

Mais on demandera peut-être de quelle nécessité il étoit que les abeilles fussent pourvûes, pour nous piquer, d'un aiguillon composé avec tant d'art! C'est que cet aiguillon qui nous pique quelquefois, ne leur a pas été donné précisément pour nous piquer. Elles ont des ennemis, contre lesquels il faut qu'elles se puissent deffendre. Il y a plus, des mouches plus groffes qu'elles ne sont, & sur lesquelles elles doivent cependant avoir la supériorité, qu'elles doivent attaquer avec avantage; de telles mouches, dis-je, fe trouvent dans leur propre habitation. Ce font celles qu'on appelle vulgairement les bourdons, que nous avons nommées faux-bourdons, & que nous avons dit être les mâles. Quand les mâles n'out encore que la forme de ver, les abeilles ordinaires ont précifément pour eux les mêmes soins qu'elles ont pour les vers qui, après leur métamorphose, seront des abeilles ordinaires. Lorsque les mâles sont devenus aîlés, elles se comportent encore avec eux, comme se doivent comporter ensemble les enfants d'une même famille. Les unes & les autres doivent aussi, comme nous le dirons dans la suite, leur naissance à une même mere. Enfin, les abeilles vivent pendant quelque temps avec les mâles en parfaite intelligence; mais des jours arrivent où ces mêmes

abeilles font aux mâles, & ou elles leur doivent faire la guerre la plus meurtrière; elles les tuent impitoyablement, elles en font un carnage affreux. Les mâles sont pourtant beaucoup plus gros, & semblent plus forts que les abeilles ordinaires; mais celles-ci ont une arme qui leur donne bien de l'avantage sur les autres; elles ont un aiguillon, & les mâles n'en ont point. Parmi les loix de quelques Républiques bien policées, nous en trouvons d'étrangement barbares. Les Lacédémoniens pouvoient tuer les enfants qu'ils croyoient devoir être à charge à la République, parce qu'ils étoient nés contrefaits. Les loix des Chinois leur permettent des actions aussi inhumaines. Nous ne sçavons pas apparemment toutes les raisons qui demandent que les abeilles ouvriéres traitent avec tant de cruauté les mouches males; mais elles en ont au moins une aussi bonne que celle qui avoit déterminé les Lacédémoniens à faire périr les enfants qu'ils jugeoient devoir être à charge à la République. Nous prouverons dans la suite, qu'il vient un temps où les mâles sont au moins inutiles dans les ruches; & ce n'est que quand ce temps est venu, que les abeilles ordinaires en font un massacre général.

Les abeilles se livrent aussi les unes aux autres des combats à mort. Dans des saisons, & dans des heures du jour où la chaleur les met en pleine vigueur, elles attaquent & tuent impitoyablement les étrangéres qui osent entrer dans leur ruche. Mais il y a souvent des combats à mort entre les mouches de la même ruche. S'il est permis de vouloir deviner la politique des abeilles, & de croire à leur avantage que leurs querelles n'ont pas des motifs aussi frivoles que le sont souvent ceux des nôtres, on peut penser qu'une raison semblable à celle qui les détermine à tuer les mâles, les détermine à tuer d'autres abeilles. Si on leur resuse une charité pareille à celle de

ces

ces peuples sauvages, qui croient traiter savorablement leurs vieillards, en retranchant de la durée de leur vie, des jours qu'ils passeroient dans la peine & le mal-être, au moins y a-t'il apparence que pour le bien de leur société qui semble seul les saire agir, les abeilles tuent celles qu'elles sçavent n'être plus en état d'y contribuer.

Dans de beaux jours, & des jours chauds, on a fouvent occasion d'observer de ces combats à mort entre les mouches d'une même ruche. Quelquefois l'attaquante & l'attaquée en sortent en se tenant déja l'une l'autre; quelquefois c'est en dehors qu'il y en a une qui tombe sur une autre qui vole, ou elle va se jetter sur une autre qui étoit en repos, ou qui marchoit doucement sur la partie extérieure de l'appui de la ruche. De quelque manière que le combat ait commencé, dès qu'elles se sont jointes, elles tombent bientôt à terre. Elles ne parviendroient pas à se porter des coups sûrs en l'air, & il seroit difficile qu'elles pussent s'y soûtenir pendant qu'elles chercheroient à se faire des blessures mortelles. Il est aisé de parvenir a en observer qui seront ainsi aux prises devant une ruche, pour peu qu'on le cherche. On leur verra faire tout ce que feroient deux lutteurs couchés par terre, & dont chacun voudroit arracher la vie à son ennemi. Chacune tâche de prendre la position qui lui est le plus avantageuse. Quelquefois elles sont toutes deux couchées sur un côté, se tenant réciproquement saisses avec leurs pattes, tête contre tête, derriére contre derriére, & contournées de façon qu'elles forment ensemble un cercle ou un ovale. Quand elles se tiennent ainsi, les mouvements de leurs aîles les font pirouetter de temps en temps, & les portent quelquefois en avant à plus d'un pied de distance, mais toûjours à fleur de terre. Une des deux parvient ensuite à prendre quelque position plus favorable, à monter sur l'autre, & . Zz Tome V.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE à approcher son derriére du col de celle-ci. Elles sont alors si acharnées au combat, qu'on peut les observer avec une loupe sans les déterminer à se quitter. La loupe avec laquelle j'ai souvent observé deux combattantes, m'a fait voir qu'elles dardoient continuellement leur aiguillon. Tous les mouvements de l'une & de l'autre, les flexions & les nouvelles positions que leur corps prenoit, ne sembloient tendre qu'à parvenir à trouver une partie molle de son adversaire, dans laquelle l'aiguillon pût être introduit. Ces combats ne dureroient apparemment qu'un instant, si les abeilles étoient moins bien cuirassées; mais malgré les écailles dont leurs chairs sont couvertes, ces chairs ne sont pas inaccessibles. Si une abeille peut faire passer son aiguil-Ion entre une écaille, & celle sur laquelle elle n'est qu'en recouvrement, elle pourra ensuite l'enfoncer dans les chairs qui font l'attache de l'écaille inférieure. Pour peu que le col de l'abeille qui se deffend, s'allonge, il devient à découvert, si l'aiguillon de son ennemie est proche alors, il pourra le piquer. J'ai remarqué qu'elles cherchoient aussi mutuellement à se piquer vers la base de leur aiguillon, peut etre a l'anus.

Il ne m'est jamais arrivé qu'une sois de saire une observation qui prouve décisivement qu'une mouche peut parvenir à ensoncer son aiguillon dans le corps d'une autre. J'en suivis deux qui se battoient en sortant de leur ruche. Le combat se passa sur la partie extérieure de l'appui, il ne sut pas long; bientôt j'en vis une vaincue & expirante. Je la pris, je l'examinai, & je trouvai que l'aiguillon de l'autre étoit resté engagé entre deux anneaux du ventre de celle-ci. Mais il est rare apparemment que l'abeille qui pique une autre mouche de son espéce, lui laisse son aiguillon ensoncé dans le corps. Si ce cas étoit ordinaire, chaque combat coûteroit la vie aux deux mouches. La

DES INSECTES. VII. Mem. 363 victorieuse ne sçauroit survivre long temps à la perte de son aiguillon, auquel la vessie à venin, & généralement tout ce qui est nécessaire pour le faire agir, reste attaché. Tant de parties arrachées sont une playe incurable & mortelle.

Ces combats sont quelquesois très-longs. J'en ai vû un dans lequel ce ne fut qu'après une heure presque entière, qu'une des deux mouches laissa l'autre expirante sur la poulsière. Quelquesois satiguées l'une & l'autre, & desesperant toutes deux de remporter une victoire complette, elles se séparent, chacune s'envole de son côté. Quand elles ont sçu l'une & l'autre esquiver les coups d'aiguillon, le combat se termine sans mort; mais il doit être bientôt fatal à celle dont quelque partie charnue a été atteinte. Quelque petite que soit la quantité de venin qui y est déposée, elle est capable de produire un effet funcste dans un aussi petit corps que celui d'une mouche; nous pouvons en juger par celui qu'il produit sur nous. La douleur de quelques piquûres qui ont été bien assaisonnées, est quelquesois si violente, qu'elle porte à la tête, que la tête en est étonnée. Chaque pays, chaque canton presque a son histoire d'un cheval qui ayant été se frotter contre une ruche d'abeilles, & l'ayant renversée, a été assailli par les mouches irritées, & qui n'a pu résister aux piquûres qu'elles lui ont faites; qui en est mort au bout d'un temps très-court, en moins d'un quart d'heure ou d'une demi-heure; j'ai oui raconter une de ces histoires par un homme digne de foi, & qui avoit été prefque témoin du fait. Un semblable fait a été rapporté par Aristote. Des Auteurs ont été jusqu'à déterminer le nombre des piquures qui peuvent faire périr un grand animal; quelques-uns l'ont fixé à vingt. Je ne sçais pas si la dose de venin contenue dans ce nombre de piquûres Zzij

peut quelquesois sussire pour donner la mort; mais il est certain au moins, qu'il y en a une dose qui, distribuée à dissérentes parties du corps, causeroit des douleurs, des instammations, des irritations, & ensin une sorte de siévre, sous laquelle l'homme le plus robuste succomberoit.

Les actions dont nous venons de parler, font des actions particulières; mais il y a quelquefois entre ces mouches, des actions qu'on peut appeller générales. Ce n'est guéres que dans le temps des esfaims, que celles-ci arrivent, que lorsqu'une colonie de mouches qui cherche une habitation, va mal habilement se loger, foit dans une ruche dont d'autres abeilles sont en possession depuis longtemps, soit dans une où un autre essaim s'est établi depuis peu de jours ou depuis peu d'heures. Lorsqu'il fait beau & chaud, les abeilles reçoivent mal les étrangéres qui veulent entrer en société avec elles. C'est alors que se livrent les batailles les plus meurtriéres. J'ai déja dit quelque chose dans le cinquiéme Mémoire, d'une que je vis très bien, qui dura presque toute une après midi, qui ne finit qu'avec le jour, & peut être que lorsque toutes les abeilles d'une petite troupe, qui avoient voulu se joindre à celles d'un fort essaim, eurent été massacrées. J'ai rapporté dans ce cinquieme Mémoire, les aventures des premières mouches que je m'étois avisé de loger en petit nombre avec une mere, dans une très-petite ruche vitrée. J'ai raconté comment, & combien de fois elles quitterent cette ruche; & qu'enfin après leur dernière sortie, elles se déterminérent peu après midi à entrer dans une ruche où j'avois logé depuis une ou deux heures un essaim très-nombreux. Dès que la petite troupe d'abeilles fut entrée dans la ruche de cet essaim, le combat commença. La ruche n'étoit pas construite de manière à me laisser voir ce qui se passoit dans l'intérieur, mais les dehors m'offroient un spectacle

DES INSECTES. VII. Mem. meurtrier & très-varié. Je voyois fortir deux mouches, dont une étoit entraînée par l'autre, qui la faisissoit par où elle pouvoit, & qui tendoit à lui monter sur le corps; quand elle y étoit parvenue, bientôt celle qui avoit du dessous, étoit égorgée; je dis égorgée, & peut-être le puis je dire dans le sens propre. La mouche supérieure saissificit l'autre, & la serroit avec ses dents près de la tête, & je ne sçais si ce n'étoit pas au col ou au corcelet. Il m'a paru que quelquefois c'étoit auprès des premiers stigmates. Ce qui est certain, c'est que dès que la mouche vaincue avoit été serrée près de sa partie antérieure, elle étoit morte ou mourante. La victorieuse la laissoit sans vie sur la poussière, ou prête d'y expirer; elle l'abandonnoit alors, mais elle restoit posée auprès d'elle, comme pour jouir de sa victoire, ou pour se délasser de ses fatigues. Les mouches victorieuses faisoient constamment la même manœuvre. Dès que le combat étoit fini par la mort de leur ennemie, posées sur leurs quatre premiéres jambes, elles frottoient les deux postérieures l'une contre l'autre. Quelquefois l'affaire étoit décidée dès l'intérieur de la ruche, quelquefois c'étoit en dehors à quelque distance qu'elle se terminoit. Dans le premier cas, une mouche sortoit triomphante de la ruche tenant sous son ventre & entre ses jambes celle à laquelle elle avoit ôté la vie, & sortoit en volant. Elle prenoit tantôt un plus grand & tantôt un plus petit esfor; quelquefois ce n'étoit qu'à quelques pieds de la ruche qu'elle alloit s'appuyer à terre, & y déposer le cadavre dont elle étoit chargée; quelquefois elle s'élevoit à perte de vûe. Souvent je remarquois l'endroit où alloient se poser celles que je pouvois suivre des yeux, & lorsque je me rendois où j'en avois vû une s'arrêter, si l'abeille pleine de vie & de vigueur en étoit partie, j'y trouvois au moins la morte. Zziji

Dans le second cas, dans celui où l'abeille n'avoit pas encore mis à mort l'abeille qu'elle tenoit saisse, & qu'elle portoit en volant hors de la ruche, elle ne la portoit pas soin, qu'à quelques pas; là elle achevoit de la tuer.

Nous ne viendrions pas aussi vîte à bout de tuer une mouche, si nous ne voulions pas l'écraser, que chaque abeille venoit à bout de tuer celle qu'elle avoit transportée hors de la ruche. Elles sçavent mieux que nous où les coups mortels doivent être portés. Je ne les voyois pas fe fervir alors de leur aiguillon; mais il y a apparence que des blessures empoisonnées faites à la mouche vaincue, avoient valu la supériorité à la victorieuse. Il ne restoit plus à celle-ci qu'à donner, pour ainsi dire, le coup de grace, & elle le faisoit avec ses dents. Hors de la ruche, tous les combats à mort n'étoient que de seule à seule, Peut-être que tout ne le passoit pas aussi généreusement dans l'intérieur. Celles qui étoient massacrées en dehors, avoient déja été mises hors de combat dans la ruche même. Dans les temps où se fait la grande tuerie des males, trois ou quatre abeilles n'ont point de honte pourtant d'en attaquer ensemble un seul.

Au reste, j'ai déja dit ailleurs, que je ramassai plus de 250 abeilles mortes, de celles qui furent tuées dans cette journée, ou plûtôt dans cette après midi, & je n'en ramassai que 250, parce que je n'avois pas besoin d'en avoir davantage pour l'expérience qui m'avoit engagé à

les ramasser.

J'ai vû souvent, & le jour même du carnage que je viens de raconter, trois à quatre mouches après une seule, sans que la vie lui sut arrachée. Elles la prenoient par une jambe, chacune de son côté; quelquesois elles lui mordoient le corps ou le corcelet. J'avois d'abord pitié de celle qu'on attaquoit avec tant de lâcheté & de supériorité; mais après avoir observé que l'abeille attaquée par tant d'ennemies, parvenoit à s'en débarrasser, j'appris qu'elle avoit un moyen aisé de se tirer d'affaire, & je reconnus qu'on n'en vouloit pas à sa vie. Le combat cessoit dès que celle qui avoit été tiraillée & mordue, allongeoit sa trompe. Une des attaquantes venoit succer cette trompe avec la sienne, & ainsi en faisoient les autres à leur tour. De sorte que les autres abeilles ne sembloient lui avoir porté des coups que pour la sorcer de leur dégorger du miel qu'elle leur resusoit. Dans tous les combats inégaux qui se passerent sous mes yeux ce même jour, & il s'en passa plusieurs, jamais les attaquées ne surent mises à mort, elles se tirerent toutes d'affaire par le même expédient.

C'a été une question sur laquelle les Anciens ont été partagés, de fçavoir si le roy des abeilles, notre mere abeille avoit un aiguillon. Aristote lui en a donné un, & Columelle a prétendu qu'Aristote s'étoit trompé, qu'il avoit pris pour un aiguillon un gros poil que le roy porte dans le ventre. Cette question n'étoit pas encore décidée du temps d'Aldrovande, qui s'en est tenu à dire qu'elle ne le pouvoit être que par une nouvelle & exacte observation. Toute la difficulté qu'il y avoit à éclaircir un fait par rapport auquel on est resté dans l'incertitude pendant tant de siécles, étoit pourtant d'avoir une mere abeille, & de lui presser le ventre. Car dès qu'on presse celui d'une mere, on oblige à sortir de son corps un aiguillon \* \* Pl. 29. fig. qu'il n'est pas possible de méconnoître pour ce qu'il est, 9' il surpasse beaucoup en grandeur celui des abeilles ordinaires; du reste, il n'en dissére qu'en ce qu'il est un peu courbé vers le ventre, au lieu que celui des autres mouches est droit.

Ceux qui ont assûré, & apparemment d'après Aristote,

368 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE que la mere abeille avoit un aiguillon, ont voulu avec lui qu'elle n'en fût armée que pour la dignité; ils ont prétendu qu'elle n'en faisoit jamais usage; ils l'ont regardée comme un roy, qui tout petit qu'il est, est un modéle à proposer aux rois auxquels un grand peuple est soûmis; ils nous l'ont donné pour magnanime & pour incapable de faire par lui-même des exécutions cruelles, quoique justes. Il est au moins très-vrai que la mere abeille est bien plus pacifique, plus difficile à irriter que ne le sont les abeilles ordinaires; elle n'est pas aussi disposée à se servir de son aiguillon, que les autres le sont à se servir du leur. J'ai eu cent & cent fois des meres abeilles sur une de mes mains, je les y ai souvent touchées & prises de l'autre main, sans qu'aucune m'ait jamais piqué. Je crois pourtant qu'il n'a quelquefois tenu qu'à moi d'avoir la gloire d'être piqué par une reine. Pendant que deux de mes doigts en saisssssient une par le corps ou par le corcelet, & qu'ils la mettoient mal à l'aise assés long-temps pour pousser sa patience à bout, j'ai vû quelquesois qu'elle faisoit sortir son aiguillon, & qu'elle contournoit son corps autant qu'il lui étoit possible, & successivement de différents côtés, pour parvenir à percer un de mes doigts. La piquûre qu'elle m'eût faite, eût été apparemment plus douloureule que celles que font les autres mouches. La vessie qui doit fournir son aiguillon de venin, est proportionnée à la grandeur de cet aiguillon, par conséquent plus grosse que celle des abeilles ordinaires. J'ai d'ailleurs goûté du venin tiré de la vessie d'une mere, il m'a paru avoir un goût aussi brûlant, pour le moins, que celui des abeilles ordinaires.

Si l'aiguillon ne devoit être d'aucun usage aux meres, elles en auroient été privées, comme les mâles le sont, elles n'en auroient pas été armées, & d'un qui est plus considérable

DES INSECTES. VII. Mem. 369 confidérable que celui des abeilles communes. Mais apparemment qu'une mere ne s'en sert que dans des occasions importantes, que dans des combats dignes d'elle, peutêtre seulement lorsqu'elle a à se mesurer avec une autre mere, comme il peut y en avoir des occasions, dont nous parlerons dans la fuite. La vie de toutes les mouches d'une ruche, dépend de celle de la mere, puisqu'elles périssent bientôt toutes, quand cette derniére a perdu le jour. Or nous sçavons que la vie d'une mouche qui pique, est toujours en grand danger; lorsqu'il lui arrive de laisser son aiguillon dans la playe qu'elle a faite, elle se fait à ellemême une blessure mortelle. Les sociétés d'abeilles auroient donc été trop souvent exposées à être détruites, si la mere de chaque ruche étoit aussi colére, aussi disposée à faire des piquûres, que le sont les mouches ordinaires.

Dès que parmi les abeilles il y a des fémelles, des mâles & des mouches qui ne sont ni de l'un ni de l'autre sexe, l'intérieur des unes a nécessairement été conformé différemment de celui des autres. Nous verrons aussi dans un autre Mémoire, qu'on ne trouve dans le corps des ouvriéres aucun vestige des parties qui ont été accordées aux fémelles pour contenir les œufs & les faire croître, ni de celles qui ont été données aux mâles pour féconder ces mêmes œufs. Mais nous n'en sommes encore qu'aux parties extérieures de ces mouches, & nous devons nous arrêter à comparer celles des unes avec celles des autres; elles nous offrent des variétés dans leur construction, leur position & leur grandeur, qui méritent d'être remarquées. Au lieu que les abeilles ordinaires partent pour la campagne dans les beaux jours des que le Soleil commence à paroître sur l'horison, & quelquesois plûtôt, on ne voit presque jamais les faux-bourdons sortir de leur ruche, que Tome V. . Aaa

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE depuis onze heures du matin jusques à cinq à six de l'après midi. Ce qui est plus constant encore, c'est qu'on ne parvient jamais à en observer aucun qui y retourne avec une récolte de matière à cire, à en observer aucun qui revienne chargé des deux pelottes. On les a aussi toûjours traités de paresseux, qui, sans rien faire, vivent du miel que les laborieutes abeilles ont ramassé, & qui ne vont à la campagne que pour s'y promener. Quand on examine leurs parties extérieures, on cesse de leur reprocher leur paresse. On reconnoît que s'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils n'ont \* Pl. 33. fig. pas été faits pour travailler. Si on considére \* la partie de chacune de leurs jambes de la troisiéme paire, qui est analogue à celle des jambes semblables des ouvriéres, que \* Pl. 26. fig. nous avons nommée la palette triangulaire \*, on n'y verra pas cet enfoncement, cette petite cavité, qui avec les poils dont elle est bordée, forme une espéce de petite corbeille

> propre à recevoir & à contenir la petite pelotte composée de poussiéres d'étamines. Dès que la partie nécessaire aux abeilles ordinaires pour former & transporter à la ruche les deux petites boules de cire brute, a été refusée aux bourdons, ils ont été déchargés par la nature de l'un & de

1. p.

4 & 5. p.

l'autre travail.

Nous avons vû que les dents des abeilles ordinaires leur font nécessaires pour faire la récolte de la cire brute, qu'elles s'en servent pour ouvrir ces sommets, ces capsules dans lesquelles sont renfermées les poussiéres qu'elles veulent recueillir, & nous verrons dans la suite combien ces mêmes dents leur sont des instruments essentiels, lorsqu'il s'agit de mettre la cire en œuvre. Quoique ces abeilles foient considérablement plus petites que les mâles, quoiqu'un mâle pese plus que deux abeilles ordinaires, les dents

\*Pl. 25. fig. de celles-ci \* surpassent beaucoup en grandeur les dents de 2, 6 & 8. \* Fig. 12 ceux là \*. Au lieu que celles des abeilles ordinaires saillent

DES INSECTES. VII. Mem. en-devant de la tête, & qu'elles sont toûjours très-visibles, celles des mâles sont appliquées contre la tête, & elles sont si petites que les poils des environs suffisent pour les cacher entiérement; elles ont d'ailleurs des dentelures

que n'ont pas les dents des abeilles ordinaires.

La disproportion est aussi grande entre la trompe des faux-bourdons \* & celle des abeilles ordinaires \*, que celle \* Pl. 25. fig. qui est entre les dents des uns & celles des autres. Non-12. t. seulement la trompe des mâles est plus d'une fois plus courte, elle est de même beaucoup plus délice. Ils n'ont donc pas autant de facilité que les abeilles pour puiser le miel dans les fleurs où il est caché à une grande profondeur. La leur ne leur a été donnée que pour succer celui qui est nécessaire pour les faire vivre, & nullement pour en faire des récoltes. Un si petit instrument ne pourroit parvenir à recueillir la quantité de miel, qui est recueillie par un beaucoup plus grand, que dans un temps considérablement plus long.

On peut remarquer d'autres différences entre d'autres parties extérieures des faux-bourdons, & des parties analogues des abeilles ordinaires, dont il ne nous feroit pas aussi aisé de rendre raison, ou même dont il sera toûjours impossible de la rendre. Je ne m'arrêterai point à dire que la partie antérieure de leurs antennes \* a une articulation \* Fig. 13. ac. de plus que celle des antennes des abeilles ordinaires \*, & \* Fig. 4. que la partie de l'antenne de l'abeille commune, que nous avons nommée le fuseau\*, est plus longue que le fuseau \* f. de l'antenne du bourdon \*; mais nous ne pouvons nous \* Fig. 13. f. empêcher de faire faire attention à la grandeur des yeux à rezeau \* des mâles, qui couvrent tout le dessus de la \*Fig.11.y,y. partie supérieure & postérieure de la tête, pendant que les yeux à rezeau des abeilles ordinaires \*, forment simple- \*Fig. 3. y, y.

ment chacun une espéce d'ovale sur chaque côté. Aussi Aaaij

c'est sur le derriére de la tête que sont placés les trois petits \* Pl. 25. fig. yeux, ou les yeux lisses de celles-ci \*, & les trois petits yeux \* Fig. 11. des males \* sont en devant assés près des antennes; il ne leur est pas resté de place sur le derriére. Nous n'appercevons pas la liaison qu'il peut y avoir entre des yeux à rezeau très-grands, & ce qui constitue le sexe du mâle, quoique plusieurs observations confirment que la nature a donné ces fortes d'yeux beaucoup plus grands aux mâles des insectes de diverses espéces, qu'elle ne les a donnés à leurs fémelles. Les mâles des mouches de Saint-Marc, nous en fournissent un exemple dans le second Mémoire de ce volume.

Les faux-bourdons ont le corcelet très-velu, & plus velu que celui des abeilles; mais les anneaux de leur corps sont plus lisses. Ils ont à leurs jambes, & sur-tout à leurs jambes Pl. 33. fig. postérieures, des brosses \* dont les poils sont plus serrés & plus courts que ceux des abeilles ordinaires. Elles ne sont faites que pour nettoyer le dessus de leur corps & de leur corcelet, pour faire tomber la poussiére qui s'y est attachée, même celle des étamines; mais elles ne sont pas faites pour retenir les grains de celle-ci, & les rassembler en petites masses.

> Les meres abeilles nous paroîtront mieux mériter d'être nourries de provisions qu'elles n'ont pas ramassées, que les bourdons ne le méritent. Comme il n'y en a qu'une ordinairement dans chaque ruche, elle n'y augmente pas confidérablement la confommation. Enfin, elle est affés chargée d'ouvrage, dès qu'elle est obligée de mettre au jour un nombre d'œufs aussi prodigieux que celui qu'elle y met chaque année; elle est donc uniquement destinée à pondre. Aussi ne doit-on pas trouver, & ne trouve-t-on pas fur ses jambes postérieures non plus que sur celles des bourdons, les deux cayités destinées sur les jambes des abeilles ordinaires

à recevoir deux pelottes de matiére à cire. Elle n'avoit pas besoin d'une trompe aussi longue que celle des abeilles, & de dents aussi grandes que les leurs. Ses dents \* bien moins \* Pl. 25 fig. grandes que celles des abeilles, sont pourtant plus grandes 18,19 & 20. que celles des bourdons. Chacune a deux dentelûres que n'ont point celles des abeilles ordinaires. Quand les dents sont en repos, les dentelûres de l'une entrent dans celles de l'autre \*. La trompe de la mere est aussi beaucoup plus \* Fig. 20. courte & plus déliée que celle des abeilles ordinaires, quoique plus longue & plus grosse que celle des mâles.

Les meres \* sont fur-tout remarquables par leur lon- \* Fig. 16 & gueur. Quoique moins grosses que les mâles\*, elles sont 17. ordinairement plus longues. Il y a pourtant des meres bien plus longues & plus grosses que d'autres, ce qui dépend peut-être de la quantité & de l'état des œufs qui sont dans feur corps; car c'est la longueur du leur qui les rend plus longues que les abeilles ordinaires; leur corcelet n'est guéres plus long que celui d'une abeille ouvriére. Leur corps; au reste, n'a pas une figure qui tienne autant de l'ellipsoïde ou de celle d'une olive, que celui des abeilles ordinaires en tient. Depuis le premier anneau jusques au dernier, son diametre va en diminuant. D'ailleurs le corps de la mere semble plus détaché du corcelet, que ne l'est le corps des abeilles ordinaires: on a souvent occasion de voir que, comme le corps des mouches Ichneumons, il n'est uni au corcelet que par un fil. Mais rien n'aide plus à faire reconnoître une mere abeille, rien ne frappe davantage, quand on l'apperçoit, que le peu de longueur de ses aîles. Les bouts des siennes se terminent souvent au troisiéme anneau, pendant que les bouts des aîles des abeilles ordinaires, & sur-tout de celles des bourdons, vont par-delà celui du corps. Les aîles forment une espéce d'habillement aux mouches, qui les portent sur leur corps. Les abeilles Aaa iij

\* Pl. 25. fig. ordinaires \*, & les faux-bourdons, semblent avoir un habit long, pendant que la mere semble porter un juste, ou un de ces habits courts que les Dames ont nommé des Pets-en-l'air. Avec de si courtes ailes la mere abeille peut voler, mais moins bien & plus difficilement que les abeilles ordinaires; elle doit se fatiguer davantage en volant. Aussi lui arrive-t-il peu de fois dans sa vie de faire usage de ses aîles. Il y a apparemment telle mere qui a donné naissance à bien des milliers de mouches, & qui dans sa vie n'a jamais volé qu'une fois. La mere doit se tenir constamment dans la ruche. Dès qu'elle en sort, tout son peuple est ordinairement déterminé à la suivre. Il ne convenoit donc pas qu'elle eût une facilité de voler qui l'eût engagé à prendre trop fouvent l'essor; il faut qu'elle ne s'y détermine que dans la nécessité.

En desfus, les anneaux du corps des meres sont lisses, on n'y voit point de poils comme sur ceux des abeilles ordinaires. Une loupe en fait pourtant découvrir quelquesuns sur le premier anneau. Leur corcelet n'est pas non plus aussi velu que celui des abeilles ordinaires; le milieu de sa partie supérieure est lisse; mais il y a des poils sur le côté du corcelet, & en dessous. Les meres en ont beaucoup sur la tête, & même sur les yeux à rezeau qui par leur position & leur contour, ressemblent à ceux des abeilles ordinaires. Les trois petits yeux sont aussi placés sur leur tête comme sur celle des abeilles ordinaires, dans une forêt de poils. On leur trouve des poils sous le ventre & sur les jambes. Mais il est à remarquer, que non-seulement les meres n'ont pas à la palette de chaque jambe de la derniére paire une \* Pl. 26. fig. broffe faite de poils longs, comme l'ont les abeilles ordinaires\*; elles n'en ont pas même une faite de poils courts, comme l'ont les bourdons; à peine trouve-t-on quelques poils semés sur le côté intérieur de cette palette, sur celui où

DES INSECTES. VII. Mem. devroit être la brosse; aussi étoit-il inutile qu'elle en sût pourvûe. Les mouches qui entourent la mere, ne sont continuellement occupées que du soin de la nettoyer, de la brosser, de la lêcher, elles ne lui souffrent pas la moindre ordure, & elles semblent chercher à lui épargner tout

ce qui a apparence de peine.

La couleur de toutes les meres n'est pas la même; j'en ai vû plusieurs qui avoient tous les anneaux du dessus de leur corps d'un brun couleur de marron très-foncé, & par-tout d'une teinte égale\*; & j'en ai vû plusieurs dont \* Pl. 25. fig. chaque anneau étoit de deux teintes\*, & souvent de deux 17. couleurs. La moitié antérieure, ou à peu près, étoit d'une \*Fig. 16. couleur plus claire que celle de la partie postérieure. Celleci étoit rougeatre dans quelques-unes, & ce qui la précédoit étoit un blanc teinte de cette couleur; enfin, j'ai vû plus ou moins de rougeâtre & de blancheâtre sur différentes meres. Je ne ferai point de procès à Virgile sur ce que je ne leur ai jamais trouvé de taches qui approchassent de la couleur de l'or. L'or entre naturellement dans la parure d'un Roy, & ce n'est pas trop pour un Poëte d'avoir changé du rougeâtre en or. Il n'est guéres même d'insecte qui ait des écailles lisses & des poils jaunâtres, qui regardé au soleil en certains sens, ne fasse paroître quelque brillant qui pourra paroître approcher de celui de l'or. Le dessous du corps est d'une couleur plus blancheatre que celle du dessus. Ce n'est donc pas seulement par sa grandeur, & par sa forme, qu'une mere abeille peut être distinguée des autres abeilles & des bourdons, elle le peut être par la couleur du corps, qui est toûjours différente de celle des unes & de celle des autres. Leur corcelet est brun.

# EXPLICATION DES FIGURES DU SEPTIEME MEMOIRE

#### PLANCHE XXIX.

TOUTES les Figures de cette Planche représentent des aiguillons de mouches & les parties qui y ont rapport,

vus à la loupe ou au microscope.

La Figure 1 montre l'intérieur du bout du corps d'une abeille ordinaire, qu'on a mis à découvert en enlevant une portion d'anneau. a a a, la portion d'anneau qui a été détachée & tirée hors de sa place naturelle. b b, le contour de l'ouverture, dont la piéce précédente a été enlevée. f, la partie qui est appellée l'aiguillon, & qui, comme les figures suivantes le feront voir, est un étui qui renserme deux aiguillons. c, c, deux parties blanches & charnues, qui ensemble font un fourreau, dans lequel l'aiguillon est logé en grande partie.

La Figure 2 moins grossie que la précédente, sait voir du côté du ventre le bout possérieur d'une abeille, dans un instant où l'aiguillon f, est sorti, comme il l'est lorsqu'elle veut s'en servir pour piquer. c, c, les demi-sour-

reaux charnus.

La Figure 3 représente un aiguillon vû de côté avec la plûpart de ses dépendances. f, l'étui dans lequel les deux aiguillons sont rensermés. La face f, est celle qui est en dessous quand l'aiguillon est dans le corps de la mouche posée horisontalement. t, le talon de l'étui des aiguillons. g, & e, les deux aiguillons, dont on ne voit ici que les bases. m, n, parties musculeuses & cartilagineuses, qui posent en p, & q, sur la base de l'aiguillon g. Il y en a de pareilles sur celles de l'aiguillon e, mais qui ne sçauroient paroître dans cette sigure. e, e, les demi-sourreaux charnus.

Dans

DES INSECTES. VII. Mem. 377

Dans la Figure 4, une épingle est passée entre le fourreau f, & un des aiguillons g. Elle a fait sortir cet aiguillon en partie du fourreau, & l'en tient dehors.

Dans la Figure 5, l'épingle a mis les deux aiguillons e, g, entiérement hors du fourreau f. En ces deux figures 4 & 5, p, & q, montrent les appuis des parties m, n, o.

La Figure 6 fait voir une portion du fourreau des aiguillons, du côté où l'on peut voir qu'il est un tuyau ouvert dans toute sa longueur; on n'a laissé dans sa cavité qu'un des deux aiguillons qui y étoient. e, cet aiguillon. d, les dentelures qui se trouvent sur un des côtés

de l'aiguillon, près de sa pointe.

La Figure 7 montre très en grand un aiguillon d'une abeille avec toutes ses dépendances, & elle montre cet instrument par sa face inférieure, qui est la même que celle par laquelle est vûe la portion représentée, figure 6. gd, ed, les deux aiguillons. f, l'étui dans lequel ils sont logés à côté l'un de l'autre. d, d, les pointes dentellées des deux aiguillons, qui appliquées l'une contre l'autre, ne forment qu'une seule pointe très-aigue. Cette pointe dd, qui est ici au-dessus de f, est quelquesois entiérement dans l'étui, & cela lorsque la base gp, d'un aiguillon, & celle ep, de l'autre, font tirées vers q, q. m,n,o, les trois feuilles membraneuses & cartilagineuses liées par deux espéces de pédicules à la base d'un aiguillon, & qui servent à le faire jouer. En x, x, sont des muscles qui mettent en mouvement les parties précédentes. u, la vessie qui contient le venin. r, le conduit par lequel cette liqueur est portée dans l'étui des aiguillons. ss, vaisseau long & tortueux, par lequel apparemment la liqueur venimeuse se rend dans la vessie; Swammerdam prétend avoir observé que ce vaisseau se divise en deux branches; mais je ne l'ai pû voir que simple.

Tome V. Bbb

La Figure 8 fait voir la coupe transversale des deux aiguillons logés dans l'étui. e, g, les deux aiguillons. f f, l'étui.

La Figure 9 est celle du derriére d'une mere abeille, hors duquel l'aiguillon est sorti. f, l'aiguillon qui est concave du côté du ventre, au lieu que l'aiguillon des abeilles ordinaires est droit.

La Figure 10 a été dessinée d'après une très-grosse nymphe d'une mouche du genre des frelons, qui m'est venue de Cayenne dans de l'eau-de-vie; elle étoit rensermée dans une forte coque de soye. Les parties qui composoient son aiguillon, ont été plus aisées à développer qu'elles ne l'eus-sent été dans la mouche même c, c, les deux demi-sourreaux analogues aux sourreaux charnus des abeilles, marqués par les mêmes lettres dans les sigures précédentes. e, e, les deux aiguillons tirés hors de leur sourreau. f, le sourreau des aiguillons, qui peut lui-même être regardé comme un troisséme aiguillon, parce qu'il est dentellé de chaque côté, comme les aiguillons le sont d'un côté; mais ses dentelûres sont plus fortes, & plus grosses que celles des aiguillons.





#### 

## HUITIEME MEMOIRE.

### DES GASTEAUX DE CIRE;

Comment les Abeilles parviennent à les construire; comment elles changent en véritable cire les poufsières d'étamines. De la récolte & de l'emploi de la Propolis. Comment elles remplissent les alvéoles de miel, & comment elles l'y conservent.

L est temps de considérer les ouvrages des abeilles plus A attentivement que nous ne l'avons fait jusqu'ici, de les voir elles-mêmes en travail, de voir comment elles conftruisent ces gâteaux \* composés de cellules de figure régu- \* Pl. 30. fig. lière, appliquées les unes contre les autres. Ils ont leurs 1. deux faces femblables; fur l'une & fur l'autre est un nombre à peu près égal d'ouvertures d'alvéoles. Tout y paroît dispose avec tant de symmetrie, & tout y paroit si bien fini, qu'à la première inspection on est tenté de les regarder comme le chef-d'œuvre de l'industrie des insectes: on les mettroit même volontiers en parallele avec ce que les plus adroits de nos ouvriers sçavent executer de plus difficile. C'est un ouvrage pour lequel l'admiration croît à mesure qu'on l'examine davantage. Quand on a bien vû la véritable figure de chaque alvéole, quand on a bien étudié deur arrangement, la géométrie semble avoir donné le dessein de tout l'ouvrage, & en avoir conduit l'execution. On reconnoît que tous les avantages qui pouvoient y être souhaités, s'y trouvent réunis. Les abeilles paroissent avoir eu à résoudre un probleme qui rassemble des conditions qui en eussent fait regarder la solution comme Bbbij

difficile à bien des géométres. Ce probleme peut être énoncé ainsi : une quantité de matière, de cire étant donnée, en former des cellules égales & semblables, d'une capacité déterminée, mais la plus grande qu'il est possible par rapport à la quantité de matière qui y est employée, & des cellules tellement disposées qu'elles occupent dans la ruche le moins d'espace qu'il est possible. Pour fatisfaire à cette dernière condition, les cellules doivent se toucher de manière qu'il ne reste entr'elles aucun espace angulaire, aucun vuide à remplir. Les abeilles y ont satisfait, & en même temps, elles ont satisfait aux premiéres conditions, en failant des cellules qui sont des tuyaux à six pans égaux, des tuyaux exagones. Elles auroient pu faire des cellules qui n'auroient eu que trois côtés égaux, ou des cellules qui auroient eu quatre côtés égaux, faire des cellules dont la coupe transversale eût été un triangle équilateral, ou des cellules dont la coupe eût été un quarré, ou même des cellules qui eussent eu pour coupes d'autres triangles, & d'autres quadrilatéres; mais ces cellules qui, comme les cellules exagones, auroient été à pans égaux, & qui n'auroient laissé aucun vuide entr'elles, si elles avoient eu chacune la même capacité qu'a chaque cellule exagone, n'auroient pu être faites avec une aussi petite quantité de cire. C'est ce qui est connu depuis long-temps, & ce qui a fait admirer à Pappus, qui tient un rang parmi les géométres anciens, que les abeilles se fussent déterminées pour la figure exagone. D'ailleurs, la figure du corps d'une abeille approchant de la sphérique, il peut entrer à l'aise, & se loger dans une cellule à six pans, sans y laisser autant de vuide qu'il en laisseroit dans une cellule dont la coupe seroit triangulaire ou quarrée.

On voit encore que tout ce que les abeilles pouvoient

DES INSECTES. VIII. Mem. faire de mieux pour ménager le terrein & la matière, étoit de composer leurs gâteaux de deux rangs d'alvéoles tournés vers des côtés opposés. Si elles eussent fait des gâteaux comme les guêpes les font, qui n'eussent eu des ouvertures d'alvéoles que sur une de leurs faces, & qui sur l'autre face n'eussent eu que les fonds de ces mêmes alvéoles, les cellules que les abeilles rassemblent dans un seul gâteau, en cussent composé deux; or il est visible que les deux gâteaux à un feul rang de cellules, eussent tenu plus de place dans la ruche, que n'y en tient un à double rang. Enfin, il est visible encore que les deux gâteaux eussent consommé plus de cire qu'il n'en entre dans le gâteau à double rang de cellules. Toute la cire nécessaire pour former les fonds des cellules d'un des deux gâteaux à un simple rang de cellules, est épargnée dans le gâteau double.

S'il convenoit aux abeilles que le fond de chaque cellule fût plat, que chaque cellule fût exactement un tuyau exagone ouvert à un de ses bouts, & fermé à l'autre \*, rien \* Pl. 31. fig. ne seroit plus simple que la disposition des deux rangs de 10. cellules. Le fond entier d'une cellule \*, lui seroit commun \* ae. avec une autre cellule. Deux cellules correspondantes, dont l'une auroit son ouverture sur une des faces du gâteau, & dont l'autre auroit la sienne sur l'autre face, seroient faites d'une seule & longue cellule divisée transversalement par une cloison; ou, si l'on veut, une mince feuille de cire qui diviseroit en deux parties égales toute l'épaisseur du gâteau, fourniroit les fonds de toutes les cellules. Mais nous dirons bientôt qu'il est prouvé que ces fonds plats ne s'accordoient pas avec la plus grande épargne de la cire que nous avons fait regarder comme une des conditions du probleme que les abeilles semblent avoir eu à résoudre. D'ailleurs les usages auxquels les cellules sont destinées, demandoient qu'elles eussent chacune un fond plus

Bbb iii

étroit que le reste, ils demandoient que chaque cellule se terminat en pointe. C'est la plus difficile partie du probleme qui a été résolu pour elles par celui qui les a si bien ins-

\* Pl. 31. fig. truites. Chaque cellule est un tuyau exagone , posé sur \* une base pyramidale \*. Le fond de chaque cellule est un angle solide formé par la réunion de trois piéces, de trois

\* aver, qp, lames de cire \* quadrilatéres.

rp. M. Maraldi, qui a bien étudié la figure des cellules, & la manière dont elles sont disposées les unes par rapport \* a o e p. aux autres, veut que chacune des piéces \* dont nous ve-

nons de parler, soit un rhombe, dont les deux grands

\* o. P. angles \* ont chacun, à peu près, 110 degrés, & dont les \* a, e. deux petits angles \* en ont par conséquent chacun environ 70. Quand en regardant par l'ouverture d'une

\* Pl. 30. fig. cellule \*, on en observe le fond, on y distingue très-aisement les trois piéces dont il s'agit. Celles de quelques cellules paroissent quarrées, mais plus ordinairement elles semblent des lozanges ou des rhombes plus ou moins allongés, qui s'éloignent plus ou moins du quarré parfait. Swammerdam a cru comme moi, trouver de ces sortes de variétés dans les figures des trois piéces du fond. Mais leurs figures sont néantmoins pour l'ordinaire des rhombes, tels que ceux dont M. Maraldi a déterminé les angles. Les Sçavants qui ont besoin d'avoir des instruments de figure régulière, les grands Astronomes, du nombre desquels a été M. Maraldi, sçavent mieux que personne combien il est difficile de mesurer des angles, & combien il est difficile de les tracer avec une extrême précision sur les matiéres les plus dures. Quand donc les abeilles ne donneroient pas toûjours aux rhombes des alvéoles les angles que leur théorie demanderoit qu'elles leur donnafsent, il n'y auroit pas de quoi être étonné; on ne doit que l'etre de ce qu'elles s'écartent si peu des mesures précises. DES INSECTES. VIII. Mem. 383 Si nos ouvriers avoient à faire prendre les mêmes figures à d'aussi petits morceaux de cire, il leur arriveroit bien plus rarement d'y réussir. Enfin, si quelque impersection se glisse dans les piéces du fond d'une cellule, nous verrons que les abeilles sçavent la sauver, la rendre presque insensible & incapable de produire aucun mauvais effet.

Nous devons donc nous représenter le fond de chaque cellule \*, comme une cavité renfermée par trois rhombes \* Pl. 31. fig. égaux & semblables, comme une cavité pyramidale. Cha- 2 & 4. cun des rhombes fournit un de ses angles obtus \*, & par \* p. conséquent, les deux côtés qui le renferment pour former l'angle solide de cette cavité pyramidale, pour en former le sommet. Mais le contour, la circonférence de cette cavité, n'est pas telle que la circonférence d'une vraye pyramide; elle a trois angles que j'appellerai faillants ou pleins\*, & qui font les angles opposés à ceux qui se réu- \* 0,0,0, nissent au sommet \*; & trois angles que j'appellerai ren- \* p. trants ou vuides \*, & qui sont faits par la rencontre de \*a, a, e, deux côtés\*, dont un appartient à un rhombe, & l'autre \* o a, a e. à un autre rhombe. Cette circonférence a donc six côtés. dont chaque rhombe fournit deux; les six côtés ensemble sont employés à former les trois angles saillants ou pleins, & les trois angles rentrants ou vuides. Ces six côtés sont les appuis, les bases des six lames ou pans de cire\*, qui par seur \* Pl. 31. fig. assemblage composent le corps de la cellule, ou la partie 3. exagone. Chacune de ces lames \* est rectangle depuis \* Fig. 1 & 3. l'ouverture de l'alvéole, jusques à ce qu'elle parvienne à ° c bs. rencontrer le sommet \* d'un des angles saillants ou pleins \* o. de la circonférence de la base de la cavité pyramidale. Là cette pièce prend la figure aigue \* qui lui convient pour \* of a remplir une portion de l'angle rentrant ou vuide, formé en partie par le côté du rhombe sur lequel elle pose Le reste de cet angle, est rempli \* par la lame qui s'appuye \* Fig. 3.

384 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE fur le côté de l'autre rhombe qui fait l'angle en se joignant

au côté précédent.

\* Pl. 31. fig. I. O.

Le sommet d'un angle saillant \* de chaque rhombe, se trouve toûjours dans la ligne droite où est l'arête \* faite par la jonction de deux des lames, de deux pans de l'exagone. Les deux pans laissent entr'eux l'espace angulaire qui peut être, & qui est exactement rempli par le sommet de cet angle faillant. Cette disposition est constante & aussi regulière qu'il est possible physiquement qu'elle le soit. Ainsi des six angles de l'exagone, il y en a trois qui sont toûjours symmétrisés très reguliérement avec la base; les trois qui répondent aux angles faillants de la circonférence de celle-ci. Pour une regularité complette, il faudroit que \*Fig. 3. a,a,a. chacun des trois autres angles faillants du tube exagone \*,

e, a, a.

que chacune de ses trois autres arêtes allat précisement ren-\*Fig. 2 & 4. contrer le sommet d'un des angles rentrants \*, que la moitié de chacun de ces derniers angles fût remplie par une partie angulaire semblable & égale, & par laquelle les pans de l'exagone se termineroient; mais on peut ordinairement observer une disposition un peu différente. L'arête formée

\*Fig. 5. f b. par la jonction de deux lames de l'exagone \*, ne va pas \* a. rencontrer le sommet de l'angle rentrant \*, elle rencontre un des côtés de cet angle à une petite distance du sommet; un des pans prolongés fournit plus que l'autre pour remplir cet angle. J'ai remarqué aussi que la lame qui contribue le moins par son prolongement à remplir l'angle, est plus étroite que l'autre; j'ai assés constamment observé deux lames plus larges, ou dont chacune passe fur le sommet d'un angle rentrant; & quelquefois j'en ai vû trois lames plus larges que les trois autres. De-là il suit que l'exagone n'est pas parfait, qu'il n'a pas ses côtés égaux, qu'il en a de plus petits que les autres. Il en arrive aussi que les angles de l'exagone ne sont pas tous DES INSECTES. VIII. Mem. 385

tous égaux entr'eux; mais la différence est moins grande entre les angles & les pans auprès de l'ouverture, qu'elle ne l'est auprès de la base. Les petits pans de l'exagone m'ont paru s'élargir, & les grands m'ont paru s'étrécir à

mesure qu'ils s'éloignent de la base.

Je ne sçaurois croire qu'on doive attribuer les espéces d'irrégularités que je viens de faire remarquer, à manque d'adresse de la part des abeilles. Je penserois plus volontiers qu'il en résulte que le fond de la cellule en a des endroits mieux disposés à recevoir l'œuf, ou à contenir une liqueur dont nous parlerons dans la fuite, qui est l'aliment nécessaire au ver qui doit sortir de cet œuf. Néantmoins les abeilles ne construisent pas toujours des ouvrages si délicats, avec autant d'exactitude qu'elles semblent se le proposer; mais si les inégalités deviennent trop grandes dans une cellule, elles sçavent les sauver en adjoûtant ou en retranchant à la base de la cellule suivante; ainsi les irrégularités ne vont pas en augmentant. Si une base a été un peu trop étendue, elles en laissent une petite portion à la cellule qui suit, & si la base a été faite trop étroite, avant que d'élever les pans, les abeilles premient ce qui lui manque sur la base destinée à soûtenir une autre cellule.

Tout ceci deviendra plus aisé à entendre, quand on sçaura mieux comment les cellules sont disposées les unes par rapport aux autres. Leur disposition seroit assurement ce que les abeilles auroient imaginé de plus admirable, si elles l'avoient imaginée. L'arrangement des cellules d'une des deux couches, des cellules dont les ouvertures sont sur une même face, n'a cependant rien de fort remarquable dès qu'on sçait qu'elles sont exagones; dès-là, on voit asses comment elles peuvent être ajustées les unes auprès des autres, sans laisser aucun vuide. Mais quand Tome V.

on considére la seconde couche, celle des cellules qui ont leur ouverture sur la face opposée, que nous appellerons la seconde face du gâteau, il n'est pas aussi aisé de voir comment elles peuvent être placées, sans que les bases pyramidales des cellules de la première couche obligent à laisser des vuides entre les bases des cellules de la seconde couche. Pour qu'il n'y eut point de ces sortes de vuides, & pour épargner la cire qui doit être employée à former la base des cellules, il n'y avoit rien de mieux que de faire servir les bases mêmes des cellules de la premiére couche, de bases aux cellules de la seconde couche; c'est aussi ce que font les abeilles. Chaque cellule d'une cou-\* Pl. 31. fig. che \* a un des rhombes de fa base appliqué contre un des \* o h rhombes d'une cellule \* de l'autre couche. Trois cellules de la première couche, qui se touchent\*, fournissent la base \* Pl. 30. fig. complette d'une cellule de la seconde couche; & de même reciproquement trois cellules de la feconde couche, qui se touchent, fournissent la base à une cellule de la premiére couche; car les bases n'appartiennent pas plus aux cellules d'une couche, qu'elles appartiennent à celles de l'autre couche. Dès que nous nous représenterons trois cellules contigues d'une même face, n'importe de laquelle, nous \* Fig. 3. concevrons que leurs trois bases se touchent \*; mais qu'è. tant pyramidales, elles laissent entr'elles un vuide pyramidal précisément semblable à celui de l'intérieur de la base d'une des cellules. Il est de même renfermé par trois rhombes semblables & égaux. En un mot, par la réunion de ces trois bases, il se forme une cavité pyra-

2,3 &4.

midale exactement semblable à celle qui fait le fond de chacune des cellules précédentes, mais tournée dans un DES INSECTES. VIII. Mem. 387

aura une cellule semblable & égale aux trois autres, mais tournée vers un côté opposé, une cellule de l'autre couche. Chacune des trois cellules de la première couche, fournit un des rhombes de sa base pour former la base

complette de cette cellule.

Quoique tout ce que nous venons de dire puisse paroître simple à ceux qui ont accoûtumé leur imagination à saisir des figures géométriques, & sur-tout des figures de folides, nous devons avoir paru obscurs à ceux qui ne se font point fait une habitude de conserver les images de ces fortes de figures; mais si ces derniers veulent se convaincre que la base de chaque cellule d'une couche, est fournie par trois cellules de la couche opposée, ils en auront un moyen facile. Ils n'ont qu'à prendre trois épingles, & les piquer toutes trois \* dans la base d'une \* Pl. 30. fig. cellule, ayant attention de faire passer chacune de ces 2 & 4. épingles à peu près au milieu d'un des rhombes; ils les y enfonceront même toutes trois jusques à ce qu'elles soient arrêtées par leur tête; qu'ils retournent ensuite le gâteau, & qu'ils cherchent du côté opposé les trois épingles, ils les trouveront en trois cellules différentes.

Outre l'épargne de cire qui résulte de cette disposition des cellules, outre qu'au moyen de cet arrangement les abeilles remplissent le gâteau sans qu'il y reste aucun vuide, il en revient encore des avantages par rapport à la solidité de l'ouvrage. L'angle du sond de chaque cellule, le sommet de la cavité pyramidale, est arc-bouté par l'arête que sont ensemble deux pans de l'exagone d'une autre cellule. Les deux triangles ou prolongements des pans exagones\*, qui remplissent un des angles rentrants de la \*PI 31. sig. cavité rensermée par les trois rhombes, forment ensemble 3.0 a o s o s o un angle plan par le côté \* où ils se touchent; chacun \* a s, de ces angles, qui est concave en dedans de la cellule,

Cccij

foutient du côté de sa convexité une des lames employées à former l'exagone d'une autre cellule; & cette lame qui s'appuye sur cet angle, tient contre la force qui tendroit à le poussier en dehors. C'est ainsi que les angles se trouvent fortissés. Tous les avantages que l'on pouvoit demander par rapport à la folidité de chaque cellule, lui sont procurés par sa propre figure, & par la manière dont elles sont disposées les unes par rapport aux autres.

Enfin, & nous l'avons déja dit, plus on étudie la construction de ces celluies, & plus on l'admire. Il faut même être aussi habile en géométrie qu'on l'est devenu depuis que les nouvelles méthodes ont été découvertes pour connoître la perfection des regles que les abeilles suivent dans leur travail. Nous allons le prouver. M. Maraldi, après avoir mesuré avec grand soin les angles de ces trois rhombes égaux, dont le fond de l'alvéole est formé, a trouvé, comme il a déja été dit ci-dessus, que les abeilles donnent ou tendent à donner à chacun des deux grands angles opposés \* de chaque rhombe, à peu près 140 des

\*Pl. 31. fig. angles opposés \* de chaque rhombe, à peu près 110 degrés, & à peu près 70 degrés à chacun des deux petits

\* a, e. angles \*. Les figures des fonds pyramidaux, faits par trois rhombes femblables & égaux, & propres à être ajustés à des cellules exagones, peuvent cependant varier à l'infini, il peut y avoir une infinité de variétés dans les angles des rhombes employés; c'est-à-dire, que les sonds peuvent être des pyramides plus écrasées, plus mousses que celles pour les quelles les abeilles se sont déterminées, & de plus

\* Fig. 10. en plus mousses; le terme de celles-ci est le fond plat \*; ou au contraire on peut employer des pyramides plus allon-

\* Fig. 7. gées, plus pointues \*, & le terme de l'allongement de ces dernières est l'épaisseur du gâteau; car l'angle du fond de chaque cellule cût pu se trouver tout près de la surface

opposée à celle où est l'ouverture. Dans une suite infinie de pyramides, les abeilles avoient donc à en choisir une; & il est à présumer, ou plutôt il est certain & incontestable, qu'elles ont préséré celle qui rassemble le plus d'avantages; car ce n'est pas à elles à qui l'honneur du choix est du, il a été fait par une intelligence, qui voit l'immensité des suites infinies de tous genres, & toutes seurs combinaisons, plus lumineusement & plus distinctement que l'unité ne peut être vûe par nos Archimédes modernes.

Convaincu que les abeilles employent le fond pyramidal qui mérite d'être préféré, j'ai soupçonné que la raison, ou une des raisons qui les avoit décidées, étoit l'épargne de la cire; qu'entre les cellules de même capacité & à fond pyramidal, celle qui pouvoit être faite avec moins de matière ou de cire, étoit celle dont chaque rhombe avoit deux angles, chacun d'environ 110 degrés, & deux chacun d'environ 70. Sans parler de la grandeur de ces angles, après avoir fait admirer la disposition des rhombes à M. Kænig, digne éleve en Mathématique & en Philosophie des Bernouilli & des Volf, je lui proposai de résoudre le probleme suivant. Entre toutes les cellules exagones à fond pyramidal, composé de trois rhombes femblables & égaux, déterminer celle qui peut être conftruite avec le moins de matière. M. Kænig qui a fan ses preuves de la facilité qu'il a de réfoudre les plus grands problemes, fut touché de la beauté de celui ci, & se sertit un goût pour en chercher la folution, que n'avoient pas eu d'autres géométres, à qui je l'avois proposé. Il la trouva, & fut agréablement surpris après l'avoir trouvée, lorsqu'il lut dans les Mémoires de l'Academie de 1712, que je lui envoyai, que le rhombe que sa solution avoit déterminé, avoit à deux minutes près les angles que Ccc iii

M. Maraldi avoit trouvés par des mesures actuelles, à

chaque rhombe des cellules d'abeilles.

M. Kænig est parti pour sa solution, d'un fort beau théoreme. Il a démontré que la capacité d'une cellule à \*Pl. 31. sg. six pans & à sond pyramidal quelconque \*, fait de trois rhombes semblables & égaux, étoit toujours égale à la \*Fig. 10. capacité d'une cellule à sond plat \*, dont les pans rectan\*Fig. 10. als, gles ont la même songueur que les pans en trapeze \* de la cellule pyramidale, & cela quels que soient les angles des rhombes. Enfin, il a démontré qu'entre les cellules à sond pyramidal, celle dans saquelle il entroit le moins de matière, avoit son sond fait de trois rhombes, dont chaque grand angle étoit de 109 degrés 26 minutes, & chaque petit angle de 70 degrés 34 minutes. Quand M. Maraldi a donné les mesures les plus précises de ces angles, il a

fixé les grands à 109 degrés 28 minutes, & les petits à 70 degrés 32 minutes. Un tel accord entre la solution & les mesures actuelles, a assurément de quoi surprendre.

Lorsqu'on compare grossiérement une cellule à fond

\* Fig. 10. plat \*, avec une cellule à fond pyramidal \*, on n'apperçoit \* Fig. 1 & 70 pas, & même on n'est pas porté à penser que la cellule à sond plat est de toutes, celle qui consomme le plus de cire. M. Kænig a pourtant démontré que les abeilles œconomisent la cire, en présérant les sonds pyramidaux aux sonds plats, qu'elles ménagent en entier la quantité de cire qui seroit nécessaire pour un sond plat. Si je ne craignois qu'on se lassait de m'entendre parler géométrie, je rapporterois volontiers les démonstrations de M. Kænig; mais ceux qui sont curieux de les voir, n'y perdront rien pour ne les pas trouver ici. Le Mémoire qui les donne, a été su à l'Académie en 1739, il en sera sait mention dans l'Histoire de cette même année; elles y seront exposées plus nettement, & mises dans un plus grand jour, par

notre célébre Historien, que je ne le pourrois faire. M. Kænig, au reste, a très-bien remarqué que ce probleme n'étoit pas de ceux qu'on pouvoit résoudre du temps de Pappus. Quelle idée cet ancien géomètre n'eût-il pas eu de la géométrie des abeilles, si outre les avantages du tube exagone, il eût connu ceux du fond pyramidal! Il falloit que les méthodes des nouveaux calculs sussent découvertes, que nous sussions en état de résoudre, par le moyen de l'analyse des Insiniment petits, les questions de Maximis & Minimis, pour sçavoir à quel point de persection & d'æconomie l'architecture des abeil-les est portée.

Le probleme que j'avois proposé à M. Kænig, & qu'il a très bien réfolu, ne renferme pourtant pas encore toutes les conditions que les abeilles auroient pu y faire entrer; car nous avons supposé que leurs cellules sont des exagones parfaits; & des observations faites avec grande attention, nous ont appris, comme nous l'avons expliqué cidevant affés au long, qu'il y a au moins deux pans opposés, plus larges que les quatre autres. Car si trois des angles de l'exagone rencontrent exactement les trois angles faillants de la base, il y a au moins deux angles rentrants, dont chacun \* n'est pas rencontré par l'angle correspon- \* Pl. 31. fig. dant, formé par deux pans voifins, & prolongés pour 5. a. remplir le vuide de cet angle rentrant. Je ne sçais si cette disposition va encore à l'épargne de la cire, mais il est indubitable qu'elle tend à rendre l'ouvrage plus parfait, qu'elle a quelque utilité qui sera admirée, dès qu'elle sera connue.

Comme la récolte & la préparation de la cire coûtent beaucoup aux abeilles, il leur importoit extrémement de la bien œconomiser, & nous venons de voir avec quelle science elles le font. Nous remarquerons de plus, que cette

raifon d'œconomie les engage à tenir les parois de leurs alvéoles minces, à un point qui demandoit que la solidité de la construction suppleât au peu de matiére. Il n'est point de papier aussi fin que le sont les piéces du fond, & les pans du tube. Cependant les cellules doivent être capables de rélister à tous les mouvements des mouches qui y entrent, & qui en sortent en dissérents temps. Le bord de l'ouverture a plus à fouffrir qu'aucun autre endroit, il est plus fréquemment & plus sortement attaqué. Les abeilles aussi ne manquent pas de le sortifier; elles adjoûtent tout autour de la circonférence de l'ouverture de la cellule, un cordon de cire qui rend le bord trois ou quatre fois plus épais qu'il ne le seroit s'il n'avoit que l'épaisseur des pans. On trouve même ce cordon aux cellules qui ne sont qu'ébauchées, qui n'ont pas encore toute la profondeur qu'elles auront par la suite. Il est plus épais dans les angles que par-tout ailleurs, ce qui fait que l'ouverture de chaque cellule n'est pas un exagone parfait.

Ce n'est pas asses que d'avoir admire la figure pyramidale des fonds des alvéoles, & le choix des rhombes qui y sont employés; ces mêmes fonds offrent quelquefois des irrégularités, qui ne sont pas moins propres à donner idée du génie des abeilles. Ceux qui ne voudroient regarder l'emploi constant des trois rhombes égaux, que comme l'ouvrage d'une machine bien montée, doivent être embarrassés & surpris, lorsqu'ils observeront, comme je l'ai observé bien des fois, que les fonds pyramidaux de certaines cellules, sont construits de quatre \*Pl. 31. sig. piéces \*; qu'entre ces piéces, il n'y en a quelquefois que deux quadrilatéres, que les autres ont plus ou moins de côtés; enfin, que dans différents fonds, ces piéces varient différemment en figure & en grandeur. Nos mouches sçavent donc se méprendre; elles peuvent manquer de donner

11 & 12.

donner au premier rhombe la grandeur & les angles qui lui conviennent; mais aussi elles sçavent remédier à leurs méprises. Elles ajustent alors plus de piéces les unes contre les autres, afin que la pyramide prenne une figure qui s'éloigne le moins qu'il est possible de celle qu'elle auroit dû avoir.

Mais comment les abeilles viennent-elles à bout de construire ces cellules, d'en composer des gâteaux ou rayons! C'est ce qu'il n'est pas aussi aise de voir qu'on le fouhaiteroit. Elles se portent à l'ouvrage avec tant d'ardeur; il y en a tant à la fois qui veulent y avoir part; elles cherchent tellement à s'entr'aider, que dans les endroits où elles travaillent avec le plus de fuccès, soit à jetter les fondements de quelque nouveau gâteau, foit à en allonger ou à en élargir un ancien, le spectateur ne voit presque que du trouble & de la confusion. Il voit continuellement arriver de nouvelles mouches, il en voit continuellement partir d'autres, & fouvent il voit partir au bout d'un instant, celles qu'il avoit vu arriver. Malgré nos ruches vitrées, il n'y a que des moments, & encore des moments très-courts, où on puissé observer celles qui établissent les bases des cellules, & qui en élevent les pans. Si l'observateur parvient à voir une abeille qui édifie, bientôt il a le regret de la voir partir, ou bientôt il est faché de ce qu'elle lui est cachée par d'autres qui se mettent devant elle. On parvient néantmoins assés aisément à observer que leurs deux dents sont les instruments avec lesquels elles modélent & façonnent la circ. Au moyen d'un peu de patience, on apperçoit des cellules, dont il n'y a encore qu'une partie d'ébauchée; & on ne tarde pas à remarquer l'activité avec laquelle une abeille fait mouvoir ses dents, contre une petite portion de la cellule; cette portion est entre les deux dents, qui par des coups alternatifs & réitérés la Tome V. . Ddd

394 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE battent de chaque côté, l'applanissent, la rendent compacte, & la réduisent à n'avoir qu'une épaisseur convenable.

Sans voir les abeilles occupées à leur travail, on peut s'assûrer de l'ordre dans lequel elles le conduisent, si on détache des gâteaux, & fur-tout des gâteaux nouvellement \* Pl. 30. fig. faits \*; leur contour montre la première ébauche, ou plûtôt le plan de diverses cellules, & en montre de plus ou de moins avancées. Le contour de chaque gâteau peut être comparé à ces bâtiments où on a laissé des pierres d'attente. Ceux qui ont voulu attaquer l'esprit géométrique des abeilles, qui ont voulu qu'on n'admirât pas trop la figure exagone de leurs cellules, ont dit que les cellules prenoient nécessairement cette figure dès que les abeilles vouloient qu'elles fussent toutes contigues; qu'il arrivoit dans la construction de ces cellules, ce qui arriveroit si l'on pressoit à la sois un nombre de boules d'une cire molle, & de même diametre, arrangées fur une table qui auroit des rebords, & où elles se toucheroient toutes. La pression changeroit les boules en disques exagones. Mais on rend plus de justice au génie des abeilles ou à l'instinct qui leur en tient lieu, lorsqu'on a considéré les bords des gâteaux dont nous venons de parler : ils prouvent que les abeilles se conduisent comme les ouvriers qui travaillent à élever un bâtiment conforme au dessein que l'architecte a donné. Elles commencent par établir la base de l'édifice, d'une cellule. Nous avons vû que cette base doit être composée de trois petites lames de cire égales & semblables, faites en rhombe. Les abeilles façonnent d'abord un de ces rhombes. Rappellons-nous que deux des côtés de chaque rhombe se trouvent à la circonférence de la base, & qu'ils servent d'appuis à deux des faces, à deux des lames du tuyau exagone. Les abeilles bâtissent, pour ainsi dire, sur chacun

DES INSECTES. VIII. Mem. 395 des côtés extérieurs du rhombe nouvellement construit, elles y attachent une petite lame qu'elles allongeront par la suite, & qui formera une des faces de l'exagone; c'està-dire, qu'après avoir fait un des trois murs de cire, en rhombe, qui doivent composer la base, elles établissent sur les deux côtés de ce mur, les fondements de deux des murs de l'exagone. Elles travaillent ensuite à faire un autre rhombe de la base, qu'elles assemblent avec le premier dans l'inclinaison qu'il doit avoir. Sur les deux côtés extérieurs de celui-ci, elles ébauchent encore les fondements de deux des pans de l'exagone. Enfin, elles ferment & finissent la base, en y adjoûtant le troisséme rhombe semblable aux deux premiers, & achevent d'ébaucher les fondements de l'exagone, en mettant une lame de circ fur chacun des côtés extérieurs de ce dernier rhombe.

Pendant que des abeilles prolongent les pans d'un tuyau exagone, d'autres abeilles ébauchent les bases de plusieurs nouvelles cellules; d'autres mettent à profit les bases de celles d'une des faces du gâteau, pour construire des cellules sur l'autre face; car elles travaillent à la fois aux alvéoles des deux côtés. Dans des circonstances où elles sont pressées par l'ouvrage, & nous dirons ailleurs quelles sont ces circonstances, elles ne donnent aux nouvelles cellules qu'une partie de la prosondeur qu'elles doivent avoir; elles les laissent imparfaites, & différent de les sinir jusques à ce qu'elles ayent ébauché le nombre de celles qui sont nécessaires pour le temps présent. Ensin, les bords de chaque gâteau ne sont faits, pour ainsi dire, que des sondations de diverses cellules.

De quelque adresse que les abeilles soient douées, ce n'est qu'avec le temps & bien de la peine qu'elles peuvent dresser les parois des cellules, les rendre aussi minces

Dddij

396 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE & aussi unies qu'elles doivent l'être. Elles ne les jettent pas en moule. Si l'abeille qui dégrossit une partie de la cellule, qui commence à lui faire prendre forme, vouloit d'abord la rendre aussi mince qu'elle le doit devenir par la suite, elle n'y reuffiroit pas. Cette partie trop foible pour refister au poids & aux mouvements de la mouche, se briscroit. Aussi l'abeille lui donne de la solidité, du massif, beaucoup au-delà de ce qu'il convient qu'il lui en reste. D'autres mouches sont chargées de limer, pour ainsi dire, de réparer & de polir ce qui est encore brut. Dans la plûpart des espéces d'ouvrages faits par main d'homme, le travail de finir est celui qui demande le plus de temps. Peu de Fondeurs peuvent fournir asses de besogne à un très-grand nombre de Ciseleurs & de Répareurs. Le plus grand nombre de nos petites ouvriéres en cire, est aussi occupé à travailler les dedans des cellules, à les perfectionner. La place ne permet pourtant qu'à une abeille à la fois de dresser & d'applanir les parois intérieures d'une cellule. Mais comme le nombre des cellules est considérable, & que chaque mouche ne reste pas long temps dans celle où elle est entrée, c'est de tous leurs travaux celui dans lequel l'on a plus d'occasions de les observer. On parvient aisément à voir une abeille qui fait entrer sa tête dans un alvéole, & quand elle ne l'y enfonce pas bien avant, on apperçoit ensuite qu'elle en ratisse les parois avec les bouts de ses dents; qu'elle les fait agir l'une contre l'autre avec une activité admirable & sans interruption, pour détacher de petits fragments de cire, des especes de coupeaux. Les dents qui les ont détachés ne les laissent pas tomber. La mouche qui en a fait une petite boule, grosse comme la tête d'une épingle, sort de la cellule, & va porter cette cire ailleurs. Elle n'est pas plûtôt sortie qu'une autre mouche prend sa place pour continuer le même ouvrage. Celle-ci entre comme la première avoit fait, la tête la première dans l'alvéole; elle y entre plus avant, si les endroits à poir sont plus proches du fond. Quand c'est sur le fond même qu'il faut travailler, la mouche est toute entière dans la cellule; à peine son derrière excéde-t-il un peu les bords de l'ouverture.

Nous avons déja parlé des deux principaux usages des alvéoles. Nous avons dit qu'il y en a qui sont employés à conserver le miel, & qu'il y en a d'autres, dans chacun de quels doit naître un ver, y prendre son accroissement, & s'y transformer en mouche. Nous avons dit aussi que les mâles des abeilles, les faux-bourdons, sont beaucoup plus gros que les abeilles ordinaires. La cellule qui est destinée à loger un ver qui se transformera en faux-bourdon, doit donc être plus grande en toutes ses dimensions, que la cellule qui est destince à loger un ver qui se transformera dans une abeille ouvrière. Les ouvrières font aussi des ccllules exagones de deux différents diametres. Le nombre de celles qui sont destinées pour des abeilles ordinaires, est grand par rapport au nombre de celles qui sont faites pour des mâles. J'ai trouvé que 20 des petites cellules posées sur une même ligne droite, remplissent ensemble une longueur de quatre pouces moins une demi-ligne. Si on néglige la demi-ligne, le diametre de chacune de ces cellules sera de 2 lignes 2. Et un gâteau de 15 pouces de long, sur un peu plus de 10 pouces de large, sera composé d'environ 9000 alvéoles.

Après avoir mesuré avec soin la longueur qu'occupoient des cellules à vers, d'où doivent naître des sauxbourdons, j'ai trouvé que 10 de celles-ci avoient une longueur de 2 pouces 9 lignes, & \(\frac{2}{3}\) de ligne. Ainsi le diametre de chaque cellule, étoit de 3 lignes & \(\frac{17}{3}\), ou à peu près de 3 lignes & un tiers de ligne. Mais ayant

Ddd iij

mesuré ensuite de ces cellules alignées autrement que les premiéres, je trouvai qu'il n'en falloit que 9 pour remplir la même longueur de 2 pouces 9 lignes & \frac{2}{5} de ligne; c'est-à-dire, que chacune de ces cellules avoit dans un sens, un diametre d'un neuviéme plus grand que celui qu'elle avoit dans l'autre. Quand les mesures me l'ont eu appris, j'ai été conduit à reconnoître que ces cellules n'étoient point des exagones parfaits, comme on a cru qu'elles en étoient: je distinguois fort aisément deux faces opposées, égales entr'elles, & plus petites que les quatre autres; & en répétant les mesures, je me suis assûré que selon que la ligne sur laquelle je les mesurois, passoit par les petites ou par les larges faces, il ne falloit que neuf, ou qu'il falloit dix cellules pour remplir à peu près la même longueur. J'ai cru aussi avoir observé de la différence entre les diametres des petites cellules, celles qui ont des vers qui donnent des abeilles ordinaires, mais des différences moins considérables; & ces différences sont prouvées par ce que nous avons dit ci-devant, que des trois angles rentrants de la base, il y en a au moins deux qui ne sont pas rencontrés par les angles formés par les prolongements des pans de l'exagone.

La longueur du pendule déterminée dans un pays dont la latitude est bien connue, donne une mesure fixe qui a été long-temps desirée des Sçavants, une mesure à laquelle toutes celles dont on veut avoir une connoissance précise & sûre, doivent être rapportées. Nous ne serions pas aussi embarrassés que nous le sommes souvent sur les mesures des Anciens, s'ils eussent connu cette mesure fixe. Nous en aurions une autre, qui, quoique moins exacte, nous suffiroit pour bien des cas, s'ils nous eussent donné les mesures des cellules des abeilles; car il est plus que probable, que les abeilles d'aujourd'hui des environs d'Athénes

& de Rome, font de la même espéce que celles qui y étoient autresois; que celles d'aujourd'hui ne sont pas des alvéoles plus grands ou plus petits que ceux que faisoient les abeilles qui travailloient dans les temps où les Grecs & ceux où les Romains ont été le plus célébres. M. Thevenot avoit pensé aussi, comme nous le rapporte Swammerdam, à prendre une mesure fixe d'après les cellules des abeilles.

Les profondeurs des différentes cellules des abeilles, ne font pas aussi constantes que les longueurs de leurs diametres. Communement les cellules à vers d'abeilles ouvrières, ont cinq lignes \(\frac{1}{2}\) de profondeur; & le gâteau composé de deux rangs de cellules opposées, est épais d'environ dix lignes. Les cellules des vers qui doivent devenir des fauxbourdons, ont quelquesois plus de huit lignes de profondeur; mais il y en a de moins profondes. Nous verrons dans la suite, que les mêmes cellules qui servent à élever les vers. jusqu'à leur transformation, ont souvent servi auparavant à contenir du miel, & qu'elles y servent souvent après que les mouches dans lesquelles les vers se sont transformés. en sont sorties. Ainsi les cellules à vers de mouches ordinaires, & les cellules à vers de mouches mâles, sont dans différents temps des cellules à miel. Mais il y a des cellules que les abeilles ne destinent qu'à recevoir du miel, auxquelles elles donnent beaucoup plus de profondeur qu'aux autres. J'ai mesuré des alvéoles qui n'avoient que le diametre des plus petits, & dont la profondeur étoit au moins de dix lignes. Lorsque la récolte du miel est si abondante, qu'il est difficile d'avoir assés de vaisseaux pour le loger, lorsque les abeilles ont peine à construire un nombre suffisant de cellules pour contenir tout celui qu'elles peuvent recueillir, elles allongent les anciennes, ou elles donnent aux nouvelles qu'elles batissent, une longueur qui

furpasse beaucoup celle des cellules ordinaires. Il est visible qu'elles épargnent ainsi les façons des bases. Nous verrons encore bientôt qu'il y a pour elles une autre épargne dans les cellules plus profondes. Les abeilles sçavent s'accommoder au temps, elles sçavent aussi s'accommoder au lieu. Quoique l'axe des alvéoles soit communement perpendiculaire aux faces du gâteau, elles en construisent qui l'y ont incliné, & elles en construisent quelquesois qui sont courbes, & cela lorsque le voisinage des parois de la ruche & leur figure, ou lorsque quelqu'autre circonstance ne per-

mettroient pas d'y placer assés d'alvéoles droits.

La disposition des gâteaux offre, comme celle des alvéoles de chaque gâteau, des faits qui font honneur à l'intelligence des abeilles. Des mouches nouvellement établies dans une ruche qui étoit vuide, & où elles se trouvent bien, n'y restent pas long temps sans y jetter les fondements d'un gâteau qu'elles allongent & élargissent avec une célérité surprenante; mais avant que de lui avoir donné autant d'étendue qu'elles lui en veulent, elles se partagent. Une partie des ouvriéres en commence un second, & quelquesois une autre partie des mouches entreprend d'en faire un troisiéme. Quand il y a deux ou trois atteliers, plus d'ouvriéres peuvent s'occuper a la fois sans s'embarrasser, elles sont en état de faire plus de befogne. Les gâteaux font communement arrangés parallelement les uns aux autres, & parallelement à la plus grande des faces de la ruche, si la ruche a des faces, c'est-à dire, si son contour n'est pas courbe comme l'est celui des ruches coniques. Il doit rester un intervalle entre deux gâteaux, une rue qui permette aux abeilles d'aller visiter les alvéoles de l'un & de l'autre gâteau. Ces rues n'ont ordinairement que la largeur qui suffit pour laisser passer deux abeilles à la fois. Chaque gâteau ne tient souvent au haut

DES INSECTES. VIII. Mem. 401 au haut de la ruche, & même au haut de celles dont le dessus est plat, que par une espèce de pied qui a peu d'étendue. Quand les abeilles commencent un second gâteau dans une de ces derniéres ruches, elles l'attachent souvent au bout opposé à celui où l'autre gateau est assujetti. Il suit de ce que nous venons de dire, que ce second gâteau doit être construit parallele au premier, & qu'il ne doit rester entr'eux qu'un certain intervalle. Les abeilles qui ont jetté les fondements du dernier, malgré la distance qu'il y a entre l'endroit où elles l'ont collé, & l'endroit où tient le premier, ont donc jugé que lorsqu'il seroit fini, il se trouveroit placé par rapport à l'autre, comme il convient qu'il le soit. Il leur arrive pourtant de se tromper, & c'est encore un de ces faits qui semblent prouver qu'elles jugent. Quelquefois l'attache du nouveau gâteau a été pofée sur une ligne tellement éloignée de la ligne où est l'attache de l'autre, qu'il y auroit un trop grand intervalle entre le premier & le second gâteau, si celui-ci étoit construit parallele à l'autre. Pour regagner une partie du vuide qui naît de sa mauvaise position, les abeilles le conduisent obliquement. A mesure qu'elles l'étendent, elles lui donnent une inclinaison qui le rapproche de l'autre. La position du second gîteau a été quelquefois si mal choisse, que le vuide qui reste d'un côté entre les deux gâteaux, ne paroît pas supportable aux abeilles. Alors elles en construisent un troisiéme entre ceux-ci, mais qui a toûjours peu d'étendue, par rapport aux deux premiers : elles le terminent dans l'endroit où les deux autres ne laissent entr'eux qu'un intervalle qui y peut être sans inconvenient. Elles font plus quelquefois, elles remplissent certains espaces de gâteaux tous paralleles entr'eux, mais inclinés ou même perpendiculaires aux premiers faits \*.

Mais, comme nous l'avons dit, les gâteaux font pour 3 & 4.

Tome V.

\*Pl. 21. fig.

\*Pl. 21. fig.

\* Pl. 21. fig.

\* E e e

l'ordinaire paralleles les uns aux autres. Ils laissent entreux des espéces de rues. Les abeilles auroient souvent trop de chemin à faire, si pour parvenir entre deux gâteaux jusque vers leur milieu, il falloit toujours passer par les bouts des rues. Pour abréger le chemin, quand elles construifent un grand gâteau, elles sçavent y reserver une ou plufieurs ouvertures à peu près rondes. Ce sont de grandes portes toujours ouvertes, & qui leur permettent d'arriver plutôt entre les gâteaux, & d'en fortir. Des gâteaux fouvent longs de plus de 18 à 20 pouces, & larges de 12 ou 15, comme il y en a dans certaines ruches, contiennent un nombre de cellules bien considérable. Leurs contours sont curvilignes; mais ne prenons d'un gâteau qu'une portion rectangle longue d'environ 15 pouces, & large de plus de 10. Il est aisé de calculer qu'elle sera composée de plus de 9000 cellules, comme nous l'avons déja dit.

Quoique les cellules soient formées de feuilles de cire extrémement minces, les gâteaux deviennent des piéces pesantes lorsqu'ils sont bien pleins de miel. Leur propre poids pourroit rompre les attaches qui les tiennent sufpendus au haut de la ruche. Les abeilles sçavent aussi les assujettir en divers autres endroits contre ses parois; & elles multiplient les attaches autant qu'elles en trouvent la facilité. Dans les ruches vitrées, les gâteaux extérieurs sont souvent soûtenus par de petites masses de cire quelquefois cellulaires, collées par un de leurs bouts à un des carreaux de verre, & par l'autre au gâteau. Les gâteaux intérieurs sont aussi quelquesois attachés les uns aux autres. Celui qui se trouve immédiatement après un gâteau extérieur, est attaché à celui-ci; ainsi les soûtiens des gâteaux extérieurs servent à maintenir les autres. La prévoyance de ceux qui préparent des ruches pour y

DES INSECTES. VIII. Mem. 403 loger des abeilles, les engage à y disposer de petits bâtons en croix, qui par la suite servent de supports aux gâteaux qui y sont construits; ces supports les mettent hors de risque de tomber, & épargnent du travail aux mouches.

Nous avons vû les abeilles occupées à construire & à polir des cellules, nous les avons vû en composer de grands gâteaux, fans avoir rien dit encore de la matiére dont elles les construisent, sans avoir dit encore comment elles font la cire même; c'est-à dire, sans avoir expliqué en quoi cette cire brute qu'elles ramassent sur les sleurs différe de la vraye cire, & comment elles la convertissent en véritable cire. Nous n'avons pas même dit où chaque abeille prend la cire dans l'instant où elle veut la mettre en œuvre pour en faire une portion de cellule. Ce dernier fait me paroît avoir été ignoré par ceux qui ont traité des abeilles; & ils ne nous ont aucunement appris à quoi il falloit s'en tenir sur la conversion de la cire brute en véritable cire, ce qui est cependant une question curieuse & importante à éclaircir, non-seulement par rapport à l'Histoire des abeilles, mais même par rapport à la Physique.

Ces deux petites pelottes dont sont souvent chargées les deux dernières jambes des abeilles qui reviennent de la campagne, ont été prises sur les sleurs, ainsi que nous l'avons expliqué dans le sixième Mémoire. Elles ne sont autre chose que des amas de poussières d'étamines. C'est ce que nous avons appellé de la circ brute ou de la matière à circ. On pourroit néantmoins douter si ces poussières d'étamines ne sont pas actuellement de la circ proprement dite. Certaines parties des plantes & des arbres donnent de la résine toute faite; les mêmes parties ou d'autres parties de différents arbres, donnent de la gomme telle

Eceij

que nous l'employons. Enfin, nous connoissons à prétent un arbrisseau commun au Mississipi, des grains duquel on retire une sorte de cire au moyen de l'eau bouillante. Ne pourroit-il pas se faire que d'autres parties des plantes, que leurs fleurs donnassent de la cire telle que celle que nous brûlons journellement, que les abeilles ne sussent chargées que du soin de l'y ramasser! Il seroit assés naturel de penser que cela est ainsi. Mais quand on vient à examiner ces petits grains que les abeilles ont enlevés aux étamines des fleurs, on reconnoît aissément qu'ils ne sont point du tout de la cire, ils ne sont que la matière dont elles la font.

En attendant que nous apprenions le moyen d'avoir assés de cette cire brute pour fournir à des essais un peu en grand, nous nous contenterons de faire remarquer qu'il est très facile d'en avoir pour des essais en petit. Dans les jours où les abeilles vont à la campagne, on n'a qu'à se tenir le matin auprès d'une ruche, & prendre celles qu'on y voit arriver chargées. Si on n'est pas assés aguerri avec elles pour oser les faisir avec une pince, si on craint trop leurs piquûres, il y a un autre moyen de leur enlever leur récolte avec moins de risque. On n'a qu'à tenir à la main un petit bâton frotté de glu. Des qu'une abeille se sera posee sur le devant de la ruche, ou qu'elle y marchera, on s'en rendra maître si on la touche avec le petit bâton. On lui ôtera ses deux boulles si elle les a encore, & si elle les a laissé tomber sur le devant de la ruche, ce qui arrive asses souvent en pareil cas, on les y ramassera. Quand on se sera fourni ainsi d'un certain nombre de pelottes de cire brute, il sera facile de faire les expériences propres à montrer qu'elles ne sont point encore de la cire.

La plus simple de toutes, & celle qui s'offre la première, est de pestrir entre le pouce & l'index une de ces petites

boules, de lui faire changer de figure en la pestrissant, & fur-tout de la réduire à une lame platte. En pareil cas, la cire ordinaire se ramollit, & devient flexible comme une pâte; quelque figure qu'on lui fasse prendre, ses parties restent continues; en un mot, la cire alors est ductile, & la petite boule ne l'est pas, elle ne se ramollit point entre les doigts, elle s'y brise souvent: on reconnoît toûjours à la vûe simple, & encore mieux à la loupe, que la petite masse n'est qu'un assemblage de grains, dont chacun, malgré les pressions réitérées par des doigts chauds, a conservé sa figure. S'ils tiennent les uns contre les autres, ce n'est que par un peu d'humidité restée sur leur surface.

Pour sçavoir ce que peut sur cette matière une chaleur plus sorte que celle des doigts, on mettra une petite pelotte dans une cuillier d'argent qu'on posera sur de la cendre chaude, ou sur un charbon peu ardent. Si la petite boule étoit de cire, dans un instant elle y deviendroit coulante, au lieu que la petite boule de cire brute conserve sa figure, elle jette de la sumée, elle se desséche & se réduit en

charbon.

On peut saire au seu une autre expérience, qui prouvera aussi décisivement que la cire brute n'a pas encore les propriétés de la véritable cire. On en formera un petit corps long, une espéce de filet, dont on présentera un des bouts à la slamme d'une bougie. Ce fil de cire brute s'y allumera & brûlera comme feroit un brin de bois sec, & plus chargé de matière huileuse que du bois ordinaire; mais il ne se fondra pas, comme se fondroit sans brûler, un petit rouleau de cire.

Cette matiére éprouvée à l'eau, comme éprouvée au feu, paroîtra encore différente de la cire. Si on en jette dans l'eau, elle tombera & restera au fond, au lieu que de la cire remonteroit & resteroit à la surface. Ou'on ne

Eee iij

foupçonne pas que, quoique cette matiére paroisse plus pésante spécifiquement que la cire, elle ne l'est pas réellement. Qu'on ne s'imagine pas que son excès de pésanteur doive être attribué à l'humidité dont elle étoit pénétrée lorsqu'elle tenoit à la plante, humidité qu'elle conserve encore lorsque l'abeille la transporte. J'ai gardé de cette cire brute pendant plusieurs années, & j'en ai eu qui a passé un hyver entier sur la cheminée d'un cabinet où il y avoit continuellement du feu; le temps & le lieu eussent dû sussine à la dessécher parsaitement; néantmoins quand j'ai jetté dans l'eau cette matière si bien desséchée, elle a été à fond.

Il s'ensuit donc que les abeilles donnent quelque préparation à la cire brute qui la rend de véritable cire. Mais en quoi consiste cette préparation! Ne leur suffit-il point de la pestrir, ou plûtôt de la broyer en quelque sorte! On peut soupçonner que chacun de ces petits grains qui ont été enlevés à la plante, sont des espéces de petits sacs membraneux, dont l'intérieur est rempli de cire. On peut soupçonner qu'il n'y a qu'à briser les enveloppes pour avoir la cire qu'elles couvrent. Mais j'ai eu beau pestrir, j'ai eu beau broyer même cette matière, soit dans des cuilliers d'argent avec un manche de coûteau de porcelaine, soit sur du verre, je ne lui ai donné aucune des qualités qui lui manquoient pour être de la cire. Après des broyements réitérés, elle n'est devenue ni plus ductile ni plus sussible qu'elle l'étoit auparavant.

Puisqu'il ne suffit pas aux abeilles de pestrir la cire brute, on peut croire qu'elles y adjoûtent quelque matière, ou plûtôt quelque liqueur. M. Maraldi & Swammerdam, l'ont pensé ainsi. Comme le miel est ce que les abeilles ont le plus à seur disposition, il étoit assés naturel de soupçonner qu'elles en méloient avec la cire brute; mais

DES INSECTES. VIII. Mem. 407 ç'a été inutilement encore que j'ai broyé de cette cire imparfaite après l'avoir humectée de miel; son état n'en a pas

paru changé.

Swammerdam a eu un autre soupçon qui est ingénieux. Il a pense que la liqueur venimense dont les abeilles ont une assés grosse vessie toute pleine, ne leur avoit pas été simplement accordée pour empossonner les blessures qu'elles font; que peut-être les abeilles humectoient avec cette liqueur la matière qu'elles avoient ramassée sur les plantes, & qu'elle pouvoit avoir une efficacité propre à changer cette matière en véritable circ. Il a cru même avoir fait quelques expériences favorables à cette idée, & qui lui avoient fait naître le desir de ramasser plus de liqueur venimeuse pour répéter plus en grand les mêmes expériences. Celles que j'ai tentées ne me disposent pas à croire qu'il eût été content du succès. Après tout, les gros bourdons velus, & beaucoup d'espéces d'abeilles qui ne font pas de véritable cire, ont, comme les abeilles, des vessies pleines d'un semblable venin. Les guêpes & les frelons sont bien pourvus de ce venin, quoiqu'ils ne fassent que du papier.

Ce feroit assurément une découverte curieuse & peutêtre même utile, que celle d'une manipulation ou d'un procédé simple qui transformeroit la cire brute en vraye cire. Celle que les abeilles nous ramassent ne nous coûte rien; elles sont des ouvrières que nous n'avons pas la peine de nourrir; mais nous n'avons pas à beaucoup près, assés de ces ouvrières, & il s'en faut bien qu'elles nous procurent toute la cire que nous pourrions consumer. La quantité de poussières d'étamines qu'elles ramassent à la campagne, n'est rien en comparaison de la quantité qu'elles y laissent perdre. Si nous sçavions faire de la cire avec ces poussières, peut-être trouveroit-on des moyens d'en recueillir

beaucoup à peu de frais; peut-être trouveroit on les moyens de mettre les enfants de la campagne en état de faire cette forte de récolte. La culture du safran est chere, & on n'est point effrayé par la peine de couper les filets de ses fleurs, de son pistile. En l'isse de Candie, on fait la récolte du lada-\* Voyage de num avec des fouets de cuir \*, des laniéres dont on fouette M: Tourne- dans la saison convenable & pendant la plus grande chaleur du jour, les arbrisseaux qui fournissent cette gomme résineuse. Il seroit peut-être moins long qu'on ne se l'imagine, de ramasser beaucoup de poussiéres d'étamines, avec de gros pinceaux, ou même avec des peaux qu'on feroit passer sur les fleurs dont une prairie est émaillée, ou sur celles d'un champ de bled noir. Il y a des arbres & des arbustes qui pourroient en fournir beaucoup. On entrevoit donc des moyens de parvenir à faire à peu de frais, des récoltes de poussiéres d'étamines; au moins ne semble-t-il pas qu'on en dût desespérer. Je voudrois bien qu'on pût autant se promettre de trouver le moyen de convertir ces étamines en cire. Je n'ai pas fait à beaucoup près toutes les tentatives qui peuvent être faites pour y parvenir; j'en indiquerai quel-

fort. Lettre 2.

figure de ces poussiéres, & sur leurs usages, par rapport \* Mémoires à la fécondation des graines des plantes, il dit \*: que ces de l'Acadé- perits grains ne se dissolvent ni dans l'eau, ni dans l'huile Page 216. d'olive, ni dans l'esprit de térébenthine, ni dans l'esprit de vin, pas même à l'aide du feu; que les trois derniéres liqueurs en tirent bien quelque teinture, mais sans changer, ou très-peu, la figure des grains. Il adjoûte un peu après, que quelques-uns ont prétendu que ces grains n'étoient que des particules de cire ou de resine; que pour voir ce qui en étoit, il les a fait bouillir dans l'eau où ils ne se sont point fondus. M. Geoffroy croit que ces poussiéres

ques-unes qui peuvent inviter à en faire beaucoup d'autres. Dans le Mémoire que M. Geoffroy a publié sur la DES INSECTES. VIII. Mem. 409 poussières contiennent une matière huileuse, que celles des lys la laissent sur le papier dans lequel on les renserme.

Les teintures que l'eau, l'esprit de térébenthine & l'esprit de vin tirent des poussiéres des étamines, & sur tout celle qu'en tire l'esprit de vin, quoique légéres, me parurent mériter d'être examinées; & M. Geoffroy l'eut juge comme moi, s'il eût eu à considérer ces poussières dans le point de vûe où je devois les regarder, comme étant la matiére première de la cire. Dans trois tubes de verre, dont chacun avoit intérieurement environ 9 lignes de diametre, & dont la hauteur étoit de près de 6 pouces, je mis une quantité à peu près égale de cire brute que je ne pesai pas; je me contentai de remarquer qu'elle s'élevoit environ fix lignes au-desfus du fond du vase. Un des tubes sut rempli d'eau, l'autre d'esprit de térébenthine, & le troisseme le fut d'esprit de vin. La cire brute a été tenue pendant plus de trois mois dans chacune de ces liqueurs; mais la liqueur de chaque tube a été renouvellée plusieurs fois. Dans les premiers jours pourtant, comme on l'imagine asses, l'esprit de vin & l'esprit de térébenthine ont plus extrait de la cire brute que dans tout le reste du temps. Il n'en a pas été tout-à-fait de même de l'eau.

Les poussiéres des étamines ont donné à l'eau une couleur brune assés foncée. Il s'est bientôt formé sur toute sa surface un champignon de moississier d'une ligne ou deux d'épaisseur. Le premier champignon ayant été ôté, il s'en est fait un autre à sa place, & il y en a paru de même cinq de suite. L'eau avoit aussi une odeur qui tenoit du moiss, & qui étoit plus desagréable, elle approchoit de celle des plantes pourries. Il semble que ces poussières qui étoient de petites parties de plantes, auroient dû se pourrir dans l'eau en un temps moins long que celui pendant lequel elles y avoient été tenues. Cependant quand

Tome V.

j'ai observé au microscope de celles que j'ai tirées de desfous l'eau qui les avoit couvertes pendant plus de trois mois, je leur ai trouvé la figure qu'elles avoient quand elles y avoient été mises. Il n'est pas aussi singulier que celles qui ont demeuré pendant un pareil temps dans l'esprit de vin & dans celui de térébenthine, ayent conservé

de même leur première figure.

La quantité que j'avois de chaque liqueur qui avoit agi fur les poussières des étamines, étoit petite; aussi ne devoisje pas m'attendre que chacune de ces liqueurs après s'être évaporée, me laisseroit une quantité de résidence solide, bien considérable. Une cuillier d'argent me parut donc un affes grand vaiffeau, & convenable pour faire l'évaporation. D'abord j'en remplis une de l'eau la plus colorée, & je mis la cuillier sur des charbons allumés. Afin pourtant d'avoir plus de résidence, je versois de nouvelle cau colorée dans la cuillier avant que l'évaporation de celle qu'elle avoit, fût toute faite. J'eus ainsi la résidence d'environ trois bonnes cuillerées d'eau. Cette résidence étoit brune, & avoit l'espèce de ténacité propre à une gomme; en un mot, elle me parut une véritable gomme. Après l'avoir rendue dure & séche, il me fut aisé de la ramollir & de la dissoudre entièrement dans l'eau que je versai dessus.

J'essayai l'esprit de térébenthine, comme j'avois fait l'eau, sans espérer néantmoins d'en avoir une résidence aussi pure. Je m'attendois, comme il arriva, que la résine que cette liqueur pourroit laisser, ne me permettroit pas de distinguer dans le composé ce qui avoit appartenu à la cire brute, de ce qui avoit été laissé par la liqueur résineuse. Au reste, l'esprit de térébenthine peut peu sur la cire brute; celle que j'ai fait bouillir dans cette liqueur,

doin de s'y ramollir, a paru s'y durcir.

Je me promis dayantage de l'essai qu'il me restoit à

DES INSECTES. VIII. Mem. faire de l'esprit de vin, car par lui-même l'esprit de vin ne pouvoit rien laisser de solide sur la cuillier. Celle qui fut mise sur les charbons, sut remplie trois sois de l'esprit qui avoit pris le plus de teinture. Lorsqu'il fut évaporé en grande partie, la liqueur qui resta dans la cuillier fut épaisse, jaune & trouble, & répandoit une odeur qui me parut être celle de la cire; elle le parut de même à plusieurs personnes à qui je la fis sentir. Enfin, lorsque j'eus poussé l'évaporation jusques à siccité, la cuillier se trouva enduite d'une couche de matière jaune qui avoit une odeur de cire si forte, qu'on ne pouvoit la méconnoître. Il paroifsoit donc que l'esprit de vin avoit extrait des poussières des étamines, de la cire qu'il y avoit trouvée toute faite, ou au moins, qu'il en avoit extrait la matière à laquelle la cire doit fon odeur.

Il me resta pourtant un scrupule sur l'expérience dont je viens de parler. La cire brute qui y avoit été employée, avoit été prise dans des cellules d'abeilles; peut-être n'en avoit-elle pas été tirée avec assés de précaution; quelques parcelles de véritable cire avoient peut-être été détachées, & l'odeur que donnoit la résidence de la dissolution, pouvoit être dûe à ces parcelles. Pour faire une expérience qui ne me laissat pas une inquiétude pareille, je fis prendre à des abeilles les pelottes de cire brute qu'elles rapportoient à leur ruche. Après en avoir ramassé un volume égal à celui de quatre à cinq gros pois, je mis les pelottes dans un tube avec de l'esprit de vin. En 24 heures elles lui donnerent une forte teinture, qui le devint encore davantage lorsque j'eus échauffé le tube jusques à faire bouillir la liqueur. Je sis évaporer cette derniére dissolution, comme j'avois fait évaporer la première, dans une cuillier d'argent; j'eus bientôt une liqueur jaunâtre & trouble qui sentoit la cire. Quand l'évaporation eut été poussée jusques à siccité, Fff ii

il resta au fond de la cuillier une assés bonne quantité d'une matière jaunâtre, qui, dès qu'elle fut réfroidie, eut la confistance de la cire, & qui, comme la cire, pouvoit reprendre de la liquidité lorsque je la chauffois. Ayant vû enfuite que cette matiére qui avoit l'odeur de cire, se laissoit pestrir entre mes doigts, je la crus de véritable cire; mais bientôt je reconnus qu'elle n'étoit pas de la cire pure & parfaite. Je mis dans ma bouche la petite boule que j'en avois faite en la pestrissant, elle s'y fondit, comme s'y seroit fondu un grain de cachou, ou comme s'y seroit fondu un morceau de quelque tablette, dont le sucre auroit fait la base: elle avoit aussi un goût sucré. L'odeur de cette matière ne me permettoit pourtant pas de douter qu'elle ne contînt de la cire; mais cette cire étoit mêlée avec une autre matiére, & l'esprit de vin les avoit extraites toutes deux en même temps. Elle étoit mêlée avec des sels plus aises à humecter que le sucre, c'est de quoi j'eus bientôt la preuve. Je fis durcir sur le feu celle qui étoit dans la cuillier, au point de résister au frottement de l'ongle lorsqu'elle étoit froide. Cette matière si dure ne fut pas une heure à s'imbiber de l'humidité de l'air. En moins d'une heure sa furface fut assés gluante pour s'attacher au doigt qui la touchoit. Ne pourroit-on pas regarder cette matiére comme une espéce de savon de cire! Il paroît donc que si l'esprit de vin tire des poussières des étamines, de la cire, qu'il la tire en petite quantité & mêlée avec des sels qui s'humectent aisément à l'air. L'odeur de la matière que l'esprit de vin avoit extraite de la cire brute, nous prouve décisivement que cette matière contenoit de la cire, ou au moins le principe auquel la cire doit son odeur, & par conséquent, qu'un des principes de la cire est actuellement dans les poussiéres des étamines. Peutêtre la cire y est-elle toute faite, & qu'il ne nous manque

DES INSECTES. VIII. Mem. qu'un dissolvant pour l'en pouvoir extraire; car nous ne connoissons point encore de véritable dissolvant de la cire. L'esprit de vin avoit tiré de nos poussières tout ce qu'il eût tiré de la cire qui nous est mieux connue pour cire. J'ai cru autrefois que l'esprit de vin se chargeoit de toute la substance de la cire, de tout ce qui entre dans sa composition; mais des expériences auxquelles les précédentes m'ont conduit, m'ont appris le contraire. J'ai mis une chopine de vin sur une demi-livre de cire jaune divisée en lames minces. Au bout de deux jours l'esprit de vin a pris une belle teinture jaune. J'ai fait évaporer de cet esprit de vin dans une cuillier tenue sur quelques charbons allumés, comme j'avois fait évaporer l'esprit de vin chargé de la teinture qu'il avoit prise sur les poussiéres des étamines. J'avois cru que l'esprit de vin qui avoit agi fur de véritable cire, auroit laissé de la cire au fond de la cuillier, il n'y a laissé qu'une matière, qui avec l'odeur de cire, n'avoit que la consistance du beurre, & qui pouvoit être dissoute par l'eau. J'ai fait depuis plusieurs expériences plus en grand sur les dissolutions de cire par l'esprit de vin; mais je me reserve à en parler dans un autre ouvrage, de crainte d'allonger encore un article déja trop long. Je dirai seulement qu'il paroît que la matiére que l'esprit de vin extrait de la véritable cire, est semblable à celle qu'il extrait des poussières des étamines.

Je rapporterai pourtant encore une expérience que j'ai faite avec l'esprit de vin tenu sur de véritable cire, mais sur de la cire qui n'avoit jamais été sondue. Je brisai un gâteau de cire, nouvellement construit par les abeilles, & dans les cellules duquel il n'y avoit jamais eu de miel. Cette cire étoit très-blanche & très-séche. Je la fis entrer par fragments dans un gros tube où je versai de l'esprit de vin; & afin que cette liqueur en tirât plus vite ce qu'il lui

Fff iii

étoit possible d'en tirer, je la sis chausser & même bouillir pendant plus d'un quart d'heure. L'esprit de vin sut ensuite versé dans une cuillier d'argent qui sut posée sur des charbons allumés. Quand il se sut évaporé en grande partie, quand il ne resta plus au sond de la cuillier qu'une liqueur aussi épaisse qu'un sirop, je la sentis, & je ne lui trouvai qu'une légére odeur de cire; je la goûtai ensuite, & je lui trouvai précisément le goût d'un sirop de sucre. Ce sirop sut remis sur le seu & épaisse à tel point, que lorsqu'il étoit resroidi, il étoit dur & très-dur. Cependant lorsqu'il eut été exposé à l'air, il s'humecta; mais au bout de deux jours il devint grainé, & se rendurcit de nouveau. Il avoit le goût & la dureté du plus beau sucre. On doit être porté à regarder cette espéce de sucre comme du miel qui étoit resté dans la cire.

Tout ce que nous voulons conclurre de cette expérience, c'est qu'il reste dans la cire vierge des abeilles, dans celle qui n'a pas été fondue, une espéce de sel sucré analogue à celui que l'esprit de vin tire des poussières des étamines. Ce sera un miel si l'on veut. Quoi qu'il en soit, cette observation a servi à m'expliquer un fait qui m'avoit embarrassé. Il m'est arrivé quelquesois de tirer de l'eau froide des gâteaux de cire qui s'y étoient sensiblement ramollis; l'eau cependant ne peut que durcir la cire ordinaire. Mais je pense à present que la cire de ces gâteaux contenoit de ce sel, ou ce miel que l'esprit de vin en peut extraire; & que l'eau qui peut dissoudre ce sel ou ce miel,

peut par là amollir le gâteau.

Au reste, quoique les principes qui doivent composer la cire soient certainement contenus dans les poussiéres des étamines, ils peuvent n'y être pas actuellement réunis & combinés, comme ils le sont dans la cire parfaite. Une observation de M. Bernard de Jussieu, semble prouver

qu'ils y sont séparés. Il a étudié au microscope les pouffiéres des étamines d'un grand nombre d'espéces de sleurs en croix, comme des moutardes, des roquettes, &c; il a étudié, dis-je, ces poussières pendant qu'elles étoient dans l'eau où il les avoit mises. Il a observé que ces petits grains s'y gonsloient de plus en plus, & cela jusques à se créver. Dans l'instant où chaque grain se crévoit, il en sortoit un jet de liqueur qui nageoit sur l'eau sans se mêler avec elle, & qui par conséquent, devoit être une liqueur huileuse. Il a répété la même expérience avec le même succès sur les poussières de plantes de plusieurs classes différentes.

Mais pour dire le vrai, j'ai été dégoûté de poursuivre les expériences propres à nous apprendre, s'il est possible, de parvenir à tirer de véritable cire de la cire brute, ou de convertir la cire brute en vraye cire, dès que les moyens auxquels les abeilles sont obligées d'avoir recours pour cette opération, m'ont été connus, & des que des calculs & des observations m'ont eu prouvé que les abeilles même ne font que très-peu de vraye cire avec beaucoup de cire brute. J'ai jugé alors que cette opération n'étoit pas aussi simple que Swammerdam & M. Maraldi sembloient l'avoir pensé, & qu'il étoit assés naturel de la croire. J'ai connu qu'il ne suffiroit pas aux abeilles de pestrir la cire brute entre leurs pattes après l'avoir humectée de quelque liqueur. C'est dans le corps même des abeilles que la cire brute doit être travaillée; c'est-là qu'est le laboratoire où fe fait la véritable conversion ou extraction. Quelques Auteurs qui ont parlé des abeilles, l'ont soupçonné, & je crois être en état de le démontrer incontestablement. C'est dans

le second estomach \*, & peut-être dans les intestins \* des \* Pl. 30. fg. abeilles, que la cire brute est altérée, digérée & convertie 9, 10, 11 de en véritable cire, ou c'est-là que la véritable cire en est ex- \* i. traite. Or dès qu'on sçait le lieu où se fait cette opération.

on est bien tenté de croire qu'il ne nous est pas plus aisé de parvenir à faire de vraye cire avec les étamines des sleurs, qu'il nous l'est de faire du chyle avec les dissérentes substances, soit animales, soit végétales, avec les quelles notre

estomach & nos intestins en font journellement.

Il y a long-temps qu'on a pensé que les abeilles ne vivoient pas seulement de miel, qu'elles mangeoient la cire brute. Ce sentiment a été reçû presque généralement par ceux qui ont eu beaucoup de ces mouches, dans la vue de profiter des fruits de leurs travaux. Aussi dans divers pays, comme la Hollande, la Flandre, le Brabant, &c. la cire brute est appellée le pain des abeilles. Ce mets même a paru digne d'un nom plus noble aux Auteurs de divers traités sur ces mouches; ils ont cru qu'il méritoit celui du mets que les Poëtes ont fait servir sur la table de leurs Dieux. Ils ne l'appellent que l'ambroisse; & pour que les abeilles soient traitées en tout comme ces mêmes Dieux, ils veulent que le miel soit du nectar. Les anciens ont donné d'autres noms à la cire brute, rapportés par Pline, quelques-uns, dit-il, l'appellent erithacé, d'autres lui ont donné le nom de sandarac, & d'autres celui de cerinthé. Il adjoûte ensuite que les abeilles s'en nourrissent pendant qu'elles travaillent. Le sentiment, au reste, qui veut que les abeilles prennent un aliment solide, pouvoit trèsbien être du nombre de tant d'autres sur ces mêmes mouches, qui ont été reçûs, & qui se sont perpétués sans assés d'examen. Swammerdam après l'avoir discuté, a prétendu qu'il étoit contre toute vraisemblance que les abeilles prissent une nourriture aussi solide que l'est la cire brute. Il avoit reconnu par plusieurs observations qu'elle n'est qu'un amas de petits grains, le plus souvent de figure sphérique, & qu'il est difficile de leur faire perdre. Quelque petits que soient ces grains, leur diametre lui a paru furpasser

DES INSECTES. VIII. Mem. surpasser beaucoup celui de l'ouverture du bout de la trompe. Il a pensé, ce qui paroît très-vrai, que cette ouverture, contre l'existence de laquelle nous avons rapporté de fortes preuves, ne pouvoit donner passage qu'à une liqueur. Il a donc cru que des raisons auxquelles on ne pouvoit opposer rien de vraitemblable, établissoient qu'il étoit impossible que les abeilles se nourrissent de cire brute. Il est certain aussi, qu'il seroit impossible qu'elles la fissentpasser par l'ouverture qu'il prétendoit être au bout de leur trompe. Mais il reste encore possible que les abeilles prennent cet aliment solide, dès qu'il est prouve qu'elles ont une bouche. Nous avons fait connoître cette bouche \* dans le sixième Mémoire, & nous avons dit qu'il \* Pl. 28 sig. étoit très-important de la connoître, si on vouloit sçavoir 4,7 & 10. l'histoire des abeilles. Nous y avons fait voir que son ouverture est assés considérable pour recevoir les substances solides qui doivent être conduites dans l'intérieur de l'abeille. Cette bouche est placée au bout de la tête à la partie supérieure de la trompe. Non-seulement nous avons déterminé sa position, & avons donné une idée de sa grandeur & de sa figure, nous avons appris de plus les moyens qui peuvent mettre en état de la voir quand on le veut; il suffit donc à présent qu'on se rappelle qu'elle est aussi bien placée qu'une bouche d'insecte peut l'être, qu'elle se trouve immédiatement au-dessous des dents, & que son ouverture est assés considérable.

Ce qui m'a conduit à chercher cette bouche & à la découvrir, c'est qu'après avoir jugé qu'elle étoit absolument nécessaire aux abeilles, je les ai vûes souvent dans des opérations qui prouvoient incontestablement qu'elles l'avoient. Pendant que j'en examinois qui rentroient & qui sortoient d'une ruche où je les avois nouvellement établies, j'en remarquai une qui arrivoit chargée de deux

Tome V. . Ggg

boules de cire brute; elle se posa un peu à l'écart sur l'appui de la ruche; elle s'y tint tranquille, & si tranquille qu'elle ne fut point déterminée à changer de place lorsque, pour l'observer de plus près, je me mis à genoux, & que j'approchai d'elle une loupe, au travers de laquelle je croyois mieux distinguer à quoi aboutissoient des mouvements de tête qu'elle avoit réitérés plusieurs fois. Je vis très distinctement qu'il y avoit des moments où elle se contournoit autant qu'il étoit nécessaire, pour prendre avec ses deux dents une petite portion d'une de ses boules de cire brute. Elle se redressoit ensuite, & les dents agissoient l'une contre l'autre pour broyer la matière qu'elles avoient emportée. D'inftant en instant cette portion de matière sembloit diminuer de volume entre les dents qui la mâchoient, & bientôt elle disparoissoit totalement. Alors les dents ne tardoient pas à aller détacher une autre petite portion de la même pelote, qu'elles mâchoient comme elles avoient fait la premiére. Ces opérations furent répétées pendant plus d'un demi-quart d'heure, au bout duquel il ne resta rien de la pelote de cire; elle avoit été entiérement mangée. A mesure que les dents en avoient suffisamment broyé une \* Pl. 28. fig. partie, la langue \* dont nous avons déterminé ailleurs la figure & la position, étoit à portée de la saisir, & la saisuffoit pour la conduire dans la bouche. Si j'avois ignoré que cette bouche étoit au-dessous des dents, tout ce que je viens de rapporter me l'auroit prouvé suffilamment; car que pouvoit devenir la matiére broyée par les dents,. si elle n'entroit pas dans un trou destiné à la recevoir! D'ailleurs la trompe, comme trompe, ne contribuoit en rien à faire disparoître la matière qui avoit été broyée: elle étoit dans l'inaction la plus parfaite, pliée & ramenée contre la face postérieure de la tête, comme elle l'est dans, tous les temps où elle ne doit point agir.

4,7,8,9,10

DES INSECTES. VIII. Mem. 419 Ce que j'ai vû faire à la mouche dont je viens de parler, je l'ai vû faire à beaucoup d'autres mouches que d'autres circonstances favorables m'ont permis d'obterver à mon aite. Mais il est plus ordinaire que l'abeille entre dans la ruche chargée de ses deux pelotes de cire brute. Elle marche sur les gâteaux en battant des aîles; lorsqu'elle s'arrête quelque part, lorsqu'elle se fixe, elle ne cesse pas pour cela d'agiter ses aîles. Elle semble par ces mouvements, & le bruit qu'ils produisent, inviter ses compagnes à la venir trouver. On en voit bientôt trois ou quatre qui s'arrangent autour d'elle, & qui travaillent officieusement à la décharger de ses fardeaux. Ce que nous venons de dire, apprend assés à quoi tendent les bons offices qu'elles lui rendent. Chacune prend entre ses dents sa petite portion d'une des pelotes. Après l'avoir prise, elle ne tarde guéres à en venir reprendre une seconde, & même une troisiéme fois, si d'autres abeilles ne se sont pas présentées pour en avoir leur part. En un mot, les deux pelotes qui chargent les jambes postérieures de l'abeille, sont souvent bientôt enlevées & mangées par ses compagnes, & cela, sur-tout dans les temps du fort du travail, dans les temps où les mouches sont pressées de meubler de gâteaux, un logement où elles sont nouvellement établies.

Ensin, si on veut encore avoir une autre démonstration pour se convaincre que les abeilles ne se contentent pas de mâcher la cire brute, on la trouvera dans leur intérieur. Qu'on ouvre leur estomach & leurs intestins, on les verra souvent remplis de cette matière; les grains y auront souvent leur première figure, & si on les considére au microscope, ils y paroîtront tels qu'y paroissent les poussiéres

des étamines.

Dans les ruches bien fournies de gâteaux de cire, que les abeilles ne sont pas pressées d'aggrandir, & lorsque la G g g ij

420 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE récolte de cire brute, est si facile & si abondante qu'il en vient plus à la ruche qu'il n'y en peut être consumé, la mouche qui arrive avec les deux pelotes de cette matière, attendroit long-temps avant que de trouver des compagnes qui vinssent les lui ôter. Toutes en sont gorgées: celle qui en rapporte, s'en est aussi apparemment rassassée à la campagne, mais elle n'a garde de laisser perdre le fruit de son travail. Il vient des temps où il y a disette de poussières d'étamines; & même dans les saisons les plus favorables, il y a des jours fâcheux où les mouches ne peuvent aller ramasser celles dont les sleurs sont chargées. Il leur convient d'avoir pour de pareils temps, de la cire brute en provision. Jusqu'ici nous n'avons parlé que de deux usages des alvéoles; nous avons seulement dit, que les uns servent à loger les vers qui doivent devenir des mouches, & que les autres servent à contenir le miel. Nous devons dire à présent, que d'autres alvéoles sont employés à un troisiéme usage, à conserver la circ brute qui est mise en reserve. La mouche qui arrive chargée de deux lentilles de cette matière, dont ses compagnes n'ont pas actuellement besoin, s'accroche avec ses deux jambes antérieures contre le bord d'une cellule vuide, ou, plus exactement, d'une cellule dans laquelle il n'y a ni ver ni miel. Elle y fait entrer ensuite ses deux jambes postérieures, celles qui sont chargées des deux petites boules; & c'est pour aider ses jambes à y entrer, qu'elle recourbe un peu son corps en desfous, qu'elle le rapproche de sa tête. Alors avec le bout de chacune de ses jambes du milieu, elle pousse vers le dedans de l'alvéole la lentille ou pelote de cire brute de chacune de ses grandes jambes. Les deux lentilles sont détachées dans l'instant, & tombent dans l'alvéole.

Souvent dès que l'abeille s'est désaite de ses petits sardeaux, elle part, soit pour aller sur le champ s'occuper d'un nouveau travail, soit pour se joindre aux mouches qui, par un repos nécessaire & mérité, se préparent des forces. Mais à peine les deux lentilles sont-elles tombées dans une cellule, qu'une autre mouche entre dans cette même cellule la tête la première; elle y reste quelquesois pendant un temps assés considérable. On ne voit pas ce qu'elle y fait; mais quand elle en est sortie, il est aisé de juger de ce qu'elle y a fait. Les deux lentilles sont alors réunies dans une même masse qui a été poussée jusqu'au sond de la cellule, qui y a été pressée, & dont la surface a été applanie de manière à être rendue parallele à l'ouverture de l'alvéole.

Dès qu'il y a une fois deux pelotes de cire brute dans une cellule, il est décidé qu'elle doit être un petit magasin destiné à être rempli de pareille matière. Jusques à ce qu'elle le soit, des abeilles viennent les unes après les autres s'y décharger de leur récolte de cire brute, que d'autres mouches pestrissent, pressent & arrangent. Quelques la mouche même qui a apporté les deux pelotes, prend'elle-même tous ces soins.

Chaque mouche paroît employer plus de temps qu'on ne croiroit qu'elle en devroit employer à arranger & à empiler deux petites pelotes de cire brute; car tout ce travail femble se réduire à étendre, à appliquer le peu de matiére qu'elles contiennent, comme il convient qu'elle le soit, sur celle qui est déja posée dans la cellule. Mais c'est que la mouche ne se contente pas de les placer comme elles le doivent être; avec ses dents elle les pestrit & les humecte en même temps, elle les imbibe d'une liqueur qui ne paroît être autre chose que du miel. Si on tire d'une cellule de sa cire brute qui vient d'y être mise, elle est visiblement plus humide, plus liée, elle a plus de corps que n'en a la cire brute qu'on a ôtée à une des Ggg iij

jambes d'une abeille; & si on la goûte, on lui trouve un goût de miel qui fait assés connoître la nature de la liqueur qui a été employée pour lui donner de la liaison. On pourroit croire que la liqueur dont la cire brute est imbibée, aide à la faire digérer, à la préparer à devenir de vraye cire; mais quand je suis venu à examiner de celle qui avoit demeuré dans cette prétendue digestion pendant plus de six à sept mois, je ne lui ai pas plus trouvé les qualités de la vraye cire, que je les ai trouvées aux pelotes dont j'avois dépouillé les abeilles qui arrivoient à leur ruche. Je ne crois pourtant pas que ce soit sans aucune raison d'utilité que les abeilles imbibent de miel celles qu'elles veulent garder. J'y en vois même unc; le miel est aussi propre qu'aucune matière, à empêcher la corruption des corps qu'il couvre, je conçois donc que les poussiéres d'étamines bien enduites de miel, en sont moins exposées à fermenter, & moins en risque de moisir, ou peut-être de se trop dessécher.

Au reste, on trouve dans les ruches plusieurs gâteaux, dont d'assés grandes portions n'ont que des cellules remplies de cette cire brute. On trouve aussi des cellules iso-sées qui en sont pleines. On en voit quelques-unes dispersées entre des cellules pleines de miel, ou entre des cellules dont chacune contient un ver. Les abeilles aiment apparemment à en trouver à portée dans le besoin.

Il a été assés prouvé par tout ce que nous avons rapporté ci-devant, que les abeilles mangent la cire brute; mais il ne l'est pas encore, que c'est dans leur essomach & dans leurs intestins qu'elle devient de véritable cire. Elle pourroit n'y être portée que comme aliment, & n'en sortir que sous la sorme d'un excrément inutile. Elles rejettent aussi par leur anus les sœces de celle dont les sucs ont été extraits pour leur nourriture, & apparemment aussi les sœces de celle qui a été convertie en vraye cire; mais la

DES INSECTES. VIII. Mem. 423 même ouverture qui lui a donné entrée lorsqu'elle étoit brute, est celle par laquelle elle sort propre à être mise en œuvre. C'est ce que mes ruches vitrées m'ont mis en état de voir, & ce qui n'a pu être observé par Swammerdam, qui ne connoissoit pas ces sortes de ruches, ni par M. Maraldi qui n'en avoit point à sa disposition de construites aussi favorablement pour un observateur, que le sont les miennes. J'ai été attentif à faisir les temps où des abeilles travailloient à faire des alvéoles qui touchoient le verre de quelqu'un des carreaux, ou qui en construisoient de très-proches du verre. Muni alors d'une loupe, & cherchant à observer quelque abeille occupée au travail dans le temps où il se faisoit moins tumultuairement, dans des instants où le carreau de verre qui me permettoit de voir l'abeille, empêchoit qu'elle ne me fût cachée par d'autres mouches qui ne pouvoient pas se placer entr'elle & le carreau; alors, dis-je, j'ai vû que l'abeille qui bâtissoit une portion, soit du fond, soit d'un des pans d'un alvéole, ne se contentoit pas de faire agir ses deux dents l'une contre l'autre, ou plûtôt contre la petite lame qui étoit entr'elles deux : elle me montroit au-dessous des dents une autre partie charnue & blancheâtre qui étoit dans un mouvement continuel & extrémement vif; qui étoit dardée en avant & retirée en arrière, comme l'est souvent la langue d'un serpent ou celle d'un lezard. Cette partie étoit aussi la langue de la mouche. C'est pour l'avoir vue ainsien action, que j'ai cherché à la trouver, & que je l'ai trouvée aux mouches que j'ai prises; & cela, toutes les sois que je l'ai voulu.

La figure de cette langue de l'abeille en travail, varioit continuellement. Elle étoit tantôt plus aigûe, tantôt plus large, & plus applatie, & tantôt concave & plus ou moins. Elle étoit quelquesois cachée en partie par une

liqueur mousseuse, & quelquesois par une espéce de bouillie. Cette bouillie étoit la cire que la langue aidoit par ses divers mouvements, à sortir de la bouche, qu'elle conduisoit dans la place où elle devoit être mise pour que les dents la façonnassent. Après que l'abeille avoit fourni ce qu'elle pouvoit donner de cette matière, ce qui étoit fait en peu d'instants, elle partoit, & c'est à regret que je la voyois partir, sur-tout lorsque celle qui venoit sur le champ prendre sa place ne se mettoit pas dans une position où il me sût aussi aisé d'observer ce qui se passoit auprès des dents. C'est donc avec une espéce de pâte humide que les abeilles dégorgent, qu'elles composent leurs cellules; dès que cette pâte est séche, & elle l'est dans un instant, elle est de la cire

telle que notre cire ordinaire.

Quand on n'auroit pas vû aussi distinctement que je l'ai vû plusieurs fois, cette pâte sortir de la bouche de l'abeille, & poussée par sa langue, on auroit dû juger que la matière dont les cellules sont faites, étoit fournie par la bouche de la mouche. On a pu voir agir les dents de différentes abeilles occupées à bâtir, & on a pu remarquer que ces dents n'alloient prendre de la cire sur aucune partie du corps; que les jambes n'en avoient point alors. A la vérité, M. Maraldi a pensé que chacune de ces abeilles qui avoient part au travail successivement, arrivoit avec une petite portion de cire qu'elle tenoit entre ses dents. Mais M. Maraldi avoue de bonne foi que tout se passe avec tant de mouvements variés & précipités dans la construction des cellules, qu'on croit que tout est en confusion. Il y a donc apparence, qu'il n'a donné à chaque mouche un grain de cire entre les dents, que parce qu'il a cru nécessaire qu'elles l'eussent, ou parce qu'il a pris la cire qui étoit emportée par des mouches qui avoient été occupées à polir, pour de la cire dont les mouches forment les cellules.

Les

DES INSECTES. VIII. Mem. 42

Les raclures, les coupeaux de cire qui viennent d'être détachés d'une cellule nouvellement construite, peuvent probablement servir à former une partie d'une autre cellule; & j'ai cru voir des abeilles occupées à les mettre en œuvre. Mais il me paroit certain qu'elles ne sçavent employer que la cire nouvelle, que celle qui, depuis qu'elle est cire, & qu'elle a paru au jour, n'a pas eu le temps de fécher parfaitement. Voici les faits qui me semblent décisifs sur cela. Dans tous les temps de l'année, excepté celui où les abeilles font engourdies par le froid, si on leur offre du miel, elles vont le succer avec avidité. Elles aiment mieux profiter de celui qu'elles trouvent tout ramassé, & en grande quantité, que d'aller en chercher qui est dispersé dans les sleurs par gouttes infiniment petites. Mais si on leur offre des gâteaux de cire, même dans les temps où elles ne trouvent pas à faire de récolte de poussières d'étamines, elles n'en tiennent aucun compte. Elles les hachent quelquefois, mais ce n'est qu'autant qu'ils sont un peu humectés d'un miel dont elles veulent profiter. Jamais elles ne s'avisent de porter la cire de ces gâteaux dans leur ruche. J'ai laissé des gâteaux bien dépourvûs de miel pendant près de cinq à six mois tout auprès de mes ruches, sans que les abeilles les ayent endommagés.

Nous ramollissons par la chaleur la cire que nous voulons mettre en œuvre: cette manière de la rendre propre à être façonnée, ne convenoit pas aux abeilles. Elles pourroient néantmoins faire prendre à l'air des environs de l'endroit où elles travaillent une chaleur capable de rendre la cire extrémement molle; mais cette chaleur favorable aux petites parties de cire qu'elles vou-droient employer à former une nouvelle cellule, seroit contraire aux cellules déja faites & voisines. Ces dernières, devenues trop flexibles, ne résisteroient pas au poids & aux

Tome V. hhh

mouvements des mouches qui passent alors dessus en trèsgrand nombre. Les gateaux pleins de miel chargeroient trop leurs attaches ramollies; celles-ci se briseroient. La cire que l'abeille met en œuvre, doit donc être rendue molle par un secret à nous inconnu, par une siqueur qui la détrempe; être à peu près dans l'état de la soye qui est prête à sortir du corps d'un insecte, qui alors n'est qu'une espéce de gomme dissoute, & qui exposée à l'air se desséche bien vite, & ne craint plus l'action des siqueurs ordinaires.

Mais il faut prouver par des observations plus aisées à faire que les précédentes, que la cire brute est convertie en vraye cire dans l'intérieur des abeilles, par des obtervations qui ne demandent pas qu'on ait des abeilles logées dans des ruches transparentes, telles que les miennes, ni qu'on saissiffe des moments rares pour étudier avec succès ces mouches la loupe à la main. Dans la saison des essaims, si on se trouve à portée d'en examiner un qui s'est attaché contre quelque arbre, on pourra remarquer qu'entre les mouches dont il est composé, il y en a très-peu qui ayent à leurs deux jambes postérieures, des pelotes de cire brute. Celles-là seules en ont qui revenoient chargées de la campagne dans le temps qu'est partie la troupe à laquelle elles se sont jointes. Cependant si on a laissé l'essaim pendant quelques heures en repos, lorsqu'on le fait passer dans une ruche, on trouve souvent un petit gâteau de cire attaché à l'arbre, & qui étoit caché par les mouches qui l'ont construit. Où auroient-elles pris la cire dont elles l'ont fait, si elles ne l'avoient pas tirée de leur intérieur!

On verra des gâteaux qui ne peuvent avoir été faits que d'une cire fortie du corps des abeilles, si on oblige celles d'une ruche à passer dans une autre ruche, & si on les y DES INSECTES. VIII. Mem. 427 oblige dès le matin, ayant qu'aucune ait encore sengé à

aller à la campagne. Alors ayant toutes été forcées de démenager brusquement, elles n'emportent point de cire brute à leurs jambes, ni sur aucune de leurs parties extérieures. Cependant si elles se trouvent bien de leur nouveau logement, quoiqu'on ne les en ait pas vû sortir, dès

le soir même, on y trouvera des gâteaux de cire.

Avant que je sçusse où est le laboratoire où se fait la cire, où est le reservoir de celle que l'abeille employe, j'ai été quelquefois très-inquiet pour des mouches que j'avois fait changer de demeure, & que je voyois aller à la campagne, & en revenir sans apporter des pelotes de cire brute. J'étois ensuite étonné au bout d'un jour ou deux, de voir de très-grands gâteaux de cire faits par ces mouches, que je croyois dans une habitation qui leur déplaifoit. Ordinairement elles cachent elles-mêmes, elles couvrent de toutes parts les premiers gâteaux qu'elles construisent. Je croyois que des mouches auxquelles je n'avois vû rapporter aucune pelote, étoient dans une parfaite inaction. Je ne sçavois pas qu'elles pouvoient avoir fait passer dans un de leurs estomacs & leurs intestins la cire brute avec laquelle elles revenoient à la ruche, ou y avoir eu une provision de cette cire lorsque je les avois délogées.

On a une preuve encore de l'altération considérable que les abeilles doivent produire dans la cire brute, & d'une altération qui ne peut guéres être l'ouvrage d'un instant, lorsqu'on a examiné les petites boules qu'elles rapportent à leur ruche. Les boules des unes sont d'une couleur trèspâle, presque blanches; celles des autres sont jaunâtres, & communément elles sont d'un beau jaune; d'autres sont d'une couleur orangée, d'autres rougeatres, & d'autres presque rouges; j'en ai vû de vertes. On trouve aussi des couches de cire brute de ces dissérentes couleurs, dans les

Hhhij

cellules où cette matière est mise en reserve. Cependant les gâteaux faits de ces cires brutes différemment colorées, ont tous la même couleur. Tout gateau nouvellement fait, est blanc. Ils différent seulement entr'eux par plus ou moins de blancheur. J'ai vû quelquefois que le blanc des gâteaux nouvellement construits, ne le cedoit en rien à celui des plus belles bougies, auprès desquelles je les avois posés. Entre les gâteaux nouvellement faits, ceux qui m'ont paru les moins blancs, pouvoient être comparés à la mauvaise bougie blanche, ou à celle qui, pour avoir été trop gardée, a jauni. Ces gâteaux qui sont sortis si blancs des mains des ouvriéres, perdent peu à peu de leur éclat, en vieillissant ils jaunissent; les plus vieux deviennent d'un brun qui approche du noir de la suye. Le miel qu'ils contiennent, qui lui même jaunit avec le temps, contribue à alterer leur couleur; mais elle peut être encore plus altérée par les vers qui prennent leur accroissement dans les cellules de ces gâteaux. On peut s'assûrer par un moyen qu'il n'est pas temps de rapporter, que les cellules qui sont les plus noires ont servi de logement à plusieurs vers, qui les uns après les autres, y sont nés, & y ont crû julqu'à ce qu'ils le soient transformés en mouches. Enfin, on imaginera aisément que les vapeurs qui transpirent du corps des abeilles, peuvent altérer la couleur de la cire, dès qu'on sçait que l'air même d'une chambre est capable de faire jaunir avec le temps la bougie la plus blanche.

L'art de blanchir la cire ne paroît donc être que celui de lui enlever la matiére étrangére qui l'a pénétrée & colorée depuis qu'elle a été faite par les abeilles. Mais toutes les abeilles ne font pas de la cire également blanche. Je n'hésiterois pas à croire que cette dissérence vient uniquement de ce que les unes n'ont pas employé des poussiéres

DES INSECTES. VIII. Mem. d'étamines aussi propres à être dépouillées de leurs couleurs, que le font les poussières qui ont été ramassées par d'autres, si je n'avois observé que dans le même temps & le même lieu, les abeilles de certaines ruches ont fait des gâteaux qui, comparés à ceux qui ont été faits par d'autres abeilles dans d'autres ruches, n'étoient que ce qu'est la bougie devenue jaune à l'air par rapport à la bougie la plus blanche. On peut soupçonner que la matière propre à devenir cire, n'est pas également bien blanchie dans l'intérieur des abeilles de toutes les ruches. Comme celles d'une même ruche doivent toutes leur naissance à une même mere, il ne seroit pas surprenant qu'elles eussent toutes la même imperfection dans la conformation de leurs estomacs & de leurs intestins. On sçait, & on ne sçait que trop dans les blanchisseries, qu'il y a des cires qu'on ne peut rendre d'un beau blanc. C'est probablement qu'on ne peut rendre la cire plus blanche qu'elle l'étoit, lorsqu'elle est sortie de dessous les dents des abeilles; on ne fait que lui ôter les matieres qui l'ont teinte depuis, & tout notre art ne peut aller plus loin.

Les abeilles ne paroissent pas recueillir par préférence les poussiéres d'étamines d'une couleur à celles qui en ont d'autres. Elles ramassent celles qu'elles trouvent plus aisément. Il y a des temps où on leur voit à toutes des pelotes jaunes, & d'autres où on ne leur en voit que de presque rouges; ce qui dépend des fleurs qui se trouvent dans les endroits où elles vont faire leur récolte. Mais quelle que soit la couleur de ces pelotes, elles la perdent pendant qu'elles sont macérées & digérées dans l'estomac de l'abeille. Si on ouvre le ventre de quelques unes de ces mouches dans le temps où elles sont dans le fort du travail, on trouve le second estomac & les intessins remplis de ces poussiéres, qui y sont aisées à reconnoître, comme nous l'avons dit,

Hhh iij

& qui, au moyen de la liqueur avec laquelle elles font mêlées, y composent une bouillie jaune ou jaunâtre. Il est aisé de prendre de cette bouillie, de la sécher entre ses doigts, & d'en former une lentille assés semblable à celles qu'on voit aux jambes postérieures des mouches. Si on approche de son nez la nouvelle lentille, ou encore mieux la bouillie, on est sais par une odeur desagréable & pénétrante, qui apprend assés qu'elle est une matière en sermentation, & dont la digestion se sait.

Cette odeur qui, quoique plus desagréable que celle des csprits volatils, peut lui être comparée, m'a engagé à éprouver quelle altération seroit produite dans la cire brute que je laisserois en digestion dans une bouteille bien sermée, & où elle seroit melée avec un esprit volatil qui la surnageroit. La cire brute s'y est ramollie, & y est devenue plus pestrissable; mais elle n'est point devenue suspible com-

me l'est la cire.

Il en est cependant des estomacs des abeilles, comme du nôtre; ils ne digérent pas toûjours tout ce qui leur a été donné à digérer. Lorsque l'abeille fait sortir par sa bouche la liqueur mousseuse, qui est de la cire délayée, pour ainsi dire, des grains d'étamines qui n'ont pas souffert assés d'altération dans l'estomac, peuvent être portés avec cette liqueur. Quand on examine à la loupe les cassures de la cire, telle que nous l'employons, de celle qui a été fondue, on y peut souvent découvrir de petits grains qui ont conservé leur figure arrondie, qui ne se sont pas fondus, & qui ne sont pas sus fusibles. Ces petits grains ne sont apparemment autre chose que des grains de poussières d'étamines, qui sans avoir été digérés, sont sortis avec la liqueur circuse par la bouche de l'abeille.

On seroit sur la voye de trouver un moyen simple de

DES INSECTES. VIII. Mem. convertir la cire brute en véritable, si on n'attribuoit pas à quelque hazard des produits qu'ont donné deux expériences rapportées dans les Ephémérides des curieux de la Nature \*. M. Daniel Major y apprend ce qui \* Premier lui est arrivé pendant qu'il faisoit piler des roses à cent Decennium ann. 8, obs. 7. feuilles pour en composer de la conserve. Après que les pag. 7. feuilles eurent été pilées dans un mortier de pierre avec un pilon de bois, on trouva un petit morceau de cire blanche du poids de deux à trois grains, attaché au pilon; il croit qu'on ne peut soupçonner que la cire vint d'ailleurs que des roses, parce que le mortier & le pilon avoient été bien nettoyés. Il adjoûte que ce fait lui est encore arrivé une autre fois, & qu'il fut remarqué par un étudiant qui piloit les roses. S'il étoit bien certain que cette cire n'eût pas été mise toute faite dans le mortier par quelque accident, s'il étoit bien certain qu'elle se fût formée sous les coups de pilon, il paroîtroit que le suc des feuilles de roses auroit transformé en cire les poussières des étamines de ces fleurs, pendant qu'elles étoient broyées par les coups de pilon. Cette expérience est simple, je l'ai faite. J'ai pilé huit, à dix pelotes de cire brute avec des feuilles de roses; mais les pelotes ne sont point devenues pour cela de véritable cire.

Quoique quantité d'abeilles soient occupées dans l'intérieur de chaque ruche à mettre la cire en œuvre, & à perfectionner les cellules qui en sont faites, quoique beaucoup d'autres travaillent à divers autres ouvrages, & quoiqu'il y en ait beaucoup à la campagne pour y faire des récoltes, le nombre de celles qui sont en repos, est encore très-grand dans chaque ruche, & beaucoup plus grand que le nombre de toutes les autres prises ensemble. On y voit des masses d'un volume considérable, formées par plusieurs milliers de mouches accrochées les unes aux autres. Celles

Strict

qui sont si tranquilles, pendant que d'autres se donnent tant de peine & de soins, jouissent apparemment d'un repos qu'elles ont mérité par le travail. Elles reprennent des forces pour être en état d'agir, lorsque les abeilles actuellement employées à des exercices fatiguants, auront besoin de se reposer. Il est plus naturel de penser qu'elles partagent ainsi leur travail par des intervalles de repos, peut-etre asses courts, que de croire, comme j'ai connu des gens qui le pensoient après les avoir observées, qu'elles avoient alternativement des jours ouvriers, pour ainsi dire, & des jours de sête; que celles qui avoient travaillé un jour, ne travailloient pas le jour suivant; ou au moins, que les mêmes abeilles ne fortoient pas tous les

jours de la ruche.

Ce sentiment qui n'est appuyé sur aucune preuve, ne seroit vraisemblable qu'en cas que le nombre des abeilles qui sortent chaque jour d'une ruche, ne fût pas égal à celui des abeilles qu'elle contient; car s'il lui est égal, ou plus grand, il est plus naturel de penser que l'abeille qui est revenue chargée de la campagne, se repose pendant un certain temps, que de croire qu'elle continue de se donner les mêmes fatigues pendant tout le jour. Il m'a donc semblé que pour décider cette question, il falloit sçavoir quel està peu près le rapport du nombre des abeilles qui fortent de la ruche dans chaque jour propre au travail, avec le nombre des abeilles de la ruche. Au lieu de compter le nombre de celles qui en sortent, j'ai compté le nombre de celles qui y rentrent, ce qui revient au même, & qui est plus facile. J'ai, dis-je, compté à différentes heures du jour les abeilles qui rentroient dans leur ruche pendant un certain nombre de minutes, & j'ai compté celles qui rentroient dans différentes ruches plus ou moins peuplées. Il y a eu des ruches où j'ai vû rentrer environ cent mouches par minute, tantôt plus cependant & tantôt moins, de forte que je crois pouvoir prendre ce nombre pour un nombre moyen. Il y avoit donc par heure fix mille abeilles qui rentroient dans la ruche dont je parle. Or on peut supposer que l'affluence avoit été la même depuis cinq heures du matin jusques à sept heures du soir, & en cela je ne crois pas qu'on suppose trop, parce que s'il y avoit des heures ou elle avoit été moindre, elle avoit été plus grande dans d'autres. D'ailleurs, les abeilles sortent quelquesois dès quatre heures du matin, & ne cessent de sortir que vers les huit heures du foir; mais au lieu de compter celles qui seroient rentrées pendant seize heures, nous nous contentons de compter celles qui seroient rentrées pendant quatorze heures; leur nombre est quatorze sois

6000, ou 84000.

Le nombre exact des abeilles qui habitoient la ruche dont il s'agit, m'étoit inconnu; mais j'ai fait assés d'observations sur celui des abeilles de différentes ruches, pour avoir lieu de croire que je ne me tromperai pas beaucoup fur l'évaluation que j'ai faite du nombre de celles de cette ruche. J'ai estimé qu'il pouvoit être d'environ 18000 mouches. Ainsi le nombre des 84000 qui étoient rentrées, n'avoit pu être rempli qu'en supposant que chaque abeille étoit au moins sortie quatre fois dans la journée pour aller faire des récoltes à la campagne, & que quelques-unes étoient sorties cinq fois. J'ai compté les mouches qui rentroient dans des ruches si peu peuplées que j'aurois cru être sur de gagner, si j'eusse parié qu'elles ne contenoient pas 6000 abeilles. Cependant j'ai estimé à 50 le nombre de celles que j'y voyois rentrer par minute, ou à 3000 par heure. Chacune de celles-ci fortoit donc au moins deux fois par jour de plus que chacune des autres, environ sept fois. Enfin, nous venons de voir à combien d'autres Tome V. . Iii

https://rcin.org.pl

ouvrages quantité d'abeilles sont occupées pendant tout le jour dans la ruche; & nous en devons conclurre que si le nombre de celles qui sont en repos, est grand, il n'est pas composé pendant long-temps des mêmes mouches; qu'à mesure qu'il y en a quelques-unes qui se joignent au gros pour se tenir tranquilles, il y en a d'autres qui en

partent pour reprendre le travail.

Le calcul que nous venons de rapporter, conduit à en faire un autre, qui seul eût suffi pour prouver que les abeilles ne mettent pas en œuvre la cire brute telle qu'elles la rapportent, qu'elles la mangent; & qui apprend de plus, qu'il n'y a qu'une très-petite partie de celle qu'elles ont digérée, qui soit convertic en cire propre à être employée à la construction des cellules. Dans le Printemps, il y a des jours où du matin au foir on ne voit rentrer que des abeilles chargées de deux pelotes de cire brute, & où au moins le nombre de celles qui y reviennent chargées des deux pelotes, est beaucoup plus considérable que le nombre de celles qui reviennent à vuide. Supposons néantmoins le nombre de ces derniéres égal à celui des autres. Dans une ruche telle que la premiére des deux dont nous avons parlé ci-dessus, dans celle où 84000 abeilles rentrent par jour, elles y apportent donc 84000 pelotes dans une journée, & cela, dans la supposition qu'il n'y a que la moitié des abeilles qui y en rapportent. Quelque petite & quelque légére que soit chaque pelote, toutes ensemble doivent faire un poids assés considérable par rapport à la quantité des matières contenues dans une ruche. Pour sçavoir à peu près à quoi il pouvoit aller, j'ai pesé avec soin, & cela à différentes sois, les pelotes de cire brute que j'avois enlevées à des abeilles avant qu'elles eussent eu le temps de s'en décharger dans la ruche. & j'ai trouvé que huit pelotes pesoient un grain. En divisant

DES INSECTES. VIII. Mem. 84000 par huit, on a donc le poids des grains de cire brute qui étoient apportés dans une journée dans l'intérieur de la ruche dont nous parlons. Ce poids est de 10500 grains, & la livre n'est composée que de 9216 grains. Ainsi la récolte de cire brute faite dans une seule journée pesoit plus d'une livre. Or il y a dans une année plusieurs jours d'une aussi grande récolte. Il y en a souvent quinze à seize de suite, soit vers la mi-May, soit vers le commencement de Juin; enfin, dans les jours moins favorables, les abeilles ne laissent pas de rapporter encore de la cire brute dans la ruche. Pendant sept à huit mois consécutifs que les abeilles fortent, elles doivent ramasser plus de cent livres de cette matiére, & peut-être beaucoup plus. Cependant, si on tire au bout d'une année la cire d'une ruche semblable à celle dont il est question, on n'y en trouvera peut-être pas deux livres. D'où il suit que les abeilles n'extraient de la cire brute qu'une assés petite portion de véritable cire; que la plus grande partie de cette matière sert à les nourrir, & que le reste sort de leur corps sous la forme d'excréments.

Dans quelques années j'ai vû les abeilles de plusieurs ruches en panier, revenir pour la plûpart chargées de cire brute du matin au soir; & cela, pendant la fin d'Avril, & une bonne partie du mois de Mai. Quand après plusieurs semaines d'une si grande récolte, je faisois renverser ces ruches pour en examiner l'intérieur, je n'y pouvois découvrir ni gâteaux nouvellement construits, ni des gâteaux allongés ou élargis. Qu'avoient-elles donc fait de toute la cire brute qu'elles avoient ramassée! Elles pouvoient en avoir mis une portion en reserve dans les cellules; mais il est évident qu'elles en avoient mangé la plus grande partie.

Il est à remarquer que les faux-bourdons, qui ne travaillent

point aux ouvrages de cire, ne prennent pour toute nourriture que du miel, du moins dans bien des centaines de ces groffes mouches que j'ai ouvertes, n'en ai-je jamais trouvé une qui eut dans le canal des aliments de la cire brute.

Outre les besoins qui exigent que les abeilles fassent des récoltes de cire brute, elles en ont d'autres qui les engagent à s'aller charger d'une autre matière. Leur habitation ne doit avoir que les ouvertures qui y tiennent lieu de portes. Par-tout ailleurs elle doit être très-close. Nos mouches ont à craindre que les insectes qui en veulent à leur miel, que ceux qui en veulent à leur cire, & que ceux qui leur en veulent à elles mêmes, ne trouvent en différents endroits du corps de la ruche, des ouvertures par où ils puissent s'y introduire. Il est plus facile aux abeilles de s'opposer aux incursions de leurs ennemis, quand elles n'ont qu'une porte ou peu de portes à garder. Enfin, les entrées ne doivent pas être seulement bouchées aux insectes, elles le doivent être à la pluye & à l'air. Il importe fur-tout aux abeilles d'être logées bien chaudement, comme nous le prouverons dans le dernier Mémoire de ce volume. Aussi, un de leurs premiers soins, lorsqu'elles sont nouvellement établies dans une ruche, est de boucher toutes les ouvertures, toutes les fentes qui s'y peuvent trouver, & elles veulent qu'elles soient solidement bouchées. Celles que j'ai mises dans des ruches vitrées, dont les bords des carreaux étoient, comme ceux des carreaux de nos fenêtres, recouverts de bandes de papier, & cela, du côté de l'intérieur de la ruche, ces abeilles, dis je, n'ont pas manqué de ronger ce papier. En le rongeant, elles mettoient pourtant à découvert les ouvertures qui se trouvoient entre le bois & le verre; mais c'est qu'elles se proposoient d'y appliquer une matière moins pénétrable à l'eau, que celle qu'elles avoient ôtée.

DES INSECTES. VIII. Mem. Il semble que les abeilles pourroient faire usage de la cire pour rendre leurs ruches très-closes; mais il leur a été enseigné de se servir d'une autre matière qui, sans doute, y est plus propre, qui s'étend & s'attache mieux, & qui a beaucoup plus de ténacité. La matière dont nous voulons parler, n'a pas été inconnue aux Anciens. Pline même en distingue de trois sortes différentes, dont la première qu'il regarde comme le fondement de tout le travail des abeilles, est appellée metys, la seconde pissoceron, & la troisiéme propolis; mais le nom de propolis est celui auquel la plûpart des Auteurs se sont tenus, & les deux autres ne sont propres qu'à désigner de la propolis plus ou moins pure, plus ou moins mêlée avec de la cire, de laquelle. au reste, la propolis différe extrémement. Elle se laisse aisément dissoudre par l'esprit de vin, & par l'huile de térébenthine. En un mot, elle cst une résme, qui avec le temps, se durcit beaucoup dans la ruche, mais qui peut toûjours être ramollie par la chaleur.

Celle qu'on trouve dans différentes ruches, & même dans différents endroits de la même ruche, offre non-feulement des variétés par rapport à la confiftance, elle en offre aussi par rapport à la couleur & à l'odeur. Elle est une des matiéres auxquelles on a donné une place dans les boutiques des Apothicaires; & pourquoi n'y en auroit-elle pas eu une! Communément elle répand une odeur agréable quand elle est échaussée. George Pictorius dans son Traité des abeilles, veut qu'on choisisse celle qui a une couleur jaune, qui a beaucoup d'odeur, qui ressemble au styrax, & qui, comme la résine appellée massic, peut se laisser étendre. Pline dit que de son temps on la substituoit au galbanum, & qu'elle a une odeur forte. Mais il est ordinaire d'en trouver qui a une odeur aromatique, qui ne sçauroit manquer de plaire, & il y en a qui sembleroit.

Iiiii

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE mériter d'être mise au rang des parfums. La couleur de la surface extérieure de la propolis, est un brun rougeâtre, mais tantôt plus claire, & tantôt plus foncée; elle tire tantôt plus sur le brun, & tantôt plus sur le rouge. La couleur de l'intérieur, celle des fragments qu'on détache, approche davantage de celle de la cire, elle est plus jaunâtre. Celle qu'on a dissoute, soit dans l'esprit de vin, soit dans l'huile de térébenthine, pourroit être substituée aux vernis qu'on employe pour donner une couleur d'or à l'argent, ou à l'étain réduit en feuilles, qui ont été appliquées, soit sur du cuir, soit sur du bois. Elle pourroit de même servir pour dorer mieux qu'on ne fait les ouvrages de bimbloterie. Elle donne une belle couleur d'or aux métaux blancs & polis, sur lesquels elle est étendue. Il ne peut lui manquer qu'un peu de brillant, qui lui seroit ajoûté, si on l'incorporoit avec le mastic ou le san-

Dans le temps que les abeilles mettent en œuvre la propolis, elle est molle; comme un bitume elle est propre à être étendue pour espalmer la ruche; mais elle prend de jour en jour plus de consistance, & devient bien plus dure que la cire. Elle peut toûjours être ramollie par la chaleur; lorsqu'on en tire un morceau ramolli, par deux bouts opposés, il se laisse étendre & ne se casse qu'après avoir été allongé en sil; ce qui n'arrive pas à la cire dans un semblable cas.

darac.

Il est bien plus difficile de voir des abeilles chargées de cette matiére qu'elles employent à boucher les sentes de la ruche, & à en enduire les parois, qu'il ne l'est de les voir chargées de la matière qu'elles convertissent en cire. Elles n'ont pas besoin d'apporter dans leur ruche autant de la première matière que de la seconde. Ce n'est guéres que dans les premiers temps où elles se sont établies dans une

DES INSECTES. VIII. Mein. ruche, qu'elles ont besoin de celle-là, ou lorsque dans la suite il se fait quelque trou. Aussi malgré toutes mes ruches vitrées ai - je passé plusieurs années sans parvenir à appercevoir des abeilles chargées de propolis. Peut-être est-ce faute d'avoir connu les heures favorables. Je les épiois indifféremment à toutes celles du jour, & plûtôt même le matin que l'après midi; & je suis à présent fort disposé à croire que si les abeilles choisissent par présérence les heures du matin pour ramasser la cire brute, elles prennent celles du soir pour faire la récolte de la matiére qu'elles employent à massiquer. La premiére sois que j'en vis des abeilles chargées, ce fut en Juillet sur les cinq heures & demie du foir. J'avois toujours eu envie de sçavoir si elles donnoient à la propolis quelque préparation comme elles en donnent une à la cire brute, si elles étoient obligées de la manger, ou si elles l'employoient telle qu'elles l'apportoient à la ruche. Mon doute fut éclairei dès que j'eus observé des abeilles qui en étoient chargées. J'en remarquai plusieurs qui avoient à leurs jambes postérieures deux plaques lenticulaires rougeâtres, affés semblables par leur sigure aux pelotes de cire brute, mais dont les bords étoient plus applatis. Comme plusieurs de ces mouches étoient si proches des carreaux de verre, qu'elles les touchoient, il me fut aile de reconnoître soit avec mes yeux seuls, soit avec mes yeux aidés de la loupe, que cette matière étoit précisément la même que la propolis employée à lutter les jointures & les fentes, qu'elle n'étoit point un assemblage de petits grains comme l'est la cire brute.

Un autre objet de ma curiofité, étoit de sçavoir comment l'abeille qui portoit à ses jambes les deux plaques d'une matière que je sçavois très-ténace, parvenoit à les en détacher. C'est sur quoi j'eus encore le plaisir d'être

440 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE bien - tôt instruit. Je vis que des compagnes attentives épargnoient à la mouche la peine de se débarrasser d'une matière qui lui avoit assés coûté à ramasser & à apporter. Je vis bien-tôt une abeille qui alla prendre avec ses dents une petite portion de cette matière, qui étoit si bien collée contre une des jambes de l'autre. Elle faisoit des efforts pour arracher ce que les dents tenoient faisi, elle le tirailloit. Cette petite portion s'allongeoit comme s'allongeroit en pareil cas une gomme réfineuse qui n'auroit pas pris encore toute sa dureté, mais qui auroit beaucoup plus de consistance qu'il n'en faut pour être en état de couler. Quand la mouche, après avoir tiré à plusieurs reprises, étoit parvenue à séparer du reste de la masse cette petite portion, la tenant entre ses serres, elle la transportoit à quelqu'un des endroits où il y avoit une fente à boucher. Une autre mouche remplaçoit celle-ci sur le champ; & quelquefois deux mouches arrachoient en même temps à chacune des deux jambes postérieures de l'abeille de la gomme résineuse. Ainsi peu-à-peu les petites pelotes qu'elle avoit apportées, lui étoient enlevées par des mouches qui ne tardoient pas à les employer.

On croit que c'est sur les peupliers, sur les bouleaux & sur les saules, que les abeilles vont prendre la propolis; le hazard n'a pas voulu que je leur y aye vû faire cette récolte. Je ne crois pourtant pas qu'elle leur soit sournie par ces seuls arbres. J'ai vû des abeilles dans des pays où il n'y avoit ni peupliers, ni bouleaux, ni saules; c'étoit donc sur d'autres arbres qu'elles s'étoient pourvûes de la résine qui leur est nécessaire. Mais quand j'aurois observé des abeilles sur les arbres où elles prennent la propolis, il n'y a pas apparence que j'eusse réussi à voir aussi bien comment elles s'en chargent, que je l'ai vû dans une circonstance particulière. Une opération qui avoit demandé

DES INSECTES. VIII. Mem. 441 que j'ôtasse le bouchon du trou supérieur d'une de mes ruches vitrées, demanda aussi que je n'y fisse pas rentrer ce bouchon en entier. Il avoit été scellé par de la propolis, & la partie qui en étoit enduite, resta au-dessus du bord du trou. Des abeilles de cette ruche qui s'apperçurent qu'il y avoit là une matière qu'elles avoient été obligées d'aller chercher au loin depuis peu de jours, & qui ne s'étoit pas encore desséchée, en voulurent profiter. J'en vis trois à quatre attroupées dessus. Une y resta seule par la suite, & travailla à la détacher dans un endroit placé aussi favorablement qu'il eût pu être si je l'eusse choisi moi-même. Cette gomme tenace, & qui s'étoit desséchée depuis qu'elle avoit été apportée à la ruche, ne cédoit qu'à des tiraillements redoublés, néantmoins elle se laissoit encore étendre. L'abeille s'en chargea; elle s'en fit sur chaque jambe une pelote d'une grosseur énorme. Aussi y fut-elle occupée bien du temps. Une grande demi-heure se passa avant qu'elle fut parvenue à se donner sa charge. Cette matiére incomparablement plus difficile à détacher que ne le sont les poussières des étamines, & plus difficile à manier, ne permettoit pas à l'abeille d'aller vite, circonstance heureuse pour l'Observateur. Je l'examinai la loupe à la main pendant toute la demi-heure. Je voyois avec plaisir combien elle étoit obligée de donner de coups de dents, & de tirailler pour arracher un petit grumeau de cette matiére; elle le pestrissoit ensuite avec ses dents. Les deux premiéres jambes aidoient à achever de le façonner; une de celles-ci s'en chargeoit ensuite, & le donnoit à la seconde jambe du même côté, qui le portoit à la troisiéme, qui l'y appliquoit sur le tas commencé: dès qu'elle l'y avoit appliqué, elle le tapoit avec sa palette, elle lui donnoit trois à quatre coups. La mouche choisissoit la propolis le moins desséchée, celle qui avoit Tome V. . Kkk

encore assés de viscosité pour se coller à la petite pelote. Elle laissoit tomber les fragments qui sembloient trop secs, & elle les négligea comme inutiles, comme n'étant plus

propres à être mis en œuvre.

Les abeilles ne se contentent pas de boucher les trous de la ruche avec la propolis, elles enduisent de cette matière les bâtons en croix qui aident à soûtenir les gâteaux, & souvent elles en étendent sur une grande partie des parois intérieures. C'est apparemment ce qui a donné lieu aux Anciens, & à Pline entr'autres, de dire qu'elles se servoient de propolis comme de colle, pour attacher les gâteaux à la ruche, parce qu'ils auront trouvé entre les parois de la ruche & le gâteau une couche de cette résine. Mais ce n'est pas précisément pour cela, qu'elles l'employent. J'ai détaché un grand nombre de gâteaux qui avoient été faits dans des ruches nouvellement habitées, j'ai examiné leurs attaches, & je les ai toûjours trouvées de pure cire.

Les abeilles ne souffrent que le moins qu'elles peuvent des corps étrangers dans leur ruche. Quand il sy en trouve qui ne sont pas d'un poids supérieur à leurs forces, elles les portent dehors. Mais il arrive quelquesois à des infectes, & sur-tout à des limaces mal-avisées, & à des limaçons peu instruits, d'entrer dans une ruche, & de s'y promener jusques sur les gâteaux de cire. On ne sera pas étonné que les abeilles n'épargnent pas des ennemis si lourds, qu'à force de piquûres elles les tuent. Mais qu'en faire après qu'ils sont morts! Les abeilles ne peuvent pas songer à transporter de si lourds fardeaux; elles craignent cependant les mauvaises odeurs que ces cadavres répandroient dans la ruche en se corrompant. Pour n'y être pas exposées, elles les embaument, elles les couvrent de toutes parts de propolis. M. Maraldi a déja rapporté qu'il avoit vû un limaçon qu'elles en avoient

DES INSECTES. VIII. Mem. enduit par-tout. J'ai vû des faits semblables plusieurs fois; i'ai vû des limaces, dont la peau s'étoit apparemment un peu desséchée, qu'elles avoient cachées sous une enveloppe de cette résine. J'observai un jour qu'elles avoient employé la même matiére pour une semblable fin & avec plus d'œconomie, fur un limaçon. Il avoit appliqué les bords de l'ouverture de sa coquille contre un carreau de verre; au moyen de la liqueur visqueuse, dont il étoit pourvû, il s'étoit attaché là fixement, comme il se fût attaché dans la cavité d'un mur contre une pierre, pour y rester jusqu'à ce que la pluye l'eût invité à se mettre en marche. Les abeilles jugerent à propos de l'y attacher plus solidement qu'il ne s'y étoit attaché lui-même, & plus solidement qu'il ne l'eût voulu. Elles appliquerent une épaisse ceinture de propolis tout autour de l'ouverture de la coquille, & contre le carreau de verre. La coquille se trouva donc arrêtée par une matière bien autrement ténace que celle avec laquelle le limaçon l'avoit assujettie, & par une matiére qu'il n'étoit pas en son pouvoir de ramollir en répandant de l'eau dessus, comme il peut ramollir celle qu'il employe.

J'ai offert à des abeilles de la térébenthine, & du bitume liquide. J'ai mis de ces matiéres auprès de leurs ruches, pour voir si elles ne les substitueroient pas à la propolis, pour mastiquer les ouvertures de leur logement. Je n'ai pas observé qu'elles ayent tenté de s'en servir. Le vrai est que j'ai négligé de faire cette expérience dans les temps qui devoient être choisis par préférence. J'ai négligé de mettre ces matiéres à la disposition des abeilles qui avoient

été nouvellement établies dans une ruche.

Nous devons revenir à parler d'une récolte plus importante pour nos mouches, que celle de la propolis, de la récolte du miel. Nous avons prouvé qu'elles mangent la Kkk ii

cire brute, qu'elles s'en nourrissent; mais elle n'est pas scur seul aliment. & nous sommes dispensés d'en donner des preuves. On sçait assés que ce n'est pas pour nous qu'elles font des provisions de miel; qu'il y a des jours, & même des saisons, qui ne seur permettent pas d'aller chercher de quoi vivre à la campagne, & où elles y iroient inutilement; qu'alors elles consument le miel qu'elles avoient ramassé dans des temps plus savorables; que si seur récolte a été trop petite, ou seur consommation trop grande & trop prompte, elles sont réduites à mourir de saim. Mais nous n'avons encore considéré les abeilles que dans l'instant où elles ensevoient avec le bout de seur trompe, cette siqueur de dessus les glandes nectariséres des fleurs. Il nous reste à voir ce qu'elles sont de celle qu'elles en ont tirée, & des moyens auxquels elles ont recours pour la conserver.

La trompe de l'abeille est une espèce de langue cartilagineuse & velue, qui, après avoir ramassé des gouttelettes de miel sur quelque sleur, les conduit à la bouche. Là se trouve une véritable langue plus courte & charnue, qui pousse vers l'œsophage le miel qui lui a été apporté. Dans les abeilles, & généralement dans les mouches, on peut laisser le nom d'œsophage à toute la portion du can d des aliments, qui, du fond de la bouche, se rend dans le corps après avoir traversé le corcelet. Mais la premiére portion du canal qu'on peut observer dans le corps, la plus proche du corcelet, doit être regardée comme l'estomac, ou, pour parler plus exactement quand il s'agit des abeilles, comme leur premier estomac. L'œsophage sait donc passer le miel qu'il a reçû, dans le premier estomac. Celui ci est plus ou moins renssé, selon qu'il en contient une plus grande ou une plus petite quantité. Quand il est

\* Pl. 30. fg. vuide \*, il a dans toute son étendue un diametre égal; il ne se l'2. f. semble être qu'un fil blanc & délié: mais lorsqu'il est bien

DES INSECTES. VIII. Mem. 445 rempli de miel, il a la figure d'une vessie oblongue \*. Les \* Pl. 30. Eg. enfants qui vivent à la campagne, connoissent cette vessie, 11. us. & ils la cherchent même dans le corps des abeilles, & furtout dans celui des bourdons velus, pour en boire le miel. Ses parois sont si minces & si transparentes, qu'elles laisfent voir la couleur de la liqueur qu'elles renferment. M. Maraldi paroît avoir pris cette partie pour une simple vessie ouverte par un bout, pour un sac aveugle. Un aussi grand Anatomiste que Swammerdam, ne pouvoit manquer de la reconnoître pour ce qu'elle est; il lui a donné le nom d'estomac comme nous le lui donnons.

Après l'étranglement où ce premier estomac finit, commence le second estomae \*, qui est un tuyau cylindrique en grande partie, & contourné; il est entouré par 11 & 12. des cordons charnus posés les uns auprès des autres, comme les cerceaux d'un tonneau; il ressemble à un tonneau couvert de cerceaux d'un bout à l'autre. Ce sont autant de muscles circulaires. Un étranglement \* fait encore la \* Fig. 12.1. féparation du second estomac & des intestins. Ceux-ci sont tantôt flasques \*, & tantôt renflés \*, selon qu'ils sont \* Fig. 11 & pleins ou vuides. On trouve la cire brute dans le second 12.1. estomac & dans les intestins, mais on ne trouve jamais \* Fig. 10. i. que du miel dans le premier estomac.

Chaque fleur ne fournit à l'abeille qu'une bien petite quantité de liqueur. Elle est obligée d'en parcourir plusieurs les unes après les autres, avant que d'eure parvenue à remplir son premier estomac autant qu'il le peut être. Aristote leur donne une constance dans le goût journalier, qui n'est rien moins que certaine. Il dit que la même abeille ne va pas d'une fleur sur une fleur d'un autre genre; qu'elle va d'une violette à une violette, & non d'une violette à une fleur de primever, par exemple. J'ai pourtant vû bien des fois la même abeille aller successivement succes

Kkk iii

plusieurs dissérentes sortes de sleurs qui ornoient une plattebande. Quoi qu'il en soit, quand l'abeille a suffisamment rempli son estomac de miel, elle retourne à sa ruche. Dès qu'elle y est entrée, elle va chercher une cellule dans

laquelle elle le puisse dégorger.

C'est ordinairement dans un certain ordre que les abeilles remplissent de miel les cellules. Elles commencent par les supérieures des gâteaux supérieurs, lorsqu'il y a plusieurs rangs de gâteaux. C'est sur le bord d'une des cellules, dont le tour est d'être remplie, que la mouche qui arrive de la campagne s'arrête; elle fait entrer sa tête dedans, & elle y verse bientôt tout ce qu'elle a apporté de liqueur. M. Maraldi a très-bien remarqué, que l'endroit par lequel elle fait fortir le miel de son corps, est au-dessus de la trompe, & tout près des dents; c'est-à dire, que le miel sort par cette ouverture que nous appellons la bouche. Swammerdam qui n'a pas connu cette ouverture, a pensé que les abeilles le rejettoient par le petit trou qu'il croyoit au bout de leur trompe; mais l'opération de se vuider de miel, seroit alors, pour les abeilles, aussi longue, & peut-être plus longue que ne l'a été celle de s'en remplir. Car il y a lieu de croire, que le miel ne fort pas du corps de l'abeille, tel qu'il y est entré, & Swammerdam l'a jugé ainsi; il y a lieu de croire, qu'il y est digéré, qu'il y reçoit une coction. Il est donc tres-vraisemblable, que quand l'abeille le rend, il est plus épais que quand elle l'a pris, & qu'il ne seroit plus aussi aisé à la mouche de le faire passer par une ouverture excessivement étroite.

Pour que le premier estomac d'une abeille puisse faire fortir le miel qu'il contient, s'en vuider entiérement, il doit être capable de se contracter comme le premier estomac des ruminants: il l'est aussi, & de se contracter successivement & alternativement dans différentes de ses portions.

DES INSECTES. VIII. Mem. On ne devroit avoir aucune peine à lui supposer cette force; mais je n'ai pas besoin de la lui supposer, car j'ai vû qu'il l'a. Je trouvai un matin deux abeilles languissantes dans un poudrier où je leur avois laissé passer la nuit, & où je n'avois pas oublié de leur donner du miel. Je les condamnai à être les victimes de ma curiosité; pour examiner leur intérieur, je leur ouvris le ventre; leur premier estomac étoit bien rempli de miel; il étoit très-distendu en forme de vessie. Mais ce que j'observai dans celui de chacune de ces mouches de plus remarquable, très-distinctement & pendant long-temps, ce furent des mouvements de contraction & des mouvements de dilatation. Une portion de parois de l'estomac s'approchoit du centre, & s'en éloignoit ensuite, & ce n'étoit pas toûjours la même portion qui me faisoit voir ces mouvements. Celle que j'avois vû d'abord s'agiter, cessoit de se mouvoir. Une autre, quelquefois antérieure, & quelquefois postérieure, se mettoit en jeu à son tour. La liqueur qui remplit un canal, & qui y est pressée, sortira par celui des bouts qui fera ouvert. Ainsi quand la bouche de la mouche permet au miel de fortir, il fort; & quand cette ouverture est fermée, le miel est poussé vers la partie postérieure.

Une cellule a une grande capacité par rapport à ce qu'une abeille peut y dégorger de miel en une seule sois. Aussi faut-il que plusieurs mouches viennent s'y vuider de celui qu'elles ont recueilli & préparé, avant que d'en remplir une entiérement. Il n'est pas possible de voir comment elles le dégorgent dans les cellules ordinaires. Ce sont de petits pots saits d'une matière opaque, & dans lesquels les abeilles qui les veulent remplir entrent les unes après les autres la tête la première. Mais nos ruches vitrées nous offrent souvent des cellules moins régulières que les ordinaires, & plus longues, dans chacune desquelles on

peut voir successivement plusieurs mouches. Les longues cellules, & d'une figure irrégulière dont je veux parler, font appliquées immédiatement contre les carreaux de \* Pl. 30. fig. verre \*. Elles font quelquefois partie d'un grand gâteau, dont un des côtés est attaché contre un carreau de verre, & souvent elles font partie d'un gâteau très-petit qui a été construit pour en soutenir un plus grand auquel il est uni par un de ses bords, pendant que par le bord opposé, il l'est contre le carreau. On peut donc voir souvent contre les carreaux de verre des cellules tronquées, des cellules auxquelles il manque deux de leurs pans & plus, & dont chacune est fermée par une portion convenable d'un carreau. Les abeilles y mettent du miel comme dans les autres cellules. Lorsqu'on en considérera quelques-unes de celles qui ne font encore remplies qu'en partie, mais plus ou moins, on ne doit pas manquer de faire une remarque, c'est que la dernière couche de miel est aisée à distinguer de celle qui précéde; je veux dire, que depuis le fond de la cellule, jusqu'affés près de l'endroit qui est encore vuide, tout paroît d'une même nuance, mais que la derniére couche se fait distinguer du reste. Elle semble être ce que la crême est sur du lait. Cette crême ou croute de miel, pour ainsi dire, se voit également, & est également épaisse dans les cellules où il n'y a encore que très-peu de miel, & dans celles qui en ont beaucoup. Comme on ne risque guéres de se tromper en supposant aux abeilles les industries qui conviennent à leur travail, je suis tenté de croire que cette couche est faite d'un miel qui a plus de consistance que le miel des autres couches, moins de disposition à couler, & qui sert aussi à retenir celui qui est par derriére. Au reste, cette derniére couche, n'est pas un plan perpendiculaire à l'axe de la cellule, & n'est pas même un plan, elle est contournée; les abeilles

DES INSECTES. VIII. Mem. 449 abeilles lui font prendre à dessein cette courbûre, & elles la lui conservent. Il ne m'a pas été difficile de voir des abeilles apporter du miel dans ces fortes de cellules. Lorfqu'elles y étoient entrées la tête la première, elles s'arrêtoient près de la croûte de miel : elles faisoient passer sous cette croûte les deux bouts de leurs premiéres jambes \*. \* Pl. 30. fig. Dans le moment qu'elles y étoient passées, je voyois une grosse goutte qui pénétroit sous la croûte, & qui, en se mêlant avec le reste, perdoit bientôt sa figure arrondie. Les jambes en perçant la croûte, avoient apparemment ménagé une entrée à la goutte de miel. Dans environ deux minutes, la même mouche a ordinairement donné deux pareilles gouttes. Avant que de se retirer, elle saçonne avec ses jambes la croste, elle lui donne la courbûre convenable; les filaments qu'elle en tire sont visibles.

Au reste, ce n'est pas toujours en portant son miel dans une cellule, qu'une mouche s'en défait. Souvent elle en trouve le débit en chemin. Quand elle rencontre de sés compagnes qui ont besoin de nourriture, & qui n'ont pas eu le temps d'en aller chercher, elle s'arrête, elle redresse & étend sa trompe, afin que l'ouverture par laquelle le miel peut sortir, se trouve un peu par-delà les dents. Elle pousse du miel vers cette ouverture. Les autres mouches qui sçavent bien que c'est là qu'il faut le prendre, y portent le bout de leur trompe & le succent. La mouche qui n'a pas été arrêtée en chemin, se rend souvent aux atteliers des travailleuses, c'est-à-dire, aux endroits où d'autres abeilles sont occupées, soit à construire de nouvelles cellules, soit à polir & à border des cellules déja faites; elle leur offre du miel, comme pour empêcher qu'elles ne foient dans la nécessité de quitter leur travail pour en aller chercher.

Tome V.

LII

Entre les cellules qui ont été remplies de miel, les unes font destinées à fournir celui qui est nécessaire à la confommation journalière des abeilles, & les autres doivent conferver celui qui fervira à les nourrir dans les temps où elles iroient inutilement en chercher fur les plantes. Dans les mois même où plus de plantes sont en sleur, & où, ce qui revient au même, plus de plantes peuvent donner de la liqueur miellée, il y a des jours où des pluyes abondantes, d'autres ou des froids trop rudes pour la faison, retiennent les mouches dans leur ruche. C'est alors qu'elles ont recours au miel destiné à être consumé le premier. Celles que leur travail a empêchées de fortir, & auxquelles le miel qui leur étoit nécessaire n'a pas été offert à temps par celles qui en ont rapporté de la campagne, les travailleuses, dis-je, vont prendre dans des cellules celui dont elles ont besoin.

Mais ce n'est que dans les temps de grande nécessité, qu'on touche au miel qui est contenu dans un très-grand nombre de cellules très-aifées à distinguer des autres. Celles dont le miel est comme à l'abandon, sont ouvertes, & les \* Pl. 32. fig. autres sont fermées \*. Elles sont comme autant de petits pots de confiture ou de syrop, qui ont chacun leur couvercle, & un couvercle bien solide, & qui le bouche hermétiquement, car il est fait de même matière que le pot. Je veux dire, que les abeilles donnent un couvercle de cire à chacune des cellules qui contiennent le miel qu'elles se proposent de conserver pour leur provision. Quand la faison a été favorable à la récolte de cette épaisse liqueur, on trouve dans chaque ruche plufieurs gâteaux, dont toutes les cellules sont ainsi bouchées.

Des qu'on a vû les abeilles bâtir des alvéoles, on ne doit pas être embarrassé de sçavoir comment elles peuvent faire un tel couvercle, qui n'est qu'une lame platte, dont la figure est déterminée par le contour de l'ouverture. Elles commencent par mettre une ceinture de cire sur le bord d'un des côtés, & ensuite sur tous les autres côtés. L'ouverture est rendue plus étroite. Une seconde ceinture appliquée contre la première, réduit l'ouverture à un trou si petit qu'il peut être bouché par un seul grain de cire. On voit pourtant que ce couvercle ne sçauroit être sait & appliqué sans beaucoup d'adresse de la part de l'abeille. La cellule est pleine de miel jusques assés près du bord, & il saut non-seulement appliquer, mais construire le couvercle sur la surface de ce miel sans toucher au miel, sans

qu'il mouille la cire que l'abeille met en œuvre.

On pourroit croire que je fais cette difficulté plus grande qu'elle n'est, que les abeilles n'ont garde de remplir chaque alvéole jusques au bord. Si même on se rappelle que les gâteaux font pofés à peu près verticalement, & que la position de chaque alvéole ne s'éloigne pas beaucoup de l'horisontale, il semblera que les abeilles ne doivent pas les remplir entiérement; que si elles le faisoient, le miel ne manqueroit pas de couler hors d'un alvéole, qui resteroit, comme il reste souvent, plusieurs jours sans être bouché. Cette considération m'a fait douter si les cellules étoient aussi pleines qu'elles le paroissent quelquesois; & pour m'assûrer de ce qui en est, j'ai détaché un morceau de gâteau qui n'en avoit que de bouchées; j'ai ensuite enlevé successivement le couvercle à plusieurs cellules : je les ai trouvées aussi pleines qu'il étoit possible qu'elles le fussent, tout au plus près des bords. J'ai observé la même chose dans plusieurs de ces cellules dont j'ai parlé ci-dessus, qui font bouchées d'un côté par le verre d'un carreau de la ruche. Comment arrive-t-il donc que le miel ne découle Llli

pas de ces cellules, pendant qu'elles sont ouvertes & posées presqu'horisontalement! Le fait est que reellement se miet n'en découle pas. J'ai posé des morceaux de gâteaux, dont j'avois ouvert les cellules, comme elles le sont dans la ruche. J'en ai posé d'autres même plus desavantageusement; cependant en 24 heures aucune goutte de miel n'est sortie de son petit vase. Cette espéce de crême ou de croûte de miel que nous avons fait connoître ci-dessus, est peu coulante, & aide à retenir le reste du miel qui l'est davantage. D'ailleurs, si on fait attention que le miel est toûjours une liqueur épaisse, que le vase, le tube dans lequel il est contenu, a peu de diametre, & que le miel s'attache bien contre la cire, on trouvera asses de dénouements de la dissiculté. Si on divise par la pensée la longueur du tube de cire, en une infinité de petites tranches paralleles à l'ouverture, on jugera que la derniére tranche de miel ne doit pas être poussée en dehors, & ainsi de tranche en tranche, si le poids de chaque particule de la tranche est soûtenu contre les particules voifines par son adhésion avec elles; & si la somme des efforts que font en avant toutes les particules d'une tranche, peut être arrêtée par l'adhésion des particules qui en font l'enceinte, contre les parois du tube. Enfin, on voit assés que cet effet dépend & du diametre du tube, & de la ténacité du miel; que si du miel étoit contenu dans un vase beaucoup plus grand & semblablement placé, qu'il en couleroit. Les abeilles, comme si elles le sçavoient, ne donnent pas à leurs alvéoles un diametre qui mettroit le miel en état d'en dégoûter.

Si elles prennent la précaution de fermer les cellules dans lesquelles elles veulent conserver du miel, ce n'est donc pas pour l'empêcher de couler dehors; ce n'est pas aussi parce qu'elles craignent de passer sur les gâteaux

dont les cellules ouvertes sont pleines de miel; elles le sont journellement. Qu'on ne croye pas non plus que ce soit pour le dessendre contre celles qui sont gloutonnes & paresseuses; qui se gorgeroient de miel s'il n'y avoit qu'à en prendre, & pour qui la peine de désceller une cellule est quelque chose. Une autre raison les a engagées à tenir bien clos le miel qu'elles se proposent de garder; elles lui veulent une certaine liquidité, elles n'aiment pas celui qui a pris de la consistance jusques à devenir dur & grainé. Or tout celui qui se trouveroit dans des cellules ouvertes seroit du miel dur & grainé avant la fin de l'hyver; la chaleur considérable qui regne dans une ruche, pourroit en peu de mois faire évaporer la plus grande partie de la liqueur à laquelle il doit sa fluidité.

# EXPLICATION DES FIGURES DU HUITIEME ME'MOIRE.

#### PLANCHE XXX.

LA Figure 1 représente en entier un petit gâteau de cire. Les plus grands gâteaux ont eu une figure approchante de celle de celui ci; lorsque les abeilles ont commencé à les construire, ils ont tous été des ovales plus ou moins allongés. Les fondements d'un très-grand nombre de cel-lules, forment le bord de ce gâteau.

La Figure 2 fait voir une cellule a, posée sur trois autres: Le contour a, est rebordé. bt, le tuyau exagone qui fait la plus longue partie de chaque alvéole.

Dans la Figure 3, on n'a que les bases de trois alvéoles yûes du côté convexe. b, c, d, ces trois bases, dont chacune L11 iij

est formée par trois rhombes; entre ces trois bases, il y a celle d'une quatrième cellule, a, qui est vûe du côté concave, & qui est faite de trois rhombes, dont chacun est fourni par une des bases b, c, d. Une épingle passe ici au travers de chacun des rhombes qui forment le fond a d'une quatrième cellule.

La Figure 4 montre le plan de trois cellules, & de la quatriéme; la base de celle-ci est faite par le concours de trois rhombes, dont chacun appartient à une base d'une différente cellule. Cette figure, en un mot, est la projection de trois cellules vûcs de face par leur ouverture, au travers desquelles on voit la base d'une cellule appuyée sur celles-ci, & qui a son ouverture du côté opposé à celui où est la leur. b, c, d, les trois cellules vûes par leur ouverture. a, la cellule vûe seulement par la convexité de sa base, & dont la base est faite par le concours de trois rhombes, sournis par les trois cellules b, c, d. Chacune des trois épingles p, p, p, qui passent au travers des rhombes qui forment le fond de la cellule a, se trouve dans une cellule différente.

La Figure 5 représente en grand, comme les précédentes, une seule cellule, dont l'ouverture est embas. e, f, g, les trois rhombes qui, par leur rencontre mutuelle, composent la base de cette cellule.

Dans la Figure 6, une cellule a, dont l'ouverture est en a, est posée sur deux cellules b, c; un des rhombes de la base de chacune de celles-ci, fournit un support à un des rhombes de la cellule a.

La Figure 7 fait voir une coupe des trois cellules de la figure 6. Cette coupe montre comment deux des rhombes

DES INSECTES. VIII. Mem. 455 de l'avéole a, font appuyés sur deux des rhombes des alvéoles b & c. Les lignes b d, c d, sont communes à deux alvéoles.

La Figure 8 représente de grandeur naturelle plusieurs cellules de forme irrégulière, qui d'un côté, & de celui qui est ici en vûe, n'étoient point sermées par des lames de cire, elles l'étoient par le verre d'un carreau contre lequel elles étoient appliquées. Plusieurs de ces cellules font remplies de miel, & quelques-unes ne le font qu'en partie. c, c, c, &c. coupes des couvercles de quelquesunes des cellules pleines de miel. a, a, deux abeilles qui versent du miel dans deux cellules qui en contiennent encore peu. p, marque aussi une cellule qui n'a du miel que jusqu'en p; & près de p, on peut remarquer la coupe de la pellicule, de l'espèce de crême qui est à la furface du miel. On peut aussi remarquer la pellicule dans la plûpart des autres cellules, comme m, m, & quelques-unes c, c, &c. où le miel ne va pas jusqu'au couvercle.

La Figure 9 montre très en grand, & à peu près dans sa position naturelle, tout le conduit dans sequel passent les aliments de l'abeille, le miel & la cire brute. Pour mettre ce conduit à découvert, on a emporté la partie supérieure des anneaux du corps. a, l'anneau où est l'anus. c, le corcelet. s, partie du canal, qui peut être regardé comme un prolongement de l'œsophage. u, le premier estomac, ou la vesse à miel. e, le second estomac, qui ici est à peu près contourné comme il l'est naturellement. En p, sont des fragments des poulmons de l'abeille, que nous ferons mieux connoître dans l'histoire des hourdons velus.

Les Figures 10, 11 & 12 représentent en grand comme la précédente, le canal des aliments de l'abeille, mais elles le représentent dans son entier, & dans des positions & des états différents. a, dans ces trois figures est le bout du corps, l'endroit où est l'anus. s, partie de l'œsophage ou du canal, qui, après avoir traverse le corcelet, se rend dans le corps. u, le premier estomac ou la vessie à miel; elle est pleine, figure 11, & vuide, figure 10 & 12. e, le second estomac, qui, dans la figure 11, fait une partie des plis qu'il fait naturellement, & qui, dans la figure 10, est très-allongé. i, les intestins, pleins dans la figure 10, vuides dans la figure 11, & qui ont été allongés beaucoup plus qu'ils ne le sont naturellement dans la figure 12: ils deviennent néantmoins bien autrement longs qu'ils ne le sont dans cette dernière figure, pour peu qu'on les tire pour les ôter de place. t, figure 10 & 11, lacis ou frange de vaisseaux jaunes qui se trouvent à la jonction du premier estomac avec le second. Ces vaisseaux n'ont point été donnés à la figure 12.

## PLANCHE XXXI.

Les Figures de cette Planche représentent en grand des alvéoles d'abeilles, & quelques autres alvéoles propres à aider à entendre ce qu'a d'admirable la structure de ceux pour lesquels les abeilles se sont déterminées.

La Figure 1 est celle d'un alvéole dont l'ouverture a été mise en embas, afin que la pyramide qui en fait le sond, sût en vûe. a p e o, un des trois rhombes dont est principalement composée la pyramide. e, & a, sont les deux angles aigus de ce rhombe. o, & p, ses deux angles obtus. r. & q, les deux autres rhombes, qui, avec le premier, forment

forment en p, l'angle de la pyramide ou du fond de la cellule. Les rhombes r, & q, font en tout semblables & égaux au rhombe a p e o. C'est la perspective seule qui produit les différences qui se trouvent dans cette sigure entre les angles de ce dernier & ceux des autres. o s b c, o c d z, deux pans de l'exagone, dont le premier est rectangle jusques en o s, & dont l'autre l'est de même jusques en o z. Ces deux pans pris en entier sont des trapezes a o b c, e d c o, parce que l'un fournit le triangle a s o, & l'autre le triangle ezo, pour remplir la moitié d'un des angles rentrants de la pyramide formée par les trois rhombes. Les quatre autres pans de l'exagone sont semblables à un des deux qui sont ici en vue.

La Figure 2 fait voir la pyramide composée des trois rhombes par sa face convexe, comme elle est vûe dans la figure précédente, mais tirée de dessus le tube exagone.

La Fig. 3 montre le tube exagone, duquel la pyramide de la figure 2, a été séparée. Les angles saillants 0,0,0, de cette pyramide, figure 2, dont chacun est un angle obtus d'un des rhombes, se logent dans les angles rentrants 0,0,0, du tube exagone; & les sommets e, a, a, des angles rentrants de la pyramide, fig. 2, s'appuyent sur les sommets a, a, a, des angles saillants du tube exagone, fig. 3. Les triangles o as, so a, remplissent cette même figure, ils remplissent les cavités des angles rentrants de la pyramide.

Dans la Fig. 4, la pyramide composée des trois rhombes, montre son intérieur, sa concavité, au lieu que c'est son extérieur, sa convexité qui est vûe dans les figures 1 & 2.

que les abeilles mettent pour l'ordinaire dans la construction de leurs cellules. L'arête a b, formée par deux pans de l'exagone, ne va pas toûjours rencontrer l'angle rentrant a, de la pyramide; quelquesois elle rencontre en f, un des côtés qui forment ce dernier angle; d'où il suit, qu'un des pans de l'exagone est plus grand que le pan auquel il est joint, & qu'ainsi le tube n'est pas un exagone régulier.

La Figure 6 fait voir deux cellules ajustées l'une contre l'autre, comme se trouvent celles de l'assemblage desquelles les gâteaux de cire sont formés. bd, l'ouverture d'une des cellules. gh, celle de l'autre. Un des rhombes du sond pyramidal d'une de ces cellules, est appliqué contre un rhombe du sond pyramidal de l'autre cellule. On ne voit que le rhombe r, de la cellule gh, & le rhombe s, de la cellule bd; elles en ont chacune un troisséme qui est caché par la disposition des figures, comme il est aisé de l'imaginer. On imagine aussi aisément comment un des rhombes d'une troisséme cellule, dont l'ouverture seroit tournée du côté de bd, pourroit être ajusté sur le rhombe r; & comment un des rhombes d'une quatriéme cellule dont l'ouverture seroit tournée vers gh, pourroit s'appliquer sur le rhombe s.

La Figure 7 représente une cellule exagone à fond pyramidal beaucoup plus allongé, plus aigu que celui pour lequel les abeilles se sont déterminées. paoo, peoo, deux des trois rhombes dont est fait en grande partie le fond pyramidal.o,o;o,o,angles obtus de ces rhombes.a,p;e,p, leurs angles aigus. Ici ce sont des angles aigus qui se rencontrent au sommet de la pyramide, au lieu que dans la sigure 1, ce sont des angles obtus. ab cf; se d c, deux parties rectangles des pans de l'exagone.baoc, e o e d, pans.

DES INSECTES. VIII. Mem. 459 de l'exagone faits en trapeze, & qui fournissent les triangles a o f, e fo, pour remplir les angles rentrants de la pyramide formée par les trois rhombes.

La Figure 8 fait voir le tube exagone de dessus lequel la pyramide composée des trois rhombes a été tirée. Cette pyramide a été représentée séparément, figure 9. Les angles rentrants 0,0,0, de la pyramide, figure 9, doivent recevoir les angles saillants 0 0 0, du tube exagone, figure 8, & les angles rentrants du tube, a, a, e, les angles saillants a, a, e, de la pyramide, figure 9.

La Figure 10 représente un tube exagone à fond plat, & dont le sond est en dessus. Si les pans de ce tube ont une largeur égale à celle des pans des tubes des figures 1 & 7. & que la hauteur ab, de ses pans soit égale au plus long côté ab, du trapeze abco, qui fait un des pans du tube de la figure 1, ou au plus long côté oc, d'un des trapezes ocba, du tube de la figure 7, M. Kænig a très-bien démontré que les capacités de ces trois cellules, figures 1, 7 & 10, sont égales, mais qu'il y a plus de cire employée pour la cellule de la figure 10, que pour toutes les autres à sond pyramidal; & que celle de toutes les cellules où la cire est le plus épargnée, figure 1, a chaque angle obtus o,p, de ses rhombes, de 109 degrés 26 minutes, & les angles aigus e, a, chacun de 70 degrés 34 minutes; ce sont aussi ces derniers rhombes que les abeilles sont le plus volontiers.

Les Figures 11 & 12 nous donnent les plans de fonds pyramidaux, faits de quatre figures. Nous aurions pu faire représenter un très-grand nombre d'exemples de ces sortes de variétés, si nous eussions fait représenter toutes celles que nous avons observées. Car entre les cellules dont nous

Mmm ij

avons vû les fonds, qui, au lieu d'être faits de trois rhombes égaux, l'étoient seulement de deux, & de deux autres piéces à plus de côtés, nous en avons trouvé dont les deux rhombes étoient tantôt plus petits & tantôt plus grands que les deux autres piéces, & cela, en bien des proportions différentes. Enfin, nous avons observé de grandes variétés entre les figures des piéces du fond, qui n'ayoient pas celle de rhombe.



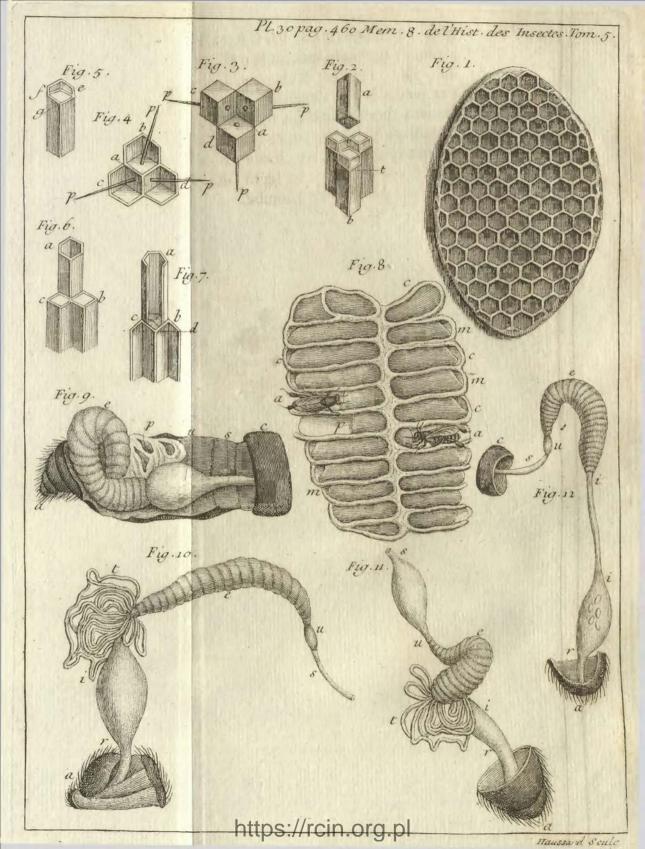

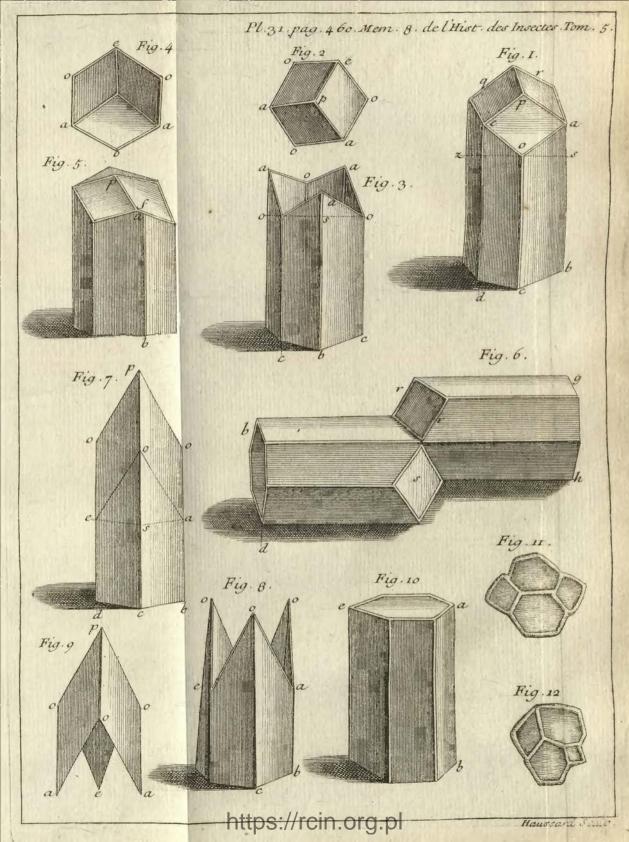

DES INSECTES. IX. Mem.

DEDEDEDEDEDE DE DEDEDEDEDEDE

NEUVIEME MEMOIRE.

## DE LA FECONDATION,

ET DE LA PONTE

## DE LA MERE ABEILLE.

L'AUTOMNE & l'Hyver font ordinairement périr beaucoup d'abeilles: telle ruche qui, dans le milieu de l'Eté, sembloit contenir à peine toutes celles qui l'habitoient, paroît souvent déserte vers la fin de l'Hyver; elle est alors un logement beaucoup trop vaste pour les mouches qui y sont restées. Mais vers la mi-May, ou vers le commencement de Juin, cette même ruche ne suffit plus à toutes celles qui y sont nées: elle peut fournir un essain, une colonie composée de plusieurs milliers de mouches, & rester encore assés peuplée. Cette multiplication paroîtroit admirable, quand toutes les abeilles qui ont passé l'Hyver, y auroient eu part; elle le devient bien autrement, lorsqu'on sçait qu'elle est dûe à une seule mere. Cette mere, que nous avons prouvé \* être si chere \*Mémoire V. aux autres abeilles, a été connue des Anciens; mais ils n'ont pas connu ses véritables, ou plûtôt sa seule & unique fonction. Ils lui ont donné toutes les connoissances, toute la prévoyance, toute la fagesse, en un mot, toutes les qualités, & même toutes les vertus nécessaires pour gouverner un peuple nombreux sur lequel ils lui ont accordé le pouvoir le plus despotique. Ils ont pensé que tout ne se faisoit dans la ruche que par ses ordres; & ils lui ont mis la force en main pour faire executer ce qu'elle ordonne. Si des Mmm iii

mouches vont recueillir à la campagne, soit la cire, soit le miel; si d'autres construisent des alvéoles dans l'intérieur de la ruche; si d'autres remplissent des alvéoles de miel, & si d'autres bouchent les alvéoles pleins avec un couvercle de cire; si d'autres ont soin des vers qui doivent devenir des mouches; si d'autres transportent hors de la ruche toutes les ordures; si d'autres attaquent les insectes qui veulent s'y introduire; enfin, tout ce que font les abeilles, soit dedans la ruche, soit dehors, on a voulu que ce fût en conféquence des ordres de la reine ou du roy. Une tête de mouche qui suffiroit à tant de vues différentes, seroit une grande & forte tête, & bien respectable. Mais celle de la mere abeille est exempte apparemment de tous les soins dont on l'auroit dû croire surchargée. Si elle regne, c'est sur des sujets qui sçavent à chaque instant ce que le bien de leur société exige qu'ils fassent, & qui ne manquent pas de le faire, ils n'ont jamais besoin de recevoir des ordres. La seule fonction de la mere, & une fonction dont l'importance semble connue des autres abeilles, & qui leur rend cette mere si précieuse, est de mettre au jour une nombreuse postérité.

Quoique cette mouche se soit sait distinguer de tout temps des autres par sa grandeur & par sa figure, son sexe n'a pas été bien connu des Anciens. Swammerdam est même, je crois, le premier des Modernes qui l'ait déterminé sur des preuves incontestables. La plûpart des Anciens ont cru que cette longue abeille étoit un mâle, & le seul mâle de la ruche, & ils lui ont donné le nom de roy. Mouset a adopté ce sentiment, quoiqu'il sçût que Pline & d'autres Auteurs anciens avoient assûré, ou au moins soupçonné, qu'elle étoit sémelle, & qu'elle donnoit naissance à d'autres mouches qui devoient regner après elle. Car les Anciens ne laissoient pas de croire que la

DES INSECTES. IX. Mem. 463 génération des insectes, ou de la plupart des insectes, se faisoit d'une manière analogue à celle dont se fait la génération des plus grands animaux, quoiqu'ils crussent qu'ils naissoient aussi de corruption. La Fable du Berger Arissée, si agréablement racontée par Virgile, n'a pas empêché ce Poëte célébre de parler des abeilles qui naissoient par une autre voye, mais qui, dans le fond, n'étoit pas moins miraculeuse. Les Anciens, au reste, ne s'en sont pas tenus à croire que la chair corrompue du taureau, pouvoit se transformer en abeilles; mais ils ont pensé que c'étoit de cette chair que les meilleures devoient venir. Un lion corrompu en pouvoit fournir de plus courageules, & même de trop courageuses; c'est de la tête de ce noble animal que les rois & les princes de ces mouches devoient, selon eux, tirer leur origine. Des vaches pourries pouvoient donner des abeilles plus douces & plus traitables; un simple veau n'en pouvoit faire naître que de foibles. Il nous doit paroître bien étrange, que des esprits d'ailleurs d'une bonne trempe, se soient livrés à de pareilles fictions: si nous custions vécu dans leur siècle, nous eussions revé comme eux, & ils raisonneroient comme nous, ou peutêtre mieux que nous, s'ils vivoient dans le nôtre. Nous devons nous trouver heureux d'être nés dans un temps où la raison est venue à bout de détruire tant de prejugés, & où elle nous a montré les routes certaines que nous devons suivre pour découvrir la vérité. Nous devons nous trouver heureux d'avoir été précédés par un Maître tel que Descartes, qui nous a appris à discuter les idées les plus reçues, & à n'adopter que celles qui n'ont rien pour nous que de clair & d'évident. Quels services un seul homme n'a-t'il pas rendus à tout le genre humain!

Dans des temps donc où l'on croyoit des faits, & où au moins on les débitoit sans avoir asses examiné les preuves

qu'on avoit de leur réalité, les uns ont pensé, comme nous l'avons déja dit, que les rois étoient des mâles, & d'autres qu'ils étoient des fémelles qui ne donnoient naissance qu'à des femelles qui leur devenoient femblables. Parmi les uns & les autres, il y en a eu qui ont regardé les abeilles ordinaires comme les mâles, & d'autres qui les ont regardées comme des fémelles qui produisoient des abeilles de leur même sexe. D'autres, & Georgius Pictorius est un de ceux-ci, ont prétendu qu'elles s'accouploient les unes avec les autres. Un Auteur Anglois qui a publié un Traité sur ces mouches, auquel il a donné le titre de Monarchia Faminina, est de ceux qui veulent que les reines mettent des reines au jour, & que les abeilles communes soient meres d'abeilles communes. Ces mouches plus groffes & moins longues que les reines, que nous avons dit être les males, les faux-bourdons, il les fait les enfants des abeilles ordinaires. D'autres ont regardé ces faux-bourdons comme ne contribuant en rien à la génération des mouches d'une ruche, & d'autres, au contraire, ont voulu qu'ils fussent des sémelles. Quelquesuns niême ont cru que les rois des abeilles devoient leur naissance aux faux bourdons; au lieu que Pline donne les faux-bourdons pour des mouches imparfaites produites par des abeilles surannées. En un mot, toutes les combinaisons qui peuvent être faites par rapport au fexe, & au non-sexe des trois sortes de mouches, l'ont été, & il y en a eu quelqu'une d'adoptée & de donnée pour la vraye par quelque Auteur.

Enfin, il y a eu beaucoup d'Anciens, & il y a eu même des Modernes, qui ont nié que les abeilles, d'aucune des trois fortes connues, missent au jour, soit des œufs, soit des vers. Ils ont rendu la génération ordinaire des abeilles tout aussi fabuleuse que leur prétendue génération extraordinaire, que celle que l'on faisoit dépendre des chairs pourries.

DES INSECTES. IX. Mem. pourries. Aristote nous a appris qu'un sentiment assés suivi de son temps, étoit que les abeilles ne mettoient au jour ni œufs ni vers; & c'est même le sentiment que Virgile a préféré: il assure qu'elles dédaignent les plaisirs de l'amour, mais qu'aussi les douleurs de l'enfantement leur sont inconnues; que c'est sur des plantes qu'elles recueillent leurs petits. On a prétendu qu'elles alloient chercher sur les sleurs, une matière qu'elles portoient dans leur ruche après l'avoir rendue propre à être une semence, d'où sortiroient des vers qui, par la suite, deviendroient des abeilles. On a été partagé sur l'espéce de plante où les abeilles sçavoient trouver cette merveilleuse matière. Les uns vouloient que ce fût sur les fleurs du cerinthé, d'autres sur celles de l'olivier, & d'autres sur celles du roseau. L'Auteur du Printemps de l'abeille, Alexandre de Montfort, dit que le roy est formé du suc que les abeilles tirent des fleurs; que les abeilles ordinaires sont tantôt procréées de miel, & tantôt de gomme; que les tyrans, c'est à dire, que les fémelles qui ne parviennent pas à être souveraines d'une ruche, & les faux-bourdons sont formés de gomme seulement. Croiroit-on que de tels sentiments eussent pû se perpetuer jusqu'à nous! Néantmoins un Auteur qui a beaucoup étudié les abeilles, qui a donné de fort bons préceptes sur la manière de les gouverner, a fait entrer dans son petit Ouvrage \* une \* Traité sun Dissertation sur leur génération, dans laquelle il prétend les Abeilles imprimé en établir par des raisonnements & des observations, que 1720. A cette cire brute que les abeilles apportent à leurs jambes, étoit vivifiée dans la ruche; que comme les vers de certaines mouches, c'est sa comparaison, naissent de chair pourrie, de même les vers qui doivent devenir des abeilles naissent de la cire brute que la chaleur de la ruche a fait corrompre.

Tome V.

. Nnn

Qu'on nous pardonne de nous être arrêté à rapporter tant de rêveries; elles sont propres au moins à apprendre combien on est en risque de s'égarer, lorsqu'au lieu de consulter la nature, on choisit entre les idées que l'imagination fournit, & lorsqu'on prend pour vrayes celles qui plaisent le plus. Il faut pourtant avouer qu'il y avoit des difficultés considérables à vaincre pour s'instruire de la manière dont se fait la génération des abeilles; mais on devoit s'en tenir à dire qu'on l'ignoroit, jusques à ce qu'on eût des observations propres à instruire. Quand on n'a pas des ruches vitrées, & même quand on n'a pas des ruches vitrées d'une certaine forme, on ne sçauroit parvenir à voir ce qui se passe dedans. Malgré les ruches de la construction la plus favorable, certaines opérations rares, & qui se sont trop avant dans l'intérieur, peuvent échapper à l'Observateur le plus attentif & le plus assidu. Il restoit néantmoins un moyen sûr de déterminer au moins le sexe de chaque sorte d'abeilles, & un moyen auquel Swammerdam n'a pas manqué d'avoir recours, la dissection; d'examiner les parties intérieures des différentes fortes de mouches d'une ruche.

Quoique les parties intérieures d'animaux, aussi petits que le sont la plûpart des insectes, & que le sont nos mouches, doivent être extrémement petites, celles que la nature leur a accordées pour perpetuer leur espéce, sont pour l'ordinaire aisées à reconnoître; elles tiennent beaucoup de place dans la capacité du corps, souvent plus que tout le canal des aliments, & que toutes les autres parties ensemble. Aussi si on ouvre le corps de cette abeille, qui surpasse si fort en longueur celui des abeilles ouvrières, dans des temps savorables, on y trouve des grains oblongs, très sensibles à la vûe simple, & qu'on ne sçauroit méconnoître pour des œus, pour peu qu'on ait

observé des œuss d'insectes. On voit en même temps beaucoup d'autres grains de moins en moins gros que les premiers. Ensin, on en apperçoit un nombre prodigieux de plus petits, & qui, pour être mieux distingués, demandent à être cherchés avec la loupe. L'inspection de l'intérieur de cette abeille, apprend donc qu'elle est une mere qui est en état de mettre au jour une très-nombreuse

postérité.

Mais, comme je viens de le dire, il faut choisir des temps pour l'ouvrir, si on veut sui trouver des œufs bien formés, bien distincts, & d'une grandeur sensible à la vûc simple. Il faut prendre les temps où elle est en pleine ponte. Tel est celui où un nouvel essaim n'a été mis dans une ruche que depuis huit à dix jours, & tels sont aussi dans la plupart des ruches, les mois d'Avril & de May. Si on ouvre des corps de différentes meres en Hyver, comme j'en ai ouvert plusieurs fois, ordinairement on n'y trouve point d'œufs d'une grandeur fensible; ils y font tous si petits que la plus forte loupe peut à peine les faire appercevoir. Ce qu'il y a de desagréable dans cette expérience, c'est qu'en la faisant, on perd une ruche d'abeilles, on perd cette nombreuse possérité qui eût été mise au jour par la mere qu'on a fait périr si cruellement; cette postérité qui cût travaillé utilement pour nous.

On a moins de regret de faire périr les faux-bourdons; leur vie moins importante est fixée à une durée plus courte, souvent à quelques semaines. Quand on en tient un entre ses doigts, il arrive quelquesois qu'on voit sortir de sa partie postérieure deux cornes charnues \*, lisses, polies, \* Pl. 33. figure de parties de parties des l'air de parties des des à accompagner celle qui doit opérer la sécondation. Si on ouvre leur corps, on le trouve presque rempli par de gros vaisseaux blancs

Nnnij

tortueux, accompagnés d'appendices. Ces vaisseaux ont de la solidité, & contiennent une liqueur laiteuse. Toutes ces parties que nous décrirons mieux dans la suite, & la liqueur laiteuse dont elles sont pleines, portent à juger qu'elles sont destinées à rendre les œuss féconds, & à regarder comme

mâles les mouches à qui elles sont propres.

Enfin, en quelque temps de l'année que l'on ouvre le corps des abeilles ordinaires, on n'y trouve aucune différence remarquable. Le canal des aliments est plus ou moins rempli; il a tantôt plus & tantôt moins de miel, tantôt plus & tantôt moins de cire brute, mais en dehors de ce canal on ne découvre aucune partie analogue à des ovaires; on n'y observe aucune partie qui contienne des grains qu'on puisse soupçonner être des œufs; & on n'y découvre aucune partie analogue aux parties mâles des autres insectes. Il paroît donc par l'inspection de l'intérieur de ces abeilles, & par la comparailon qu'on en fait avec celui des meres, & avec celui des faux-bourdons, qu'elles ne sont ni mâles ni fémelles, qu'elles sont absolument dépourvûes de sexe. Ce que l'anatomie nous fait connoître par rapport à l'état de chacune de ces trois sortes de mouches, peut encore être confirmé par des observations décisives faites sur des mouches en vie.

La mere abeille se tient ordinairement dans l'intérieur de la ruche, dans quelqu'une de ces espéces de places ou de rues que laissent entr'eux deux gâteaux. Si elle en sort, si elle se rend sur la surface extérieure d'un des gâteaux qui sont en vûe, ce n'est que dans des cas rares, mais qui sont ceux où l'on doit être plus curieux de l'observer. Elle n'y vient que lorsque les cellules dont il est composé, ou au moins plusieurs de ces cellules sont vuides. Elle y vient pour pondre des œuss dans quelques-unes de cellesci. Des que cela est fait, elle retourne dans l'intérieur de

DES INSECTES. IX. Mem. son palais. Quoique ces temps soient rares & d'assés courte durée, ils sont moins difficiles à saisir qu'on ne le croiroit. Quand on a des ruches vitrées & construites favorablement, qu'on en aille observer une ou un essaim n'est logé que depuis peu de jours, & qu'on l'observe à différentes reprises depuis sept à huit heures du matin jusques à dix, on ne sera pas beaucoup de jours sans y voir la mere occupée à pondre; du moins m'est-il souvent arrivé de l'y voir dans de pareilles circonstances. L'ardeur avec laquelle les abeilles travaillent dans la ruche où elles sont nouvellement logées, est incroyable. Nous dirons ailleurs que des gâteaux de cire assés grands, longs de plus de huit à neuf pouces, sont quelquesois l'ouvrage d'une seule journée. Ce n'est pas principalement pour avoir des alvéoles où elles puissent mettre du miel en provision, qu'elles redoublent alors d'activité; un motif plus puissant paroît les animer. Elles semblent sçavoir que leur reine est pressée par le besoin de faire des œufs, & il faut une cellule à chacun de ceux qu'elle est prête à pondre. Aussi si on examine les cellules nouvellement faites, il y en aura plusieurs dans chacune desquelles on decouvrira un petit corps blanc \*, arrondi, mais oblong, & qui est comme piqué par \* PL 36. Fixun de ses bouts dans l'angle solide de l'alvéole, ou au 1 & 2. moins tout auprès dans une des coulisses formées par deux des rhombes qui concourent avec le troisiéme à former l'angle solide. Ce petit corps est un œuf qui est en l'air, & plus ou moins incliné à l'horison, car ce n'est précisément que par un de ses bouts qu'il est arrêté au fond de l'alvéole. Les ouvrières ont beau faire de la diligence dans ces premiers temps, elles ont quelquefois peine à fuffire à la fécondité de la mere. Aussi va-t-elle quelquefois déposer ses œuss dans des cellules qui ne sont encore qu'ébauchées, dans des cellules dont les pans Nnn iii

de l'exagone n'ont pas encore à beaucoup près la longueur qu'ils doivent avoir, & qu'on ne manque pas de leur donner dans la suite. Mais ordinairement le travail des abeilles fournit à la mere plus de cellules qu'il ne lui en faut. Auprès de chacune de celles ou elle a laissé un œuf, on en remarquera fouvent un grand nombre qui font parfaitement vuides; plusieurs de ces derniéres auront des œufs à leur tour, & peut-être dès le lendemain. Si on épie le moment favorable, on surprendra la mere dans le temps où elle sera occupée à donner à chacune de celles-

ci, l'œuf qu'elle est destinée à recevoir.

Mais si l'on veut rassembler les circonstances les plus favorables pour faire voir la mere dans la plus importante de ses opérations, on logera un essaim dans une de ces \*Pl. 23. fig. ruches extrémement plattes\*, que nous avons décrites dans 4. & pl. 24. le cinquiéme Mémoire; dans une de ces ruches, dont l'épaisseur ne permet aux abeilles que de placer deux gâteaux l'un vis à-vis l'autre, & où elles sont obligées de compenser par l'étendue de chaque gâteau, ce qu'elles ne peuvent avoir par le nombre. Non-seulement les occasions d'observer la mere abeille sont par-là beaucoup multipliées, mais on est à portée de la voir de plus près, parce que les deux gâteaux sont nécessairement placés très-proche des carreaux de verre. C'est aussi sur-tout dans des ruches de cette espéce, que j'ai vû, autant de fois que je l'ai voulu, la mere dans le temps qu'elle faisoit sa ponte. Je l'ai vûe aussi dans des ruches vitrées d'une autre forme, & il paroît qu'elle y a été très-bien vûe par M. Maraldi. Si j'ai indiqué le matin, comme le temps le plus favorable, c'est que dans une année où je suis parvenu bien des fois à surprendre des meres dans cette importante opération, depuis le 29 Avril jusques au 31 May, ç'a toûjours été depuis sept à huit heures du matin jusques à dix. Je ne yeux

pas pourtant faire penser, & je ne pense pas que ces heures soient les seules du jour qui y soient destinées; beaucoup

d'autres heures y sont peut-être également bonnes, sans

en excepter celles de la nuit.

. Il ne se passe rien de bien singulier pendant que la mere fait sa ponte; car ce n'est plus une singularité, après tout ce que nous avons rapporté ailleurs, de voir d'autres mouches lui faire cortege; elles le lui font en tout temps. Le cortege que je lui ai vû alors, a été quelquefois plus, quelquefois moins nombreux. Assés souvent, il a été composé d'une douzaine de mouches; mais quelquesois il a été si mal fourni, qu'il étoit à peine composé de quatre à cinq. Celles qui semblent faire alors leur cour à leur souveraine, sont à peu près disposées en cercle autour d'elle, & toutes ont la tête tournée vers elle, Cette mouche si cherie, quoique pressée alors par le besoin de faire ses œufs, marche asses lentement, ou, comme on l'a voulu, gravement. Elle regarde dans les cellules sur lesquelles elle passe, elle fait entrer successivement sa tête dans l'ouverture de plusieurs. Quand aprèsavoir examiné l'intérieur d'une cellule, elle a reconnu qu'elle étoit vuide & nette, & qu'elle l'a trouvée à son gré, elle se retourne bout par bout; elle y introduit son derriére, & l'y fait avancer jusques à ce qu'une partie considérable de son corps y soit logée; c'est-à-dire, jusques à ce que son derriére soit assés près du fond de la cellule, pour que l'œuf qui va sortir puisse y être appliqué par un de ses bouts. Il sort enduit d'une matière visqueuse qui colle contre la cire la partie qui la touche.

Un œuf est pondu & mis en place dans un instant. A peine la mere s'est-elle enfoncée autant qu'elle a voulu s'enfoncer dans une cellule, qu'elle en sort pour aller faire la même manœuvre dans une cellule voisine; & ainst

472 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE de cellule en cellule: c'est-à-dire, qu'après s'être assûréc qu'une cellule est vuide & propre, elle entre dedans par sa partie postérieure, & qu'elle y laisse un œuf. Je n'ai jamais vû aucune de ces mouches venir commencer sa ponte devant moi. Les ruches vitrées ont des volets de bois qu'il faut ouvrir pour voir les gâteaux de cire. Quand on les ouvre, l'intérieur se trouve plus éclairé, & cette augmentation de lumière qui peut par elle-même déplaire à la mere mouche, lui fait découvrir un spectateur devant lequel elle ne cherche pas à paroître. Je n'en suis pourtant pas plus disposé à croire que ce soit la pudeur qui la retienne. Je ne sçais comment on s'est prêté à accorder une telle vertu à des insectes, quelque riante qu'en soit l'idée. On a même voulu nous faire penser que les abeilles ordinaires étoient très-instruites de ce que leur reine auroit à souffrir si elle n'étoit pas cachée pendant une opération qui se doit passer dans les ténébres. Nous avons dit ailleurs que les abeilles en s'accrochant les unes aux autres, sçavent former des masses de cent figures différentes. On a prétendu que dans le temps dont nous parlons, elles se disposoient devant la mere en espéce de rideau. Mais à qui veulent elles cacher leur reine? Par qui pourroit-elle être vûe ordinairement que par des abeilles telles que celles qui la cachent! Enfin, s'il y avoit pour une mouche de l'indécence à faire des œufs, toute indécence seroit sauvée des que la partie d'où ils sortent est cachée dans la cellule, & que la mere est alors posée comme le sont en tant d'autres cas les abeilles ordinaires qui entrent dans des cellules le derriére le premier. Il peut y avoir des mouches difposées en rideau pendant que la mere pond; mais ce n'est pas parce qu'elle pond qu'elles sont disposées de la sorte. Je n'ai jamais vu de pareils rideaux se former, pour me dérober la mere qui étoit occupée à pondre.

A la vérité il cût été quelquesois difficile aux abeilles de prendre cet arrangement dans mes ruches plattes; mais j'ai vû pondre des meres dans d'autres ruches. Il y a plus, j'en ai quelquesois vû pondre une dans des cellules qui étoient très-proches des carreaux de verre, pendant qu'elle négligeoit des cellules vuides qui en étoient assés éloignées. Ce n'étoit donc pas par nécessité que cette

mere avoit renoncé à la pudeur.

On nous a donné aussi le temps où la reine fait ses œufs, pour un temps de fête & de réjouissance; si cela étoit, ce petit peuple seroit trop heureux, il seroit presque toûjours en joye, car la mere pond dans la plûpart des mois de l'année. A force de se réjouir, il courroit pourtant risque de périr de faim. Dans les plus grandes monarchies, pendant que la reine donne à l'état un héritier desiré, les artisans sont occupés dans leurs boutiques à leurs travaux ordinaires; le peuple ne sçait rien de ce qui se passe alors d'important au palais de son roy, ou agit comme s'il n'en sçavoit rien. Il en est de même dans chaque monarchie d'abeilles. De même les travaux de la ruche ne sont point interrompus pendant la ponte de la mere; on y apporte le miel & la matiére de la cire, on construit, on polit des cellules tout comme à l'ordinaire. Si pourtant on veut appuyer sur une comparaison fort honorable à nos abeilles, on aimera peut-être à trouver une sorte de parité entre les mouches qui font cortége à la mere dans des moments si importants, avec les grands qui, par leur rang & leur place, doivent être instruits les premiers du présent que la reine va faire à l'état. Les mouches au moins qui sont alors autour de la mere, cherchent à se rendre agréables. On ne peut prendre que pour des espéces d'hommages, ou que pour des caresses présérables aux hommages, les mouvements qu'elles font faire à leur Tome V. . 000

474 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE trompe pour la lécher, la frotter doucement, la nettoyer, & pour lui offrir du miel très-pur, si elle en a besoin.

Après avoir vû une mere entrer successivement le derrière le premier dans deux ou trois cellules, & après avoir découvert avec ma loupe l'œuf qu'elle avoit laissé dans chacune, je l'ai vûe quelquefois se tenir tranquille pendant six à sept minutes; c'étoit alors que redoubloient les caresses des mouches de sa petite cour. C'étoit alors surtout qu'elles la léchoient avec leur trompe, & qu'elles léchoient principalement ses derniers anneaux, apparemment pour les nettoyer. Deux ou trois mouches y étoient occupées à la fois. Je n'ai gueres observé qu'elle ait pondu plus de cinq à fix œufs de suite sans prendre du repos, & ordinairement elle en a pondu au plus huit à dix devant moi; soit que je n'aye jamais commencé à l'observer que quand sa ponte du jour étoit avancée, soit que le grand jour & ma présence la déterminassent à partir, elle rentroit alors entre les gâteaux, peut-être pour y chercher des alvéoles vuides qui fussent moins à découvert.

Il y a des temps où la mere passe des jours, & sans doute bien des jours de suite sans faire des œufs, mais ce n'est pas au Printemps; c'est alors qu'est le fort de sa ponte. Dans cette saison, elle ne sait pas apparemment sortir de son corps le même nombre d'œufs dans chaque journée; & il n'est pas possible de déterminer le nombre de ceux qu'elle en fait sortir dans la journée où elle en pond le plus; mais on peut juger combien elle en pond communément par jour dans cette saison, combien alors sa sécondité est grande, par le nombre des mouches qui composent un essaim qui prend l'essor vers le 20 ou le 25 de May. Lorsqu'il est sorti de la ruche, cette ruche est souvent aussi peuplée ou plus peuplée qu'elle l'étoit

DES INSECTES. IX. Mem. 475 au commencement de Mars. L'essaim, sans être des forts, peut être composé de plus de 12000 abeilles. La mere a donc pondu plus de 12000 œufs dans moins de deux mois, dans partie de celui de Mars, & dans celui d'Avril, car les 20 jours qui restent du mois de May, ne doivent pas être comptés; c'est pendant ces 20 jours que les abeilles de l'essaim qui se sont transformées les derniéres, ont pris leur accroissement; elles ont dû naître d'œufs pondus vers la fin d'Avril ou le commencement de May. Si pour avoir un terme moyen, on divise par 60 les 12000 œufs qui ont été pondus en moins de deux mois, on trouve que la mere a dû pondre chaque jour de ces deux mois environ 200 œufs. Quelque considérable pourtant que soit cette sécondité, nous avons donné un exemple d'une fécondité beaucoup plus grande \* dans une \* Tome IV. mouche vivipare à deux aîles, puisque nous avons compté page 417. plus de 20000 vers vivants dans son corps, dont chacun devoit par la fuite devenir une mouche semblable à celle

La fécondité de la mere abeille a cependant encore de quoi paroître merveilleuse; & peut-être aura-t-on même peine à croire qu'elle aille jusqu'où nous venons de la porter. On se presse peut-être de nous faire une objection. On demande quelle certitude nous pouvons avoir que c'est la mere abeille qui a fait tous les œuss qui ont fourni un essaim de mouches. On nous accordera volontiers que la mere pond; mais on ne nous accordera pas qu'elle ponde seule. On demandera quelle certitude on peut avoir que les abeilles ordinaires ne sont pas chacune au moins quelques œuss. On pourra ajoûter que celles-ci entrent quelquesois dans des cellules le derrière le premier, comme y entre la mere; qu'on en trouve des centaines de mortes dans cette position dans les ruches dont

dans le corps de laquelle il étoit contenu.

Ooo ij

476 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE les mouches sont péries de froid ou de faim. On peut avoir du penchant à penser que si les grandes abeilles, celles qu'on appelle des reines, mettent au jour des œufs, ce ne sont que de ceux qui donnent des reines, & que les abeilles ordinaires doivent faire des œufs qui donnent des abeilles ordinaires. Enfin, la preuve anatomique que nous avons rapportée, peut n'avoir pas assés de force sur ceux qui n'imaginent pas possible de bien distinguer les unes des autres, les parties intérieures d'animaux si petits. Ils penseront volontiers que quatre à cinq œufs à peine visibles, & les parties qui les renfermeroient, pourroient très-bien échapper à l'Observateur. Or il suffiroit pour sournir à un essaim, que chaque abeille ordinaire pondît quatre à cinq œufs. Mais dans cette supposition, la mere ne mettroit au jour que des fémelles; cette conséquence offre un moyen de se convaincre que la supposition, quoiqu'asses vraisemblable, n'est pas vraye; on n'aura qu'à remarquer les cellules dans lesquelles on aura vû pondre une mere. Des œufs qu'elle aura laissés dans les cellules d'une grandeur ordinaire, naîtront des vers qu'on verra dans la suite se transformer dans des abeilles ouvrières, dans des abeilles de la plus petite taille. La longue abeille, celle qui est décorée du nom de reine, est donc la mere des abeilles communes. Si ces derniéres abeilles en pouvoient produire de telles

Ensin, nous avons parlé ailleurs de cellules plus grandes que les cellules ordinaires, dont sont composés certains gîteaux ou certaines portions de gâteaux, & nous avons dit que ce sont les cellules dans lesquelles croissent les vers qui se transforment dans les grosses mouches, que nous nommons les mâles. Il sera encore aisé de s'assûrer que ces vers sortent d'œuss pondus par la reine, qui, en un

qu'elles sont, la nature n'eût pas mis la reine en état de

donner naissance à ces sortes de mouches.

DES INSECTES. IX. Mem. 477 mot, & dans le sens naturel, est la mere de tout son petit peuple, ou au moins de toute la partie du peuple qui naît dans sa ruche.

Cette mouche semble avoir des connoissances bien singulières, & des connoissances que je lui ai entendu envier par des dames: elles étoient choquées & se plaignoient de ce que la mere abeille femble sçavoir quelle sorte de mouche doit naître de l'œuf qu'elle va mettre au jour, puisqu'elle se donne bien de garde de poser dans une cellule à mâle, dans une grande cellule, un œuf d'où il ne doit venir qu'une abeille ordinaire, & qu'elle ne laisse jamais dans une petite cellule, dans une cellule ordinaire, un œuf qui doit donner un faux-bourdon. Les dames dont je parle. trouvoient mauvais que la nature eût si bien instruit de simples mouches, pendant qu'elle leur laisse ignorer de quel fexe est l'enfant qu'elles doivent mettre au jour. Les œufs auxquels les plus groffes mouches doivent leur naiffance, font plus gros que ceux qui la donnent à des mouches plus petites. La mere est apparemment douée d'un sentiment qui lui apprend quand l'œuf qu'elle va faire sortir est plus gros que les œufs ordinaires, & qu'il doit être mis dans une grande cellule.

Outre les deux sortes d'œus dont nous venons de parler, on doit penser que la mere mouche a encore à en pondre d'une troisième sorte. Ce ne seroit pas assés qu'elle donnât naissance à plusieurs milliers de mouches ouvriéres, à plusieurs centaines de mâles, elle doit la donner à d'autres mouches propres à devenir des meres, à d'autres mouches qui perpetuent l'espèce. Il saut qu'elle ponde au moins un œuf, d'où naisse l'abeille qui conduira hors de la ruche trop peuplée une colonie qui ne subsisteroit pas sans cette mouche. La mere doit donc pondre, & pond des œufs d'où doiyent sortir des mouches propres à

Oooiii

être meres à leur tour. Elle le fait, & nous allons voir que les travailleules paroissent sçavoir qu'elle le doit faire. Dans la rigueur, il suffiroit qu'il naquit chaque année dans chaque ruche autant de meres mouches qu'il en fort d'essaims; mais le nombre des meres qui y naissent, est souvent beaucoup plus grand que celui des essaims qui en sortent. La nature ne paroît pas s'être embarrassée de l'œconomie par rapport à la multiplication des êtres organifés. Combien de millions de graines d'ormes font perdus chaque année, pour une qui donne un germe qui parvient à être un grand arbre! Entre les milliers d'œufs jettés dans l'eau par une carpe, combien y en a-t-il peu dont les embryons deviennent de grandes carpes! Nous ne trouverons pourtant pas d'exemple d'une pareille prodigalité dans le nombre des œufs de la mere abeille, propres à donner d'autres meres abeilles. Elle n'a pour l'ordinaire à en pondre que 15 à 20 par an; quelquesois elle n'en pond que 3 ou 4, & quelquefois elle n'en pond point du tout; & dans ce dernier cas, la ruche ne donne pas d'essaim.

Les abeilles ouvriéres à qui les meres sont si cheres; paroissent aussi s'intéresser beaucoup pour les œuss qui en doivent donner, & les regarder comme bien importants. Elles construisent des alvéoles particuliers où ils doivent être déposés. Elles ne se contentent pas comme pour les œuss d'où sortent les mâles, de faire des alvéoles plus grands que ceux des mouches ordinaires, mais d'ailleurs construits sur le même modéle; elles abandonnent leur architecture ordinaire, quand il s'agit de bâtir des logements dans lesquels doivent être élevés des vers qui deviendront des mouches reines. Elles ne font point alors des alvéoles exagones; elles en construisent d'une forme moins propre à nous plaire, mais qui paroît peut-être plus belle aux abeilles. Elles leur donnent une figure

arrondie & oblongue \* plus grosse près d'un de ses bouts \* Pi. 32. signu'à l'autre, & dont la surface extérieure est pleine de pe- 2. ro. tites cavités. Si les abeilles ne nous paroissent pas avoir été occupées de la beauté & de l'élégance de ces cellules, elles doivent nous paroître avoir été très-attentives à leur procurer de la solidité; elles leur en donnent tant, qu'elles en semblent mal faites, qu'elles en semblent lourdes & massives.

La cire qui est employée avec une œconomie si géometrique dans la construction des cellules exagones, est employée avec profusion dans celle des logements où les reines doivent être élevées; rien ne coûte alors aux abeilles. J'ai pesé une de ces cellules qui méritent d'être distinguées des autres par l'épithete de royales, contre des cellules exagones, & j'ai vû qu'il en falloit environ cent de ces derniéres pour égaler le poids de l'autre. Cependant la cellule royale n'étoit pas encore finie, elle n'avoit pas toute sa longueur, & n'étoit pas de celles qui sont les plus grandes; je crois qu'il y en a telle qui pese autant que 150 cellules ordinaires. Après tout, ce n'est pas trop que la dépense faite pour bâtir une espéce de louvre, ou au moins une maison royale, surpasse 100 ou 150 fois celle que demande la construction d'un simple logement de particulier.

Les abeilles ne paroissent pas non plus chercher à ménager le terrein, quand il s'agit de placer une de ces cellules qui doit être le berceau d'une reine. C'est quelquesois s'ur le milieu même d'un gateau qu'elles la posent \*, comme \* Fig. 3. h. s'il lui convenoit d'avoir une place distinguée. Plusieurs cellules communes sont sacrifiées à lui servir de base & de support. Le plus souvent les cellules royales pendent du bord inférieur d'un gâteau ordinaire \*, comme les stalac- \* Fig. 1. 70, tites pendent de la voute des cavernes. Il y en a quelquesois co. do.

3.8,8.

0, 0.

\* Pl. 32. fig. qui pendent de même le long d'un des côtés d'un gâteau \*. 2. ro, & fig. qui ne touche pas les parois de la ruche. Ce qui m'a paru très-constant, c'est que leur gros bout est en haut, & que leur longueur, leur axe est dans un plan vertical, de sorte que leur longueur est presque perpendiculaire à celle des cellules ordinaires. Les figures qu'a données Swammerdam des cellules royales, feroient prendre une toute autre idée de leur position. Cependant cette position n'est pas sans doute indifférente, & il s'ensuit une singularité que nous aurons lieu de faire plus remarquer dans un autre Mémoire; c'est que la nymphe qui doit se transformer dans une fémelle, est tout autrement posée que la nymphe qui doit se transformer dans une abeille ouvrière, & que celle qui se doit transformer dans un mâle. La première a précisément la tête en embas, pendant que les autres l'ont posée horisontalement, & même un peu en enhaut.

Quand une cellule royale n'est encore que commencée, \*Fig. 3. g. g. elle a affés la figure d'un gobelet \*, ou plus précisément & fig. 4. o. colle d'un de ces calices destinés à contenir un cland & celle d'un de ces calices destinés à contenir un gland, & d'où le gland est sorti. Quelquesois ce calice, comme celui du gland, a un pédicule; mais à mesure que les mouches prolongent la cellule, elles lui font perdre cette figure. Loin de la tenir évasée, elles la rétrécissent de plus en plus, de sorte que le bout inférieur est plus menu que le

\* Fig. 1. 0, supérieur. Elles laissent ce bout inférieur ouvert \* jusques à ce que le temps de le fermer soit venu, ce qui n'est que lorsque le ver qui a cru dedans, est pret à se métamorphoser. Elles donnent à plusieurs de ces cellules distinguées 15 à 16 lignes de longueur. La surface de celle qui n'est encore qu'ébauchée, qui a encore la

\*Fig. 4. o. figure d'une coupe, est assés souvent lisse \*; par la suite elle devient raboteuse; il semble que les abeilles l'ayent sculptée en espéce de guilochis. Ce pourroit être plûtôt

pour

DES INSECTES. IX. Mem. 481

pour la fortifier que pour l'orner, qu'elles y auroient attaché de petits cordons de cire. Mais ces cordons sont faits pour une autre fin, ce sont les fondations grossiéres de cellules ordinaires; c'est de quoi quelques faits m'ont instruit. J'avois été embarrassé pour les abeilles ouvrières des cellules royales qui pendoient au bas des gâteaux \*; il me \* PI. 32. fg. paroissoit que ces cellules devoient les incommoder par la 1. suite, lorsqu'il s'agiroit de prolonger la partie du gâteau d'où elles pendoient. Mais j'ai observé que les ouvrières attendent à allonger ce gâteau jusqu'à ce que les fémelles foient sorties des alvéoles dans lesquels elles sont nées. Alors elles raccourcissent les cellules royales, & elles en bâtissent de communes dessus, pour étendre le gâteau; celui-ci se trouve seulement un peu plus épais qu'ailleurs, avoir une espéce de nœud dans chacun des endroits où il y a eu une cellule royale. C'est ce que j'ai vû pratiquer à des abeilles dont j'ai parlé dans le cinquieme Mémoire, auxquelles j'avois donné des portions de gâteaux d'où pendoient des alvéoles où il y avoit des vers ou des nymphes qui devoient devenir des mouches fémelles. Ceci apprend qu'il y a telle faison où on ne retrouvera plus dans une ruche les cellules royales qui y étoient au Printemps.

C'est donc dans chacune de ces cellules plus longues & plus solides que les autres & d'une autre forme, que la mere abeille pond un œuf dont l'embryon doit devenir avec le temps une mouche capable de pondre à son tour. Il faudroit que les abeilles ordinaires sçussent combien il y a de ces œus dans le corps de leur reine, si elles fai-soient un nombre de cellules qui sût exactement égal à celui de ces œus. Elles sçavent tant de choses, qu'elles pourroient bien encore sçavoir cela. Ce que je crois certain, c'est qu'elles sont au moins autant de ces sortes de cellules que la mere a besoin d'en trouyer de saites, &

Tome V.

https://rcin.org.pl

. Ppp

peut-être en font-elles plus qu'il ne lui en faut. Je n'en ai vû que deux ou trois dans quelques ruches, & j'en ai

compté jusques à 40 dans d'autres.

Quand on se rappelle que les abeilles ordinaires bâtissent des cellules de trois especes, & qu'elles semblent en proportionner le nombre à la quantité de chaque forte d'œufs qui doit être pondue par la mere, on est tenté de les croire douées de quelque sens qui les instruit de la quantité de chaque sorte d'œufs, qui doit paroître au jour. On a persuadé, il y a quelques années, à ceux qui sont trop avides de prodiges, qu'une fille de Lisbonne avoit une vûe qui perçoit au travers des objets les plus opaques pour nous; qui lui faisoit distinguer si le scetus contenu dans le ventre de la mere étoit mâle ou fémelle; ceux qui ont été assés crédules pour recevoir un pareil fait comme vrai, n'hésiteroient pas apparemment à penser que les abeilles ouvriéres ont des yeux qui voyent & distinguent les uns des autres, les œufs renfermés dans les ovaires de la mere.

Au reste, le nombre des cellules oblongues & arrondies est toûjours si petit dans chaque ruche, & elles sont placées dans des endroits si frequentés, qu'on ne sçauroit se promettre de surprendre une mere pendant qu'elle est occupée à pondre dans quelqu'une de ces cellules. Mais en est-il besoin! Dès qu'on s'est bien assûré qu'il n'y a dans chaque ruche qu'une mouche qui donne naissance à tant d'ouvrières & à tant de males, il n'est pas permis de douter qu'elle ne la donne à quelques abeilles qui, comme elle, doivent être des meres. Ce que l'imagination ne nous permet d'accorder qu'avec plus de peine, c'est que toutes ces abeilles nécessaires pour composer un nombreux essaim, ayent pu être mises au jour en sept à huit semaines par une seule mouche: mais si on ouvre le corps d'une mere

dans un temps convenable, on le trouvera rempli d'une si prodigieuse quantité d'œuss, qu'on cessera d'être surpris du nombre des abeilles qui naissent d'une seule reine, surtout si on pense qu'outre les œuss actuellement visibles, il y en a un nombre beaucoup plus grand de ceux qui n'ont pas encore acquis la grosseur qui peut les rendre sensibles

à nos yeux. Les œufs de la mere abeille, comme ceux de tant d'autres mouches dont nous avons parlé, & comme ceux des papillons, sont distribués en deux ovaires, dont l'un est à droite & l'autre à gauche. Swammerdam a donné très en grand une figure de ces ovaires de la mere abeille, qui m'a paru si bien entendue, que j'ai mieux aimé m'en tenir à la faire paroître réduite \*, que d'en faire dessiner une nou- \* Pl 32. 64 velle qui auroit pu n'être pas aussi parfaite que la sienne. 5 J'ai adopté avec plaisir sa figure, comme j'ai adopté ailleurs celle de Malpighi qui représente les ovaires du papillon fémelle du ver à soye. D'ailleurs pour faire dessiner une nouvelle figure des ovaires de la mere abeille, j'eusse été obligé de faire périr plusieurs meres, & on ne se résoud que dans une grande nécessité à en tuer même une seule, quand on pense au nombre des mouches auxquelles elle alloit donner la vie; & quand on pense qu'en la faisant périr

Chaque ovaire \* d'une mere abeille, ressemble dans \* Fig. 5. l'essentiel à un de ceux de diverses autres mouches, & a o o the en particulier, à un de ceux des cigales qui a été représenté dans ce volume, planche 19 figure 10. Je veux dire que l'ovaire de la mouche à miel est un assemblage de vaisseaux \*, qui tous tirent leur origine du même en-\*ao droit \*, qui tous vont aboutir à un canal commun \*, & \*a. qui tous sont remplis d'œus dans le temps de la ponte. \*\*\*

on condamne à mourir bientôt tant de milliers de mou-

ches qui habitoient avec elle.

Pppij

484 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE J'ai cru observer une espéce de reservoir charnu, un vaisseau extrémement gros en comparaison de chacun de ceux qui composent l'ovaire, d'où tous ceux-ci partent. Quand on ouvre une mere dans des temps où celui de sa ponte est encore éloigné, comme j'en ai ouvert plusieurs en Hyver, & dans d'autres faisons, alors les vaisseaux de chaque ovaire ne forment qu'une espéce d'écheveau, ou plûtôt de paquet de fils posés les uns contre les autres, & parallelement les uns aux autres, & de fils plus déliés que les cheveux, aussi fins peut-être que des fils de vers à soye. Au moyen d'une loupe très-forte, on y apperçoit pourtant de petites inégalités, on croit voir à chaque fil de petits nœuds. Mais quand la mouche est en pleine ponte, son corps ne semble être rempli que d'un nombre prodigieux de différentes files d'œufs, qui, de la partie antérieure du corps, se rendent à la partie postérieure. Les œufs les plus proches de celle-ci, sont longs, & tels que ceux qu'on peut observer dans les alvéoles de cire; mais ceux qui sont \* Pl. 32. fig. plus près de la partie antérieure \*, sont plus courts, ils ont une figure plus approchante de celle des œufs qui nous \* b, c, c, c. font les plus connus. Les premiers œufs \*, ou, plus exactement, ceux qui paroissent être les premiers de chaque file, sont très petits, on a besoin de la loupe pour les voir, pendant que les autres sont beaucoup plus longs & plus gros qu'il ne faut pour être tres-sensibles à la vue simple. Ces derniers semblent être à découvert, parce que les parois des vaisseaux qui les renferment, sont extrémement minces. C'est une remarque que d'autres insectes nous ont déja donné occasion de faire plusieurs fois. Enfin, tous les vaisseaux d'un même ovaire aboutissent à un vaisseau beau-\*te; te. coup plus grand \*, dans lequel ils se déchargent successivement de leurs œufs. Comme il y a deux ovaires, il y a donc deux grands canaux ou conduits qui se rendent à DES INSECTES. IX. Mem. 485

un canal commun \*, qui a été regardé comme la matrice \* Pl. 32. fig. par Swammerdam. Il ne reste pas beaucoup de chemin à 5. m. faire à ceux qui sont dans cette derniére cavité pour sortir hors du corps de la mouche. C'est dans ce court chemin que Swammerdam veut qu'ils soient enduits de la liqueur visqueuse propre à les tenir arrêtés par un de leurs bouts contre le fond d'un alvéole. L'analogie conduit à le penser. Nous avons vû ailleurs des refervoirs destinés à fournir de la liqueur gluante, propre non-seulement à coller les œufs des papillons contre les corps sur lesquels ils sont déposés, mais qui, en se desséchant, peut même faire des loges à ces œufs. L'analogie ne veut peut-être pas de même qu'un petit corps sphérique \* qui tient à la cavité dans laquelle \* ¿ tous les œufs de la mere abeille se rendent, soit destiné à fournir la liqueur visqueuse. Malpighi au moins a donné un usage plus important à un semblable corps, & placé de même dans les papillons. Mais l'incertitude où nous sommes encore sur l'usage de parties d'un volume considérable qui se trouvent dans l'intérieur des grands animaux, telle qu'est la ratte, &c. doit nous empêcher de prononcer affirmativement sur les usages des parties intérieures des insectes, lorsqu'ils ne sont pas très évidents.

Ce que chaque ovaire des meres abeilles a de plus remarquable, e'est le nombre des vaisseaux à œus dont il est composé. Swammerdam après avoir desesperé de venir à bout de les séparer les uns des autres à cause de la quantité prodigieuse des ramisfications des trachées, qui les tiennent liés; & ayant tenté inutilement de les compter tous, n'a pas cru courir risque de se tromper, en assirant que chaque ovaire avoit plus de 150 vaisseaux destinés à contenir des œuss. Si le nombre de ces vaisseaux est ici considérablement plus grand qu'il ne l'est dans les ovaires de beaucoup d'autres insectes, les vaisseaux sont plus courts.

Ppp iij,

Swammerdam a pourtant compté dans chacun de ceux d'une abeille 17 œufs. Chaque ovaire avoit donc 150 fois 17œufs, ou 2550œufs, & les deux ovaires en renfermoient 5100. On ne doit plus avoir de peine à accorder qu'une abeille puisse mettre au jour en sept à huit semaines 10 à 12000 abeilles ou davantage, lorsqu'on lui peut compter 5 100 œufs à la fois; car on imagine aisément que le nombre de ceux qui ne font pas visibles, qui grossiront pendant le temps que les autres seront pondus, & qui prendront leur place dans les ovaires, que le nombre de ces œufs qui échappent à nos yeux par leur petitesse, surpasse plusieurs fois le nombre des autres.

Si l'examen des parties intérieures de la mere abeille est propre à nous faire voir qu'elle peut seule suffire à donner la vie à tant de milliers d'abeilles qui naissent chaque année dans une ruche, l'examen des parties intérieures des fauxbourdons n'est pas moins propre à nous convaincre qu'ils font destinés à rendre les œufs féconds, qu'ils font les mâles. Des qu'on a mis à découvert l'intérieur de leur \* Pl. 34. fig. corps \*, on reconnoît que sa cavité n'est presque occupée que par des vaisseaux & des reservoirs, dont l'usage ne peut être que de préparer & de contenir la liqueur propre à vivifier les œufs. Quelques parties d'un volume considérable par rapport à celui du lieu où elles sont logées, sont plus blanches que le lait, & elles doivent leur couleur à la liqueur qu'elles renferment. Ensin, on ne trouve aucune partie qui ressemble à celles dont nous parlons dans le corps des fémelles, ni dans celui des abeilles ouvriéres.

> On prend même en certains temps des faux-bourdons qui ont fait sortir de leurs corps, & qui tiennent en dehors des parties qui leur sont propres, & qui semblent ne pouvoir être que celles qui caractérisent le sexe des mâles; en certains temps, on en trouve qui portent à leur derrière

DES INSECTES. IX. Mem. 487 deux cornes charnues \*, aussi longues que le tiers ou la \* Pl. 33. fig. moitié de leur corps, qui s'écartent l'une de l'autre en 5 & 6. c, c. s'éloignant de leur base commune. Cette base est assés massive. Entre les deux cornes paroît quelquesois un corps charnu \* qui s'éleve au dessus du derrière en se contour- \* Fig. 5,6 & nant en arc. Si le faux-bourdon qu'on a pris ne montre 11.4, pas les parties dont nous venons de parler, s'il les tient cachées dans son corps, on peut le forcer de les faire voir en pressant son ventre entre deux doigts. En ménageant la pression, on oblige à paroître au jour différentes pièces formées & disposées avec beaucoup d'appareil & d'art, & des piéces dont on ne trouve point de vestiges dans les mercs ni dans les ouvrières. C'est précisément au bout postérieur du corps des abeilles ordinaires & des meres, que le dernier de leurs anneaux s'entrouvre. C'est-là qu'est l'anus, & c'est de-là même que l'aiguillon sort; mais le bout du corps des faux-bourdons n'est point percé; le dernier anneau est recourbé vers le ventre, & c'est sous le ventre, & fort près du bout postérieur, qu'on remarque un endroit \* à peu près circulaire comme un petit bouton ap- \* Fig. 3 & 44plati, dont la couleur est différente de celle du reste; elle ". est cannelle. Ce qui paroît de couleur cannelle est un arc annulaire qu'on peut appeller intérieur; il part de dessous l'anneau. De-là sortent aussi les bouts de deux lames \*, qui \* Fig. 4. c. c. ensemble forment une espèce de pince. Quand elles s'écartent l'une de l'autre, elles laissent une ouverture par laquelle la pression peut faire sortir les parties qui sont propres au mâle. C'est aussi dans la même ouverture que se

Pendant qu'on presse entre deux doigts le ventre près de l'endroit de couleur cannelle, & après qu'on a forcé la sent à s'entr'ouvrir, on voit paroître une espèce de vesse toute pointillée de points roux \*. La vesse grossit \* Fig. 7. m.

trouve celle de l'anus.

488 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE de plus en plus lorsqu'on continue la pression, de nouvelles portions membraneuses sortent. La partie qui est fortie alors a des inégalités; elle est grosse & oblongue; son bout a une figure qui approche de celle d'un masque velu, il est couvert de poils roux serrés les uns contre les autres, à peu près comme ceux de nos draps de castor. Si on considére cette partie par-dessus, on y \* Pl. 33. fig. peut remarquer deux enfoncements circulaires \* à côté l'un de l'autre, dans des membranes blanches, & deux \* d, u. autres plus petits & plus bruns \* posés sur une ligne dirigée selon la longueur du corps. Quand on continue de presser, on voit sortir de chacun des deux premiers \* Fig. 9. c, c. enfoncements une espèce de corne charnue \*, qui de trèsmousse qu'elle étoit d'abord le deviendra de moins en moins à mesure qu'elle s'allongera, & qui quand elle sera \*Fig. 10.c, c. entiérement dehors, se terminera en pointe \*. Assés ordinairement les pointes de ces deux cornes membraneuses sont rougeatres, & ce qui suit est jaunâtre dans une moitié de la longueur. Pendant que les cornes se montrent, les deux autres enfoncements, ceux qui sont sur la ligne qui passe entre les cornes, s'élévent. De celui qui est le plus près des cornes, il ne sort qu'une partie membraneu-\* d. se \* couverte de poils, & qui forme un petit monticule velu. Mais de l'enfoncement le plus éloigné sort une par-\*u tie \* dont il n'a souvent paru qu'une portion, quand les deux cornes se montrent déja dans leur entier. Si on ne cesse pas de presser, la derniére partie que nous voulons faire observer, s'éléve de plus en plus, & en s'élevant elle se contourne en arc, en portion de cerceau dont la con-\* Fig. 11. u. cavité est tournée vers le dos de l'insecte \*. Cet arc, car & pl. 34. fig. c'est le nom que nous lui laisserons, paroît dans toute sa longueur, quand on peut compter sur sa surface convexe, cinq bandes d'un velu rousse atre, séparées par des intervalles blancs.

blancs & lisses, plus larges que les bandes rousseâtres; il a alors une longueur environ égale à celle de la moitié d'une des cornes, & il n'est que de peu moins gros à son bout qu'à son origine. Tout ce qui a a paroître n'a pas encore paru. Si on redouble la pression, on fait sortir du bout de l'arc une partie blanche \*, qui bientôt le surpasse en grosseur. \* Pl. 34. fg. Elle s'allonge & grossit continuellement. Elle peut devenir 3. ye. beaucoup plus longue que les cornes. Elle ne se contourne pas toujours de la même manière; mais à mesure qu'elle se montre, elle force l'arc à descendre vers la base velue. Sur cette partie qui s'est montrée la dernière, & sur la face la plus proche du corps, on peut observer deux petites piéces écailleuses \*, que leur couleur fait assés distinguer \* 6, du reste.

On doit chercher à voir dans l'intérieur du corps de la mouche, ces mêmes parties que nous venons d'en faire fortir. Elles n'y font pourtant pas aussi sensibles qu'elles le sont lorsqu'elles en sont dehors. A mesure qu'elles sortent, elles se gonflent considérablement; elles n'y sont pas même celles dont on est le plus frappé. Lorsqu'on a ouvert le corps d'un faux-bourdon, soit par-dessus \*, soit par- \* Fig. 8. dessous\*, on remarque bien plûtôt une masse formée par \* Fig. 9. l'assemblage de plusieurs corps, souvent d'un blanc qui surpasse celui du lait. Vient on à développer cette masse \*, \* Fig. 7. on la trouve composée principalement de quatre corps oblongs \*. Les deux plus longs & les deux plus gros de ces \* f.f. d.d. corps \*, tiennent a une espèce de cordon tortueux \* que \* s, s. Swammerdam a appellé la racine de la partie du mâle, & \* 1. il a donné le nom de vesicules seminales aux deux corps blancs & longs que nous venons de considérer. Deux autres corps oblongs \* comme les précédents, mais qui ont \* q d, q d. un diametre qui n'est guéres que la moitié de celui des premiers, & qui sont plus courts, ont été appellés par le Tome V. . Qqq

490 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE même Auteur, les vaisseaux déférents. Chacun d'eux cont \* Pl. 34. fig. munique avec une des vesicules seminales \*, près de l'endroit où celles-ci s'unissent avec le cordon tortueux. De

l'autre bout de chacun de ces vaisseaux désérents, part un \*x. vaisseau assés délié \*, qui, après quelques plis & replis,

\* t. aboutit à un corps un peu plus gros\*, mais difficile à dégager des trachées qui l'environnent. Swammerdam regarde ces deux derniers corps comme les testicules. Nous avons

\* d, d. donc deux corps d'un volume assés considérable \*, qui communiquent avec deux autres corps encore plus longs

\* f.f. & plus gros \*. Ces quatre corps ont un tissu cellulaire rempli d'une liqueur laiteuse qu'on en peut tirer par ex-

\* r. pression. Le cordon \* long & tortueux auquel tiennent les deux plus grands de ces corps, ceux qui ont été nommés les vesicules seminales; ce cordon, dis-je, est sans doute le conduit par lequel la liqueur laiteuse peut sortir. Après s'être plié & replié plusieurs sois, il s'élargit, ou, si l'on veut, il se termine à une espéce de vessie ou de sac

\* 1. charnu \*. On trouve cette dernière partie plus ou moins allongée, & plus ou moins applatie dans différents mâles. En l'appellant le corps lenticulaire ou la lentille, nous lui donnons un nom qui présente une image assés ressemblante de la figure qu'il a constamment dans tous les faux-bourdons dont les parties intérieures ont acquis de la consistance dans l'esprit de vin. Ce corps est donc une lentille assés renssée, dont une moitié ou à peu près de la

\*e.e. circonférence, est bordée par deux lames \* écailleuses, de couleur de marron, qui suivent la courbûre de son contour. Un petit cordon blanc qui fait le vrai bord de la lentille, est pourtant visible, & les sépare l'une de l'autre. Cette lentille est un peu oblongue. Aussi pour nous exprimer plus commodément, lui donnerons-nous deux bouts que nous distinguerons l'un de l'autre par le nom

DES INSECTES. IX. Mem. de postérieur \*, & par celui d'antérieur \*. Le bout anté- \* Pl. 34. fig. rieur, le plus proche de la tête, est celui où s'insere le ca-7. i. nal qui part des vesicules seminales; le bout opposé, le plus proche de l'anus, est le postérieur. C'est d'auprès de ce dernier que partent les deux lames écailleuses, dont chacune s'élargit pour venir couvrir une partie de la face de la lentille. Au-dessous de l'endroit où chaque lame s'est le plus élargie, elle a une espéce d'échancrûre qui lui fait deux pointes mousses d'inégale longueur, & dont la plus longue est sur la circonférence de la lentille. Outre ces deux lames écailleuses, il y en a deux autres \* de la même \* ... couleur, plus étroites & au moins plus courtes de la moitié, dont chacune est posée tout proche d'une des précédentes, & dont l'origine est auprès de l'origine de celle qu'elle accompagne, c'est-à-dire, au bout postérieur de la lentille. Le reste de cette lentille est blanc & membraneux. De son bout postérieur part un tuyau \*, un canal de même blanc, \* i. & de même membraneux, du diametre duquel il est difficile de juger, car les membranes qui le forment sont visiblement plissées. A un des côtés de ce tuyau est attachée une petite partie charnue qui a quelque chose de la figure d'une palette \* dont une des faces seroit concave, \* p. & auroit ses bords gaudronnés. L'autre face de cette palette est convexe. En quelques circonstances les gaudrons se relevent, leurs bouts excédent le reste du contour, ils forment des espéces de rayons qui font paroître la palette très-joliment ouvragée \*. Elle est couchée sur la \*Fig. 5 & 6, lentille, elle s'y applique par sa partie concave; mais elle ne lui est pas adhérente. Swammerdam a paru disposé à croire que cette palette est la partie qui caractérise le mâle.

Les parties dont nous venons de parler, & qui sont les plus visibles dans le corps du faux-bourdon, ne sont point Q q q ij

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE encore de celles qui en sortent les premiéres, ni de celles qui, hors du corps, se font le plus remarquer. Si on considére le canal ou l'espèce de sac qui part du bout postérieur de la lentille, si on le considére, dis-je, du côté opposé au bord de la lentille qui fait la séparation des deux grandes plaques écailleuses, on voit distinctement ce corps \* Pl. 34. fig. que nous avons appellé l'arc \*; on peut compter ses cinq 7. 11. bandes velues disposées transversalement; elles sont de couleur fauve, pendant que le reste est blanc. Cet arc semble même hors du canal membraneux, parce qu'il n'est couvert que par une membrane très-transparente: par un de ses bouts, il atteint presque le corps lenticulaire, & par l'autre, il se termine à l'endroit où le canal membraneux \*m se joint à des membranes plissées & jaunâtres \* qui font une espéce de sac qui s'applique contre les bords de l'ouverture préparée pour laisser sortir toutes les parties destinées à la fécondation. Les membranes rousseâtres dont nous parlons, sont celles que la pression oblige à se montrer les \*Pl 33. fig. premiéres en dehors \*, celles qui forment cette masse al-7,8 & 9. m. longée, dont le bout est une espèce de masque velu. Enfin, à ce sac, fait de membranes rousseâtres, tiennent deux \* Pl. 34. fig. appendices \* d'un jaune rougeâtre & rouges même à leur 7. 6, 6. bout. Ce sont ces appendices qui paroissent en dehors sous. \*Fig. 1, 2 & la forme de cornes \*. 3.6,6. Quand en pressant le ventre d'un faux-bourdon peu à peu, mais de plus en plus, & avec précaution, on fait successivement sortir de nouvelles parties, ces parties se mon-

trent par la face opposée à celle qu'elles presentent lorsqu'elles sont dans le corps. La surface de ces parties qui étoit alors l'intérieure, devient l'extérieure. Il seur arrive ce qui arrive à un bas qu'on retourne. Si l'entrée du bas qu'on veut retourner étoit sixée contre un cerceau, & qu'on commençat à renverser le bas peu à peu, en

DES INSECTES. IX. Mem. commençant par la bande la plus proche de l'ouverture, & ainsi de suite, de façon qu'on fist fortir le talon & le pied les derniers, on auroit dans le retournement du bas une image de la manière dont se retournent les parties du mâle des abeilles pour paroître en dehors. Quand on connoît leur disposition dans l'intérieur, il est aisé de juger de l'ordre dans lequel elles doivent se montrer à l'extérieur. Le sac rousseatre \*, qui est le plus près de l'ouverture, doit \* Pl. 33. fig. paroître le premier \*, & comme une portion de sa furface 7. intérieure est velue, elle fournit le masque velu. Les bases \* Pl. 34. fig. des cornes \* doivent ensuite commencer à se faire voir \*. \* Pl. 34. fig-L'arc doit paroître ensuite \*. Quand l'arc est entiérement 7. c, c. forti, il faut redoubler la pression pour faire sortir de nou
\* Pl. 33. fig.
velles parties; car c'est par le bout de cet arc que sort le \* Fig. 10 & corps lenticulaire qui prend alors une figure très-allon- 11. u. gée \*. Malgré cette figure il est aisé à reconnoître, & il \* Pl. 34. fig. est évident qu'il a été renversé, parce que sur un de ses 3. côtés, on trouve les plaques écailleuses \* que nous avons \* e. décrites, & la face par laquelle on les voit, est concave, au lieu que celle par laquelle on les voit dans le corps, est convexe.

Swammerdam a parlé de la partie en palette \*, & l'a \*Fig. 5,6 & fait représenter comme une de celles que le retournement 7 · p · des parties qui sortent hors du corps du faux-bourdon ne manque pas de faire paroître; mais j'ai tout lieu de croire qu'elle ne se montre que sorsqu'il arrive quelque déchirement considérable. J'ai obligé à sortir du corps de plus de cent saux-bourdons pressés les uns après les autres, tout ce que la pression en pouvoit saire sortir, sans parvenir à voir une palette à découvert, & j'ai ainsi pressé de suite des centaines de saux-bourdons à bien des reprises différentes. Il ne m'est arrivé de voir la palette en déhors que dans des cas rares, & lorsque j'apperceyois un déchirement dans les

Qqq iij,

parties qui étoient proches du bout de l'arc. Un de ces cas rares aura été vû aussi par Swammerdam, & il l'aura pris pour un cas ordinaire. Ce célébre Auteur ne paroît pas avoir eu assés de faux-bourdons à sa disposition. Il parle de quelques-uns qui lui furent donnés, comme d'un présent qui mérite qu'il cite celui de qui il le reçut. Pour moi qui en ai eu autant que j'en ai voulu, j'ai examiné sur plus d'un millier peut-être, si la partie dont il est question, étoit de celles qui peuvent paroître en dehors à découvert.

Quand la pression est poussée loin, il arrive souvent qu'il sort du lait épais, & en assés grande quantité, du bout de la partie qui a paru la dernière. Mais il y a plus d'apparence qu'il sort en si grande quantité par une ouverture faite par déchirement, que par une ouverture destinée à

le laisser échapper.

Un appareil de tant de parties, & de parties si singuliérement disposées, qui contiennent une liqueur laiteuse, & qu'on oblige à paroître hors du corps, & dont plusieurs viennent s'y montrer naturellement, forceroient de reconnoître les faux-bourdons pour les abeilles mâles, ceux qui auroient le plus d'envie de douter de leur sexe. Le retournement qui arrive dans ces parties, lorsqu'elles paroissent au jour, est admirable; & Swammerdam a bien sçu l'admirer. Il ne se lasse point d'en parler avec surprise. Ce retournement de tant de parties ne lui a paru ressembler à aucune des méchaniques que d'autres animaux font voir. Il ne lui a pas échappé de faire remarquer, que des parties qui avoient peu de volume pendant qu'elles étoient dans le corps, en avoient un considérable dorsqu'elles en étoient dehors; & il a très-bien observé que l'air est principalement employé à les ensler & à les distendre: des milliers de trachées qui se rendent aux parties de

DES INSECTES. IX. Mem. la génération, peuvent fournir tout l'air nécessaire à un

jeu si merveilleux.

Une mere abeille qui se trouve seule de son sexe dans sa ruche, comme elle s'y trouve en certains temps, avec sept à huit cens, & quelquefois avec plus de mille faux bourdons, paroît y être au milieu d'un très-nombreux serait de males. On a prétendu cependant qu'elle n'en souffroit aucun se joindre à elle; & il est vrai que jusqu'ici personne ne l'a vû unie à un male, ou personne au moins n'a écrit qu'il l'y avoit vû unie: mais c'est un des cas où la preuve négative ne sçauroit avoir beaucoup de force, car sans vouloir donner de la pudeur à cette mouche, il n'y a aucune raison de penser qu'elle quitte l'intérieur de la ruche ou elle aime tant à se tenir, lorsqu'elle veut permettre à un mâle de rendre ses œufs séconds. Il n'y a pas apparence qu'elle cherche alors à s'exposer aux yeux des spectateurs. Nous ne sommes pas à portée de voir des actions qui doivent se passer dans les ténébres, & qui doivent nous être cachées par des voiles faits de gâteaux de cire, & de plusieurs couches d'abeilles ordinaires. Dès que cette fémelle a un si grand nombre de mâles à sa disposition, l'analogie semble vouloir qu'elle s'accouple comme s'accouplent les fémelles de tant d'autres insectes. Cette preuve tirée de l'analogie devient très-forte, lorsqu'on sçait ce que nous avons établi ailleurs \*; que les républiques des \* Mémoires guêpes, comme celles des abeilles, sont composées de de l'Acadétrois sortes de mouches, de guêpes ouvriéres, de guêpes Page 230. mâles & de guêpes fémelles; que ce sont les guêpes ouvriéres qui font le gros de celles d'un guêpier; que quoiqu'on y trouve en certains temps plusieurs meres, leur nombre est toûjours petit; & que le nombre des mâles inférieur à celui des guêpes ouvriéres, surpasse beaucoup celui des meres. Si de plus on a vû, comme j'ai

rapporté l'avoir vû, des mâles guêpes s'accoupler avec des fémelles guêpes, il ne semblera pas qu'il y ait lieu de douter que dans les républiques des abeilles qui ressemblent si fort à celles des guêpes, les meres abeilles ne s'accouplent avec les mâles abeilles. Enfin, je rapporterai dans un autre Mémoire que j'ai vû l'accouplement d'une espéce de mouches du genre auquel appartiennent les abeilles qui habitent des ruches, que j'ai vû l'accouplement de ces grosses abeilles qu'on appelle des bourdons, & que nous nommerons des bourdons velus. Pourquoi croiroit-on donc que la mere abeille ne se joint avec aucun mâle!

Le grand nombre des mâles est peut-être ce qu'on peut alléguer de plus fort contre l'accouplement de la mere abeille; car, dira-t-on, falloit-il tant de mâles pour une seule sémelle! Ils lui ont été accordés sans doute pour de bonnes raisons, mais que nous ne sommes pas en état de deviner. D'ailleurs, nous verrons dans la suite que ces mâles ne sont pas destinés à une seule mere, ils sont saits pour toutes les meres qui doivent naître dans la ruche. Ensin, comme nous venons de le dire, la nature a de même donné un grand nombre de mâles à un petit nombre de meres guêpes.

Un sentiment soûtenu dès le temps d'Aristote, veut que les œuss des abeilles soient sécondés, comme on croit communément que le sont ceux des poissons; qu'après avoir été pondus, ils soient arrosés d'un lait qui a la vertu de les vivisier. Les mâles des abeilles paroissent très-propres à sournir ce lait. Mais ceux qui auront observé des œuss, & en grande quantité, d'où des vers naissent journellement, & cela, dans des temps où il ne paroît aucun faux-bourdon dans la ruche, & dans des temps où nous prouverons qu'il n'y en a aucun, ceux, dis-je, qui l'auront observé

DES INSECTES. IX. Mem. observé, croiront qu'il est bien démontré que les œufs de la mere abeille ne sont pas fécondés par le lait des fauxbourdons qui a été répandu fur eux. Charles Butler avoit peut-être connu la force de cette démonstration; car après avoir dit dans un endroit de sa république féminine, que les œufs des abeilles sont fécondés comme ceux des poiffons, il dit plus loin que les abeilles font fécondées par une certaine vertu admirable.

Mais un Auteur dont l'autorité est bien d'un autre poids que celle de Butler, & que toutes celles des Anciens par rapport à la question que nous examinons, Swammerdam, en un mot, a pensé comme eux, que la mere abeille étoit fécondée sans accouplement, & par une espéce de vertu semblable à celle au moyen de laquelle Butler a cru que les abeilles ordinaires l'étoient, & c'est sur quoi il s'est expliqué beaucoup plus nettement. Son sentiment ne sçauroit manquer de paroître fort étrange. Obligés, comme nous le fommes, de le rapporter, nous craignons qu'il ne paroisse trop ridicule à ceux qui n'ont pas assés médité les profonds mystères de la génération des animaux. Swammerdam a donc cru qu'il suffisoit à la mere abeille de se trouver auprès des males, pour être fécondée; que les vapeurs, que les esprits qui s'exhalent du corps des mâles, pouvoient vivisier les œufs qui sont dans le corps de la fémelle. Enfin, il a dit, & il faut bien le redire après lui, que la fémelle peut être fécondée par l'odorat. Quand cela seroit, peut-être n'en devrions-nous pas être si étonnés. Assûrément nous ignorerons toûjours pourquoi cette Sagesse qui ne manque jamais de choisir les moyens les plus parfaits de parvenir à ses fins, a voulu que les espéces des animaux se perpetuassent au moyen des mâles & des fémelles; pourquoi elle n'a pas voulu que les deux sexes sussent toujours réunis dans chaque animal. Rrr

Tome V.

498 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE Si nous y étions moins accoûtumés que nous le sommes,

nous serions extrémement surpris de la nécessité du concours des deux fexes. Il s'en faut bien que nous sçachions assés en quoi & comment chaque sexe contribue à l'œuvre de la génération. Les œufs des fémelles depuis qu'ils font œufs renferment - ils des embryons qui n'ont befoin que de se développer pour devenir des animaux parfaits! ou ces œufs restent-ils sans embryons jusqu'à ce que le mâle leur en ait donné! sont-ils uniquement destinés à recevoir & à faire croître quelques-uns des embryons qui ont passé du corps du male dans celui de la fémelle! Ce dernier sentiment, quoiqu'appuyé par les observations qui ont fait voir à Leeuwenhock de petits vers dans les liqueurs laiteuses des males d'animaux de différentes espéces, n'est pas encore aussi prouvé qu'il seroit à souhaiter. Ça été inutilement que j'ai cherché à plusieurs reprises de ces vers dans le lait des mâles des abeilles, soit que cette liqueur n'en contienne pas réellement, soit que je ne les aye pas cherchés dans les temps convenables, ou, soit enfin qu'ils y soient si petits que les plus forts microscopes ne sçauroient les rendre sensibles. Mais je proposerai en passant à ceux qui aiment à faire des recherches avec les microscopes à liqueurs, de tâcher de découvrir de petits vers dans les liqueurs laiteuses des mâles d'un grand nombre d'espéces d'insectes. Ce sont des observations que je n'ai pas eu le temps de faire autant que je l'eusse souhaité, & qui peuvent répandre du jour sur la grande question dont il s'agit actuellement.

Swammerdam a été pour le sentiment qui veut que l'embryon ait toûjours été renfermé dans l'œuf de la sémelle; mais qu'il n'y peut croître qu'après avoir été vivi-fié par le mâle. Ce grand Anatomiste, qui avoit beaucoup étudié la structure admirable des parties de la génération,

DES INSECTES. IX. Mem. sçavoit qu'il n'étoit guéres possible d'imaginer qu'une portion même très-petite, de la liqueur laiteuse du mâle, pût être portée jusques aux œufs d'une fémelle de quelque espèce d'animaux que ce soit; d'où il lui sembloit qu'on devoit conclurre que les œufs ne pouvoient être fécondés que par la vapeur, que par l'esprit de cette liqueur: & c'est ce qu'il a taché de prouver par des exemples qui lui ont été fournis par les accouplements d'animaux de beaucoup d'espéces différentes. Dès-lors, au moins, le sentiment de Swammerdam par rapport à la fécondation de la mere abeille, n'a plus tout le ridicule qu'on a cru lui trouver d'abord. Car après tout la vapeur vivifiante qui environnera une mere abeille qui est entourée de mâles, cette vapeur qu'elle respirera par les stigmates disposés le long de son corps, pourroit être aussi bien portée à ses œufs par des conduits préparés à cette fin, que peut être portée aux œufs d'une fémelle d'une autre espèce, la vapeur qui s'exhale de la petite quantité de liqueur laiteuse qu'un seul mâle a laissée à l'entrée d'un canal, qui est assés éloignée des œufs. Dans le système de ceux qui veulent avec beaucoup de probabilité, que les embryons soient fournis par les males; dans ce système où on n'est point effrayé de ce que de tant de millions de vers propres à devenir des animaux plus parfaits, il y en a si peu qui y parviennent; dans ce système, dis-je, on pourroit supposer ces embryons aussi petits qu'on auroit besoin qu'ils le fussent, aussi petits que les corpufcules qui agiffent sur notre odorat, & supposer que des milliers de ces petits embryons s'exhalent du corps des mâles.

Mais nous nous jettons bien avant dans le pays des conjectures. Celles que nous venons de rapporter montrent seulement qu'il ne seroit pas impossible qu'une mere abeille sût sécondée par des mâles dont elle ne seroit

Rrrij

qu'environnée; mais nous devons avouer que pour admettre que la fécondation de cette fémelle est opérée d'une façon si différente de celle dont sont opérées les fécondations des fémelles des autres insectes, il faudroit y être forcé par des preuves auxquelles il n'y eût rien à repliquer, & Swammerdam n'en a pas donné de telles. C'en est une bien foible, si même c'en est une, que de dire, comme il a fait, que si on renferme sept à huit abeilles males dans une boîte, lorsqu'on l'ouvre dans la fuite, on est frappé par l'odeur qui s'en exhale; odeur beaucoup plus forte que celle que répandroient en pareil cas des abeilles ouvrières, & à laquelle la première odeur ne ressemble point. Qui n'auroit jamais vû de bouc s'accoupler avec une chevre, auroit donc une preuve encore meilleure à alléguer contre l'accouplement de ces animaux. Le bouc est bien autrement en état de faire impression sur sa fémelle, par la pénétrante odeur qu'il laisse par-tout où il passe.

Les autres raisons par lesquelles Swammerdam a prétendu établir un sentiment si singulier, ne me paroissent guéres meilleures. Elles se réduisent à deux principales, dont l'une est, qu'il n'a pu trouver aux parties du mâle destinées à la génération, à celles que la pression fait sortir de son corps, aucune issue à la liqueur laiteuse. Ce n'est pas assés pour croire qu'il n'y en a pas, de ne l'avoir pas vûe. Elle peut être assés petite pour échapper à nos yeux. D'ailleurs, il peut se faire que dans les temps de l'accouplement, elle s'ouvre, quoiqu'elle soit tenue sermée con-

tre la pression des doigts.

La seconde raison de Swammerdam est tirée de la disproportion entre le volume des parties du mâle par lesquelles la jonction devroit se faire, & celle de l'ouverture dans laquelle elles devroient être introduites: mais cette disproportion ne m'a pas paru aussi grande qu'il l'a trouvée. Nous pouvons juger mal du volume des parties qui caractérisent le mâle, quand nous en jugeons par celui qu'elles ont lorsque nous les avons forcé de paroître en pressant le ventre. Il peut y avoir des instants où tout se proportionne, soit de la part du mâle, soit de la part de la fémelle.

Il y a donc tout lieu de croire que la fécondation de la mere abeille n'est pas opérée de la façon extraordinaire dont Swammerdam a cru qu'elle l'étoit. Il est plus naturel de penser qu'elle est, comme dans les autres animaux, une suite de la jonction de la fémelle avec le mâle. On ne sçauroit se promettre de voir cette jonction dans les ruches, même les moins peuplées, la mere y étant presque toûjours cachée par des gros d'abeilles ordinaires. Mais j'ai cru devoir chercher à faire accoupler un mâle avec une mere dans un lieu où leur accouplement ne pourroit m'échapper. J'eus vers la fin de May une mere qui avoit donné naissance à un grand nombre de mouches, & qui étoit prête à la donner à beaucoup d'autres. La ruche d'où cette mere fut tirée, pouvoit à peine contenir toutes les abeilles qui y habitoient avec elle. Son ventre étoit rempli d'œufs, parmi lesquels il y en avoit une grande quantité de prêts à être mis au jour. Il en sortit plusieurs de ceux-ci par une blessure mortelle que je lui fis mal adroitement & malgré moi. Après l'avoir eue plusieurs heures en ma possession, je lui crevai le ventre en la maniant, & dès qu'il fut crevé, je n'hésitai plus à le sui ouvrir tout du long, & j'y trouvai une quantité d'œufs difficile à nombrer. Quand j'en vins à ouvrir cette mere, elle avoit déja eu une aventure fâcheuse, mais qui avoit été plus volontaire de ma part, que celle de la playe du ventre. Elle avoit été tirée de l'eau presque noyée. Il n'est pas Rrr iii

temps d'expliquer pourquoi je l'avois presque noyée, on en trouvera les raisons dans le Mémoire suivant. Il sussit actuellement de dire, qu'après l'avoir séchée & réchaussée, je lui redonnai sa première vigueur, & qu'alors je la mis dans un poudrier où je la rensermai avec sept à huit mâles. J'étois curieux de voir comment ils se comporteroient avec elle. Ils avoient été pris dans sa propre ruche. Ils la traiterent cependant avec une indissérence à laquelle je ne m'attendois pas, avec l'indissérence la plus parsaite. Ils ne lui sirent aucune des caresses que des abeilles ordinaires n'auroient pas manqué de lui faire. Pendant près de deux heures que je la laissai avec eux, ils ne tinrent aucun compte d'elle.

Parmi la plûpart des animaux, les mâles ne cherchent les fémelles, & ne leur font des caresses, que lorsqu'elles ont besoin d'être fécondées. Notre mere abeille n'avoit pas besoin de l'être. Elle n'étoit pas une jeune mere. L'état de ses aîles prouvoit aussi bien son âge que les rides de notre visage prouvent notre vieillesse. Les bases des deux aîles supérieures étoient déchiquetées, de petits morceaux en étoient tombés. Ensin, ce qui étoit plus décisif, son ventre étoit plein d'œufs, & d'œufs à terme. D'ailleurs, revenue depuis peu de temps des portes de la mort, il n'étoit pas étonnant qu'elle ne souhaitât pas les mâles, & que les mâles n'eussent pas pour elle les empressements qu'ils auroient pu avoir dans un autre temps.

Les observations que j'avois envie de faire, demandoient que je renfermasse avec des mâles, une fémelle qui n'eût pas encore souffert leurs approches, ou qui ne les eût pas souffert assés de fois. Vers la mi-Juin, on m'en apporta une que j'eus lieu de croire être telle qu'il me la falloit. Elle avoit été trouvée le matin auprès d'une ruche dans laquelle un essaim avoit été mis la veille. Nous verrons dans

DES INSECTES. IX. Mem. la fuite qu'il y a quelquefois des reines furnuméraires dans les essaims; celle-ci en étoit une de l'essaim dont je viens de parler, & elle avoit sauvé sa vie par la fuite. Le bon état de ses aîles & sa couleur faisoient juger qu'elle étoit encore jeune; & le volume de son corps moins grand que celui d'une fémelle prête à pondre, sembloit prouver qu'elle n'avoit que des œufs extrémement petits. Je la renfermai dans un poudrier, où je mis bien-tôt avec elle un mâle que j'avois fait prendre dans une de mes anciennes ruches. Le caractére de la jeune reine me parut se démentir des que le mâle eut été introduit auprès d'elle. Je n'avois jamais vû que des reines abeilles accoûtumées à être fêtées à chaque instant par les mouches ouvriéres, à en recevoir des présents de miel, mille caresses, & mille petits soins de toute espece. Aussi vis-je avec quelque surprise, que toutes les prévenances que les abeilles ordinaires ont pour une mere, la jeune reine les avoit pour le mâle que j'avois mis auprès d'elle. Non contente de s'être approchée de lui, elle ne tarda pas à allonger sa trompe, tantôt pour lécher successivement différentes parties du corps de ce mâle, tantôt pour lui offrir du miel. Elle tourna tout autour de lui en le caressant toûjours, soit avec sa trompe, foit avec ses pattes. Le faux-bourdon, ainsi que le plus imbécille de tous les mâles, soûtenoit tant d'agaceries, comme si elles lui eussent été dûes. Il n'en paroissoit aucunement touché; il sembloit que ce fût par pure bonté qu'il se laissoit flater. Au bout d'un quart d'heure pourtant, il s'anima un peu; lorsque la fémelle placée vis-à-vis de lui en regard, brossoit avec ses jambes la tête de ce mâle, & qu'elle faisoit jouer doucement ses antennes, le male faisoit aussi jouer les siennes. Les antennes de celui-ci, & les antennes de celle-la, fe frottoient mutuellement & doucement. L'une & l'autre courboient ensuite leur corps en dessous & le redressoient,

& ils firent ce manege à bien des reprises. La sémelle redoubla ensuite de vivacité, & se mit dans des positions qui ne s'accommodent pas avec les idées qu'on a voulu nous donner de sa pudeur; c'est se servir de termes foibles, que de n'appeller ces positions qu'immodestes. Elle monta sur le corps du mâle; & comme fi ç'eut été à elle à faire ce que font les mâles des insectes des autres espéces, elle recourboit son corps, & cherchoit à en appliquer le bout contre le bout de celui du mâle. Après avoir observé ces manéges, & les avoir vû répéter pendant plus de deux heures, je fus obligé de quitter mes deux mouches & la campagne pour me rendre à Paris, où une de nos affemblées de l'Académie m'appelloit. Mais plusieurs personnes que je laissai chésmoi, & une entr'autres, aux yeux de laquelle je me fie autant qu'aux miens propres, ne cessérent d'observer ce qui se passa pendant le reste de l'après-midi, & me rendirent compte à mon retour, de ce qu'elles avoient vû. Ils revirent une infinité de fois de la part de la fémelle, les mêmes agaceries que j'avois vûes; mais ils n'apperçurent rien d'absolument complet.

C, C.

Le mâle pourtant devint plus actif, il s'anima de plus en plus. Il fit sortir de son bout postérieur les deux cornes \* Pl. 33. fig. charnues \*, & la partie courbée en arc qui est entr'elles \*, cette partie que nous avons aussi nommée l'arc, & qui \* u. paroît être celle au moyen de laquelle le mâle & la fémelle s'unissent, s'ils s'unissent. Le sens dans lequel cette partie est contournée, semble aussi demander que pour l'accouplement la fémelle soit posée sur le mâle, comme nous avons vû qu'elle s'y posoit. L'arc peut alors rencontrer le derriére de la fémelle, & il ne le pourroit si le mâle au contraire étoit sur la fémelle; ou il faudroit, comme le pratiquent en pareil cas les mâles de quelques autres insectes, qu'il ramenât le bout de son corps sous le ventre de la fémelle. Enfin, on observa des temps de tranquillité,

& on

DES INSECTES. IX. Mem. & on en observa d'autres où les caresses recommencerent. Le mâle tomba ensuite dans un repos de trop songue durée. Pour le remettre en mouvement, la fémelle faisissoit le corcelet de ce mâle avec ses dents, elle le soûlevoit un peu; quelquefois pour le foûlever davantage, elle faisoit passer sa tête sous le corps de celui-ci. Mais tous ses soins pour le ranimer furent inutiles; il étoit mort. Quand on eut reconnu qu'il l'étoit, on en donna un autre plein de vigueur à la fémelle. On me raconta combien on avoit été touché de voir que la présence de ce dernier, n'avoit point détourné la fémelle des caresses qu'elle faisoit, des bons offices qu'elle cherchoit à rendre à celui qui avoit perdu la vie. Je le trouvai le soir à mon retour auprès de la fémelle, ayant hors du corps les parties qui caractérisent le sexe des mâles.

Pour tenir chaudement la jeune mere pendant la nuit, après avoir ôté d'avec elle, & le mâle mort & le mâle vivant, je renfermai dans son poudrier une centaine d'abeilles ordinaires. Le lendemain je voulus voir comment elle se comporteroit avec le nouveau mâle que je me proposois de lui donner. Ce même jour, dès le matin, je me procurai encore une autre mere, qui, comme la précédente, me parut être une jeune mere. Il n'importe d'expliquer ici comment je la pris, en faisant passer les mouches d'une ruche pleine dans une ruche vuide. Dans deux différents poudriers j'eus donc deux fémelles. J'appellerai celle de l'un, la première mere; & celle de l'autre, la seconde mere. Je leur donnai à chacune un mâle. J'observai ce qui se passoit dans l'un & dans l'autre poudrier, pendant presque toute la journée. Ils furent toute la matinée posés sur mon Bureau, & je les eus auprès de moi dans les endroits où je me tins pendant la plus grande partie de l'après-midi. Tout ce que je vis ne fut pourtant presque que ce que Sff Tome V.

506 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE l'avois vû la veille; mêmes caresses de la part de l'une & l'autre fémelle pour leur mâle; & pendant un temps assés long, chaque mâle y répondit très-froidement. L'un & l'autre eurent pourtant des moments où ils parurent s'animer; quelquefois même ils passerent l'un & l'autre sur le corps de leur fémelle. Mais je surpris plusieurs fois chaque fémelle dans la plus indécente des postures. Je la surpris bien des fois sur le corps de son mâle, recourbant le bout de son derrière, & cherchant à l'appliquer contre cet endroit qui est en dessous, & près du bout du corps du mâle, & d'où sortent les parties qui paroifsent faites pour la fécondation. Dans des moments même, je vis le derriére de la fémelle bien appliqué contre cet endroit; mais il n'y resta appliqué qu'un instant. La jonction du mâle avec la fémelle se réduiroit-elle à cela! Cet instant suffiroit-il pour que ce qui est nécessaire de liqueur séminale pour féconder une partie des œufs, fût introduit dans le corps de la fémelle! Et seroit-ce au moyen de pareilles jonctions répétées un grand nombre de fois, que tous les œufs recevroient successivement des embryons en état de se développer! C'est sur quoi je n'oserois prononcer. Au moins cet accouplement, quoique de courte durée, ressembleroit-il à d'autres dont nous avons des exemples dans la Nature; celui de la plûpart des oiseaux ne dure qu'un instant. Swammerdam veut même que celui

Au reste, il paroît hors de doute que dans la ruche la mere fait les avances aux males qui lui plaisent, comme je les lui ai vû faire dans les poudriers; c'est à elle à les tirer de leur état d'indolence & de froideur. Ce renversement d'ordre semble même nécessaire; car dès qu'il a été établi qu'une seule sémelle habiteroit avec un millier

du coq avec la poule se fasse sans qu'il introduise dans le

corps de celle-ci, aucune partie folide.

DES INSECTES. IX. Mem. 507 de mâles, il devoit l'être que ces mâles n'auroient pas trop d'ardeur pour elle. Elle n'auroit aucun repos si tous la recherchoient; ils ne lui laisseroient pas le temps de prendre des aliments, ni celui de pondre; au lieu qu'elle vit tranquille au milieu de ces mâles indolents, parmi lesquels elle choisit ceux qui sont les plus aisés à animer.

Quelque difficile, au reste, qu'il puisse paroitre, de décider si l'accouplement de la mere abeille se réduit à ce que j'ai vû, je crois qu'il n'est pas impossible de se mettre en état de pouvoir prononcer avec certitude sur cette question; & peut-être le serois-je actuellement si j'eusse pensé plûtôt au moyen d'y parvenir. Les éclaircissements que ne pouvoient donner mes deux meres, pourroient être donnés par une mere qu'on sçauroit n'avoir jamais eu de communication avec des mâles, & à laquelle on en accorderoit un ou deux avec lesquels on la laisseroit pendant une journée. On mettroit ensuite cette mere dans une ruche où il n'y auroit que des abeilles ouvrières. Si on voyoit naître des vers propres à devenir des abeilles dans les cellules de cette ruche, on seroit certain qu'il n'auroit fallu pour féconder les œufs de cette mere, que les accouplements qu'on auroit vû se faire dans le poudrier. La seule difficulté qu'on peut trouver à faire cette expérience, c'est d'avoir une mere bien vierge, une mere qui n'ait point habité avec des mâles; & c'est à quoi on peut parvenir, en ôtant d'une ruche une de ces cellules de figure particulière & très-reconnoissable, dans lesquelles les vers qui se transforment en meres, prennent leur accroissement. Lorsqu'on aura observé de ces cellules, & qu'on en aura remarqué quelqu'une de bouchée, qu'on la détache; alors la mouche y est sous la forme de nymphe, ou le ver est prêt à prendre cette forme. Il ne s'agira que de tenir cette cellule à peu près aussi chaudement Sffij

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE hors de la ruche, qu'elle l'étoit dans la ruche; & pour cela, il n'y a qu'à la renfermer dans un tube de verre qu'on portera pendant le jour dans son gousset, & qu'on placera pendant la nuit sous le chevet du lit dans le pli du drap. J'ai pris ces soins pendant huit à neuf jours, pour une cellule qui ne les méritoit pas. Je la couvai, pour ainsi dire, croyant qu'elle contenoit une sémelle, & l'avois lieu de le croire, parce qu'elle étoit bouchée de toutes parts: le hazard avoit voulu que la porte qui avoit laissé sortir la mouche fémelle, se fût si bien refermée, après qu'elle en fut sortie, qu'il ne sembloit pas que la cellule eût jamais été ouverte. Au reste, quand on sçait qu'on peut faire naître dans les gâteaux de cire tirés hors de la ruche, des abeilles ordinaires & des mâles, lorsque les cellules de ces gâteaux font pleines de nymphes, on ne doutera pas qu'on n'y puisse faire naître de même des fémelles. La plus grande difficulté consiste à avoir des cellules qui contiennent des nymphes prêtes à se transformer en mouches fémelles, parce que ces cellules sont trèsrares en comparaison des autres. Comme il n'y a pourtant guéres de ruches où on n'en puisse trouver plusieurs chaque année, on peut réussir à faire l'expérience que nous proposons. Nous nous promettons bien de la tenter cette année; & nous prions ceux qui aiment l'Histoire naturelle, de chercher à la faire. Elle doit éclaircir une question très-curieuse.

Mais pour dire encore quelque chose des deux meres dont chacune avoit été tenue dans un poudrier avec un mâle, vers le midi je m'apperçus que le mâle que j'avois donné à la première, étoit mort. Ce cadavre étoit posé transversalement sur le corps de la fémelle, qui le soûlevoit, comme si elle eût eu espérance de le ranimer. Je lui ôtai ce mâle, & je lui en donnai un autre qui mourut encore

auprès d'elle sur les trois à quatre heures. Il sembleroit que les caresses de la sémelle avoient été fatales aux mâles, qu'elles avoient opéré dans ces mâles, quelque indolents qu'ils semblent être, une dissipation d'esprits, un épuisement qui leur avoit été suneste: mais ce qui doit m'empêcher de regarder cette cause de leur mort, comme absolument certaine, c'est que j'en trouvai quelques-uns de morts le même jour, dans un poudrier où j'en avois rensermé un grand nombre, & où ils n'avoient point de sémelle avec eux.

La première fémelle mourut elle-même la nuit fuivante par un accident qu'il est inutile de rapporter ici; mais je dois dire que j'ouvris son corps, & il étoit nécessaire que je l'ouvrisse. Je n'y trouvai aucun œuf de grosseur sensible à la vûe simple. A peine la plus forte loupe me pouvoit-elle faire appercevoir des files de petits grains dans ces conduits où les œufs sont visibles sans le secours d'aucun verre, lorsque la mere est en pleine ponte. Nous avons rapporté ci-devant, qu'une mere qui avoit le corps rempli de gros œufs, n'avoit tenu aucun compte des mâles. Il y a donc apparence que les meres qui caressent les males, sont celles qui ont besoin d'être fécondées. La seconde de mes deux derniéres meres, n'avoit pas le ventre plus gros que la premiére. Je ne crus donc pas nécessaire de l'ouvrir pour m'assûrer qu'elle n'avoit pas des œufs plus avancés que ceux de l'autre. Je pris un parti plus doux. Après avoir peint son corcelet avec un vernis jaune, je la mis dans une ruche où, outre la mere naturelle, j'en avois déja introduit une autre à laquelle j'avois donné une livrée rouge. Ce n'est pas ici le lieu de parler de ce qui se passa dans la ruche où étoient ces trois reines, il suffit de dire actuellement que celle à livrée jaune fut fort bien reçûe par les abeilles ordinaires.

Sffiij

La fécondation & la ponte de la mere abeille nous fournissent encore des saits dignes d'être remarqués, & de la certitude desquels il est aisé de se convaincre. Nous avons déja dit que comme les poules d'une basse-cour pondent journellement, de même la mere abeille pond dans prefque tous les mois de l'année, si on en excepte ceux d'une trop rude saison. Mais les poules ont besoin de vivre avec le coq pendant toute l'année; si elles restoient plusieurs semaines de suite sans souffrir ses approches, leurs œufs feroient stériles, au lieu que ce n'est que pendant quelques semaines que la mere abeille a beloin de vivre avec des males. Quand le temps est venu où elle a pour eux une indifférence dont nous avons rapporté un exemple, ou, plus exactement, quand le temps est venu où ils ne sont plus nécessaires aux fémelles nouvellement nées dans la ruche, les abeilles ordinaires déclarent la plus cruelle guerre à ces mâles. Pendant trois à quatre jours elles en font une tuerie effroyable. Malgré la supériorité qu'ils sembleroient avoir par leur taille, ils ne sçauroient tenir contre les ouvriéres qui sont armées d'un poignard qui porte le venin dans les playes qu'il fait. D'ailleurs, le nombre des abeilles surpasse considérablement celui des mâles, & elles n'ont point de honte de se joindre trois ou quatre ensemble contre un seul. Tant que ces jours de carnage durent, on en voit du matin au soir d'acharnées sur des mâles qu'elles trainent morts ou mourants hors de la ruche. Ceux même qui ne sont pas encore parvenus à l'état de mouche, qui sont encore sous la forme de ver ou sous celle de nymphe, ne sont pas épargnés. Les abeilles arrachent ces vers de ces mêmes cellules qu'elles avoient construites pour eux en d'autres temps, & dans lesquelles elles avoient même pris soin de les nourrir. Leur haine s'étend alors sur tout ce qui est mâle, ou qui peut le devenir. Elles font tout ce qui est en elles pour qu'il n'en reste, ni ne puisse y en avoir de long-temps dans la ruche. Il y a des ruches où ces carnages se sont plûtôt, & d'autres où ils se sont plus tard, parce qu'il y en a où les mâles ont commencé à naître ou plûtôt ou plus tard que dans les autres. Dans telle ruche, la tuerie des mâles arrive dans le mois de Juin; dans d'autres, c'est dans le mois de Juillet; & ce n'a été que dans le mois d'Août que j'ai vû massacre les mâles de certaines ruches; mais elles étoient de celles où un essaim avoit été mis au mois de May.

Qu'on suppose avec nous pour un moment, ce que nous promettons de prouver dans la fuite, que les abeilles parviennent à exterminer tous les mâles de leur ruche, foit dans le mois de Juin, foit dans celui de Juillet, soit dans celui d'Août; depuis le jour ou le dernier d'une ruche a été tué, la mere de cette ruche n'en reverra plus jusqu'au Printemps de l'année suivante; elle ne sçait ce que c'est que de fortir de chés elle pour aller en chercher dans d'autres ruches où il pourroit en être resté. Cependant, la mere qui, dès le mois de Juin a été privée de tous ses mâles, ne laissera pas de faire beaucoup d'œufs féconds dans le reste de l'Eté & au commencement de l'Automne. Ce fera sur-tout au Printemps de l'année suivante qu'elle pondra assés d'œufs pour fournir un essaim de mouches, & qu'entre ces œufs il y en aura qui donneront des abeilles ordinaires, d'autres qui donneront des mâles, & d'autres qui donneront des fémelles. Ces derniers œufs ont done été fécondés neuf à dix mois avant qu'ils ayent été pondus, & cela lors qu'ils étoient d'une petitesse que nous ne sçaurions imaginer. Après l'avoir été, ils sont restés aussi longtemps dans le corps de la mere mouche, pour y prendre tout l'accroissement qu'ils doivent avoir pris lersqu'ils en fortent, que le fœtus humain reste dans le corps de sa mere,

avant qu'il soit devenu un enfant en état de voir le jour. Mais les sœtus humains demandent pour naître bien conditionnés, de demeurer à peu près neuf mois dans le corps de la mere; & entre les œuss de la même abeille, quelques-uns contiennent des sœtus parfaits, quoiqu'ils soient mis au jour quelques semaines seulement après qu'ils ont été sécondés, & peut-être plûtôt. C'est de quoi on a des preuves dans les nouveaux essaims. Il est sort singulier que pendant que des œuss ne sortent avec l'embryon qu'ils renserment, que neuf à dix mois après qu'ils ont été sécondés, d'autres sortent aussi parfaits au bout de quelques semaines, & que d'autres sortent dans tous les temps intermediaires.

Mais on demandera, & on doit demander s'il est bien sûr qu'il ne reste aucun mâle caché parmi tant de mouches? si on peut être bien certain qu'il n'y en ait pas quelques-uns qui ayent échappé à un carnage presque général! Le Mémoire suivant apprendra les moyens qui nous ont mis en état de parler affirmativement sur cet article; qu'ils étoient tels qu'il n'étoit pas possible qu'un seul mâle pût se dérober à nos yeux, s'il avoit été dans une des ruches où nous le cherchions.

## EXPLICATION DES FIGURES DU NEUVIEME MEMOIRE. PLANCHE XXXII.

L A Figure 1 représente une portion d'un gâteau de circ, dont les alvéoles qui sont en m m m m m, sont remplis de miel & fermés; ils ont chacun leur couvercle de cire. Les alvéoles qui sont en b b, ont aussi chacun un couvercle, mais un peu plus relevé que celui des autres, parce que des nymphes ou des vers prêts à se transformer en nymphes, sont

DES INSECTES. IX. Mem.

font logés dans ces alvéoles. r, oc, od, font trois cellules, de celles dans lesquelles croissent les vers qui se métamorphosent en meres abeilles, de celles que nous avons nommées des cellules royales; elles pendent du bord inférieur du gâteau. La cellule oc, est encore très-courte, & devoit être allongée par les abeilles. Les cellules r, & d, sont chacune en état de recevoir un œus. o, leur ouverture.

La Figure 2 fait voir un morceau d'un gâteau de cire, à un des côtés duquel sont attachées deux cellules royales. or, or, ces deux cellules. Leur bout inférieur o, est actuellement fermé, comme l'est le bout de chacune de celles dans lesquelles il y a une nymphe, ou un ver prêt à devenir

nymphe.

Dans la Figure 3, une cellule royale est posée sur des cellules ordinaires qui ont été un peu élevées pour lui faire un appuy. h, cette cellule. o, son ouverture. g, g, marquent deux cellules royales qui ne sont que commencées, qui sont saites encore en gobelet, ou en calice de gland.

Dans la Figure 4, une cellule royale a son ouverture 0, en enhaut, c'est-à-dire, dans un sens contraire à celui où elle est naturellement; aussi peut-on voir l'intérieur de sa cavité. Cette cellule qui n'est que commencée, a la figure d'un gobelet; sa surface est lisse; les abeilles n'y avoient pas fait encore une sculpture semblable à celle qu'a l'extérieur

des cellules plus avancées.

La Figure 5 représente en grand les ovaires d'une mere abeille, & les conduits par lesquels passent les œus pour sortir du corps. Elle a été dessinée d'après celle de Swammerdam, qui est ici beaucoup réduite. La grandeur qu'on lui a donnée, a semblé suffisante pour faire paroître distinctement toutes les parties dont elle est composée. a h t o o o, un des ovaires, qui est composé d'un grand nombre de yaisseaux tels que celui qui est marqué a o o o t, dans chacun Tome V.

514 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE desquels des œufs sont mis à la file. Si j'eusse voulu faire quelque changement dans la figure de Swammerdam, j'eusse fait ajoûter en a, un vaisseau assés gros, à peu près aussi gros que celui qui est au-dessous de t, duquel tous ceux qui composent l'ovaire m'ont paru tirer leur origine. bcctccb, est l'autre ovaire. On remarquera qu'il n'est pas aussi plein d'œufs que le premier; & c'est à dessein que Swammerdam ne l'a pas fait représenter parfaitement semblable à l'autre. Il a voulu qu'un des ovaires donnât idée de l'état d'une mere très-féconde, & l'autre de celui d'une mere qui l'est moins, ou dont la ponte est avancée. Quand on ouvre une mere qui n'est pas en état de pondre, & qui n'y fera pas si-tôt, comme j'en ai ouvert plusieurs de celles-ci en Hyver, alors chaque ovaire est un assemblage de filets qui, dans toute leur longueur, sont tels que les portions les plus proches de c, c, c, &c. Il n'est pas nécessaire d'avertir que les vaisseaux c, c, c, c, ont été écartés les uns des autres près de leur bout, pour les rendre plus sensibles, que tous les bouts sont naturellement réunis comme ceux de l'autre ovaire le sont en a te, te, deux conduits à l'un desquels aboutissent tous les vaisseaux d'un des ovaires, & de même ceux de l'autre ovaire se rendent à l'autre conduit. e, œufs qui paroissent dans chacun des conduits te, te. m, le grand canal dans lequel les conduits te, te, portent les œufs. g, petit corps sphérique que Swammerdam croit destiné à fournir la liqueur visqueuse dont les œufs doivent être enduits. q, deux vaisseaux aveugles qui partent d'un même tronc implanté sur le grand canal. Swammerdam soupçonne qu'ils sont destinés à faire la sécretion de la liqueur visqueuse. n, n, muscles qui servent au jeu de l'aiguillon. u, la vessie à venin. s, le vaisseau qui lui porte le venin, que Swammerdam affûre avoir vû divilé en deux branches zz. f, l'aiguillon. dd, les deux piéces qui

DES INSECTES. IX. Mem. 515 font un étui à l'aiguillon. Une infinité de trachées lient les vaisseaux des deux ovaires, & leur fournissent de l'air. Entre les deux ovaires, il y a une vessie x, que Swammerdam regarde comme une vessie pulmonaire.

## PLANCHE XXXIII.

Les Figures 1 & 2 représentent en grand une jambe de la derniére paire d'une abeille mâle. La figure 1 la montre par la face extérieure, & la figure 2 en fait voir la face intérieure. Si on compare cette jambe avec une de celles de la même paire d'une abeille ouvriére \*, & une \* Pl. 26. de celles d'une mere abeille, on remarquera, figure 1, que la partie p, que nous avons nommée la palette triangulaire, n'a point un enfoncement tel que l'a la jambe de l'abeille ouvrière; cette cavité est nécessaire à la jambe de celle-ci, pour recevoir & conserver la cire brute. Elle eût été inutile à la jambe du mâle qui ne ramasse pas cette matière. La même cavité n'a pas aussi été donnée à la jambe de la mere abeille, parce que cette mouche n'a pas été faite pour travailler. La jambe de la figure 2, a deux brosses de poils très-fins, & très-pressés les uns contre les autres. L'une de ces brosses p, est attachée à la face intérieure de la palette triangulaire, & l'autre b, l'est à la face de la partie suivante. La jambe de la mere abeille n'a point de pareilles broffes. Comme elle ne va jamais sur les fleurs, elle n'est pas sujette à se poudrer des poussiéres de leurs étamines. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de se brosser ellemême pour ôter de ses poils les poussiéres ou autres ordures qui peuvent s'y attacher; elle a à son service un grand nombre de mouches qui prennent volontiers ce foin. Il falloit que le mâle qui va quelquefois sur les fleurs, pût lui-même se nettoyer, c'est un office que les abeilles ordinaires ne lui rendroient pas. Mais les brosses des jambes

Tttij

du mâle n'avoient pas besoin d'être faites de poils aussi longs & aussi roides que sont ceux des jambes des abeilles ouvrières. Il sussit que les brosses de ceux-là puissent faire tomber les poussières attachées à quelques-unes de leurs parties; au lieu que les brosses des ouvrières, doivent retenir les poussières qu'elles otent à quelqu'autre partie; elles servent à en faire des amas nécessaires.

La Figure 3 fait voir un mâle abeille par-dessous, de grandeur naturelle. En a est l'anus, & l'ouverture par laquelle sortent les parties qui caractérisent le sexe de cette

mouche.

La Figure 4 est le bout postérieur du corps du mâle de la figure précédente, extrémement grosse & vû du même côté. a, l'anus. c, c, deux plaques analogues aux crochets qu'on trouve ordinairement au derriére des mâles des infectes de différentes classes & de différents genres. e, cartilage, sous lequel les crochets c, c, sont souvent cachés, au moins en partie.

Les Figures 5 & 6 font voir l'une par-dessus, & l'autre par-dessous, un mâle de grandeur naturelle, qui a fait sortir de son corps les deux cornes charnues, & l'arc qui est entr'elles. e, e, les deux cornes charnues. u, l'arc.

La Figure 7 représente le bout postérieur du corps du mâle vû avec une forte loupe, & par dessus, dans l'instant où la pression a commencé à saire paroître en dehors les parties qui constituent son sexe. ff, le dernier anneau. ffcc, membrane blanche très-distendue. c, c, deux ensoncements, de chacun desquels la pression continuée sera sortir une corne charnue. d, autre ensoncement qui a quelques poils. u, quatrième ensoncement, duquel doit s'élever par la suite la partie saite en arc. m, le bout de la partie qui s'est montrée; il est extrémement yelu, & a une ressemblance grossière avec un masque.

DES INSECTES. IX. Mem. 517
Dans la Figure 8, on voit le dessous de ce dont on voit
le dessus dans la figure 7. m, le masque velu. u, marque
l'arc qui est apperçu au trayers des membranes qui le
couvrent.

La Figure 9 montre les deux cornes charnues qui ont commencé à s'élever au-dessus des enfoncements c, c, de la figure 7. c, c, font dans la figure 9 ces deux cornes.

Dans la Figure 10, les cornes c, c, qui ne commençoient qu'à s'élever dans la figure 9, paroissent dans toute leur longueur. La petite cavité d, de la figure 7, est ici remplie; en sa place est un petit monticule velu. u, l'arc qui est sorti en partie. m, le masque.

La Figure 11 fait voir par-dessous, les parties qui sont vûes par-dessus dans la figure précédente, & dans un instant où la pression a forcé l'arc à sortir. u, l'arc. c, c,

les cornes. m, le masque.

Ces cornes avec le masque, ont paru à un Auteur avoir de la ressemblance avec la tête d'un bœuf ou d'un taureau; c'est même une merveille sur laquelle il s'est fort récrié. Peut-être qu'il n'en a pas fallu davantage dans des temps où on se contentoit des raisons les plus frivoles, pour faire penser que les abeilles pouvoient venir d'un taureau pourri.

## PLANCHE XXXIV.

Les premières Figures de cette Planche sont encore destinées à représenter les parties propres aux mâles des abeilles, que la pression continuée sait sortir de leur corps; & les autres figures représentent ces parties dans l'état où elles sont dans le corps même: toutes les parties qu'elles nous sont voir sont extrémement grossies, mais elles ne le sont pas toutes également.

La Figure 1 ne représente qu'une portion de la figure

Ttt iij

2, mais plus grossie. c, c, les cornes. La portion c e, de chacune est ordinairement d'un jaune rougeâtre. u, l'arc, fur lequel on compte aisément cinq bandes de poils, transversales. m, le masque, dont les poils sont ici plus sensibles que dans les sigures de la planche précédente.

La Figure 2 fait voir de côté, des parties qui ne sont vues que par-dessus & par-dessous dans les figures de la planche précédente. a, partie supérieure d'un anneau. c, c,

les cornes. m, le masque. u, l'arc.

La Figure 3 nous montre les parties qui ont été forcées de fortir du corps du mâle, par une pression plus longue & plus forte que celle qui a fait paroître les parties qui paroissent dans les autres sigures. En u, est l'arc qui n'est plus reconnoissable, tant il est gonssé & allongé. Tout ce qu'on voit de charnu, depuis u, jusques en y, est sorti par le bout de l'arc des figures 1 & 2.n, est un cartilage brun, le même qui est marqué par la même lettre, figure 7. Au lieu qu'il est vû par son côté convexe dans cette derniére figure, il est vû dans la figure 3, par son côté concave.

Dans la Figure 4, nous trouvons les effets d'une presfron encore plus grande que celle qui donne les parties de la figure 3. c, c, les cornes. u, l'arc, qui a été contraint de descendre en bas par les parties qui sont sorties de son bout. Alors pourtant cet arc est plus défiguré qu'il ne l'est ici; mais pour marquer sa position, on lui a conservé une forme qu'il a presque perdue. p, la partie que nous avons nommée la palette, & que je n'ai jamais vû paroître que lorsqu'il s'est fait un déchirement en b, ou aux

environs.

Nous aurions pû faire desfiner beaucoup de figures moyennes entre les figures 3 & 4. mais nous n'avons pas cru le devoir faire, parce que ces deux derniéres figures & toutes les intermédiaires, n'ont rien d'assés confDES INSECTES. IX. Mem. 519 tant. Lorsque la pression devient asses forte pour obliger des parties à sortir du bout de l'arc, figure 1 & 2, elle produit des dérangements qui ne sont pas toujours les mêmes.

Dans la Figure 5, les gaudrons de la palette sont plus nets que ceux de la palette p, figure 4; & cela, parce qu'ils n'ont pas été dérangés par une pression outrée.

Dans la Figure 6, les gaudrons de la palette paroissent plus détachés les uns des autres que dans la figure 5, & il est asses ordinaire de les trouver disposés comme ils le

sont dans cette figure 6.

La Figure 7 représente les parties propres au mâle des abeilles, telles qu'elles sont lorsqu'après avoir ouvert son corps on les en a tirées, & qu'on les a étendues afin que les unes ne cachassent pas les autres. a, le bout postérieur du corps, le dessus du dernier anneau. f, f, les vésicules séminales. d, d, les vaisseaux déférents. q, q, étranglements par lequel les vaisseaux déférents communiquent avec les vésicules séminales. x, x, vaisseaux tortueux, qui ont plus de longueur qu'ils n'en ont ici, & qui se rendent aux testicules. t, t, les testicules. r, canal dans lequel les vésicules séminales peuvent porter leur liqueur laiteuse, & que Swammerdam appelle la racine de la partie du mâle. l, l'endroit où le canal précédent se joint au corps que nous avons nommé la lentille. li, la lentille. i e, i e, deux plaques brunes & écailleuses ou cartilagineuses, qui fortifient la lentille pres d'un de ses bords. n, autre plaque cartilagineuse. Sur la face de la lentille qui ne sçauroit paroître dans cette figure, il y a deux plaques femblables à celles qui sont marquées ie, & n, elles y sont semblablement placées. k, canal fait de membranes plissées, qui part du bout postérieur de la lentille. p, la palette gaudronnée. u, l'arc; il paroît au travers des membranes qui le couvrent.

m, les membranes qui forment cette espèce de sac charnu; qui, lorsqu'il est hors du corps, a à son bout un masque velu. c, c, les deux cornes, dont l'une est étendue; l'autre est pliée; elles le sont toutes deux naturellement, & plus

pliées que celle qui l'est ici.

La Figure 8 montre les parties du mâle arrangées comme elles le sont dans son corps, & comme elles y paroissent lorsqu'on a emporté la partie supérieure de chaque anneau. Le trait z z y y a, marque le contour du ventre. f, f, les vésicules séminales. d, d, les vaisseaux désérents. x, x, vaisseaux tortueux qui doivent aboutir aux testicules, lesquels ne paroissent pas dans cette sigure, & ne sont pas aisés à dégager des trachées qui les enveloppent. l, la lentille à laquelle se rend le canal r l.

La Figure 9 fait voir les parties du mâle dans l'état où elles paroissent lorsqu'on a emporté les parties d'anneaux qui recouvrent le ventre. Le trait zzyy a, marque le contour du dos sur lequel sont posées les parties qui sont actuellement visibles. s, s, les vésicules séminales. l, la lentille. e, une des plaques écailleuses qui sortifie un des cô-

tés de la lentille.



DIXIE'ME



https://rcin.org.pl

Haurrard scalp.



DIXIE'ME ME'MOIRE.

DES MOYENS DE FAIRE PASSER

## LES ABEILLES D'UNE RUCHE DANS UNE AUTRE;

Et comment on peut exammer une à une toutes celles d'une ruche.

L importe également à ceux qui élevent des abeilles L dans la vûe de profiter de leurs travaux, & à ceux qui cherchent principalement à s'instruire de leur Histoire, de sçavoir les moyens de forcer celles d'une ruche de passer dans une autre. On se met par-là en possession de toute la cire & de tout le miel de la ruche dont elles ont été chassées. Si ce procédé semble avoir quelque chose d'injuste, au moins la cruauté n'y est-elle pas jointe à l'injustice, comme elle l'est dans la pratique usitée en beaucoup de pays, où, pour s'emparer de tout ce que ces mouches ont ramassé, on a la barbarie de les faire périr elles - mêmes, où on les étouffe toutes dans leur propre habitation. Il y a même des circonstances où c'est leur rendre un bon office que de leur faire quitter un logement qui est rempli de gâteaux de cire, quoique ce soit pour les établir dans un autre qui est dénué de tout. Lorsque ces fausses teignes dont nous avons parlé dans le troisième volume, se sont trop multipliées dans une ruche, les abeilles n'ont rien de mieux à faire que de la leur abandonner. Elles ne sçauroient suffire à y construire autant de cellules que ces fausses teignes en détruisent. On sert Tome V. . Vuu

donc alors les mouches, en les forçant de prendre un

parti qu'elles auroient dû prendre d'elles-mêmes.

Ce n'est aussi qu'en mettant toutes les abeilles hors de la ruche dans laquelle elles sont établies, qu'on peut parvenir à s'assûrer de plusieurs faits essentiels à leur Histoire; de plusieurs faits que nous avons avancés dans les Mémoires précédents, sans en avoir encore prouvé la réalité: comme de s'assûrer que pendant presque toute l'année, il n'y a dans chaque ruche qu'une mere; de sçavoir le temps d'une assés courte durée pendant lequel il peut y en avoir plusieurs; de le convaincre que les ruches sont ordinairement dépourvues de males pendant au moins huit à neuf mois consécutifs. Mais avant que d'expliquer les moyens nouveaux que nous avons employés pour certifier ces faits, nous devons parler des moyens qui ne sont pas ignores, & auxquels on scait avoir recours pour faire passer les abeilles d'une ruche dans une autre.

Nous supposerons d'abord que la ruche dont on yeut deloger les mouches, & celle où on les veut faire entrer, font en panier d'ozier ou d'autre bois propre à être entrelacé, & que leur figure tient de la conique. Ce que nous aurons dit de celles-ci pourra être aisément appliqué aux ruches de toute autre figure, de toute autre matière, & de toute autre structure. La manière la plus usitée & une des plus simples de faire passer les mouches d'un panier dans un autre, est celle que nous allons décrire la

premiére.

6.

Les ruches en panier, comme tous les vases coniques, n'ont qu'une seule & très-grande ouverture, celle de leur base, mais qui est bouchée par l'appuy plat sur lequel elles sont posées. On commence par renverser sans dessus \* Pl. 35. fig. desfous, la ruche peuplée \* qu'on veut rendre déserte, par mettre son ouverture en enhaut. Comme on a besoin de DES INSECTES. X. Mem.

la maintenir pendant du temps dans cette position, avant que de la renverser on a cu soin de creuser en terre un trou sur le fond duquel on pose son sommet & dans lequel elle entre de cinq à six pouces. La terre qui a été ôtée pour faire le trou étant rapprochée de la ruche, aide encore à la soûtenir. Sans creuser même la terre, on peut suppléer à l'appuy qui manque à la ruche renversée, par quelques grosses pierres. Il n'est gueres nécessaire d'avoir pour cette opération, comme quelques uns l'ont, une espèce de trepied sait de trois piéces de bois disposées triangulairement & assujetties avec trois autres piéces qui

foûtiennent le triangle parallelement à l'horison.

On imagine bien qu'il est très-simple de renverser une ruche sans dessus dessous, & de la retenir en cet état; mais de le faire, peut paroître une mauvaise commission pour celui qui s'en charge; il semble devoir être exposé à bien des piquûres. Il le seroit aussi, s'il choisissoit pour cette opération, les heures d'un jour chaud, où le soleil est le plus ardent; mais le soir, lorsque le soleil est couché, & le matin, lorsqu'il ne paroît pas encore sur l'horison, ou qu'il s'y est peu élevé, on peut souvent renverser la ruche & la tenir renversée, sans qu'il en sorte une seule mouche. Cependant, comme d'un moment à l'autre, elles peuvent cesser d'être tranquilles, qu'il faudra même bien-tot les faire mouvoir, la prudence veut que celui qui les doit inquieter, se précautionne contre leurs attaques; il faut même le sçavoir faire de façon qu'à quelque heure du jour qu'on veuille les tourmenter, on le puisse sans risque.

C'est sur-tout pour le visage qu'on a à craindre: pour le dessendre & pour dessendre le col, on a un camail \* de \* Pl. 35. sg. toile forte, dont le devant est fermé par une espèce de masque de toile de crin \*, de toile à tamis très-claire, & au \* m.

Vuuij

travers de laquelle on voit comme au travers d'un verre. Je fais donner de larges manches à ce camail, qu'on lie avec \* Pl. 35. fig. un ruban \*, auprès des poignets. Le bas du carnail doit aussi être tenu bien appliqué contre le corps par une ceinture \*. Des bas ordinaires ne suffisent pas pour deffendre les jambes; des bottines de cuir mol, de celles qui sont faites en bottes & qui se laissent appliquer contre la jambe par une jarretière mise au-dessous du genou, seroient admirables. Au défaut de pareilles bottines, on s'en peut faire une très-bonne à chaque jambe en la couvrant d'une serviette qui y fait plusieurs tours, & qui est retenue par une ficelle tortillée dessus le bas jusques au haut de la jambe. Des gants ordinaires ne mettent pas les mains en sûreté; l'aiguillon peut passer au travers de ceux d'un chamois épais. Quelques Auteurs recommandent des gants de laine; ils prétendent que les abeilles ne piquent pas dans la laine; il n'y a rien de moins vrai. Ce qui l'est, c'est que des gants faits d'une grosse laine sont meilleurs que des gants d'un cuir mince. Une espéce de bourre qui se trouve dessus, fait qu'il y a plus loin jusques à la main pour faire pénétrer l'aiguillon; mais les abeilles sçavent très-bien le diriger entre des floccons de cette bourre; dans beaucoup de circonstances, j'ai vû les mains de celui à qui j'avois donné de ces gants, & des plus épais, remplies de piquûres. Pour que les mains soient hors de risque, c'en est à peine assés de donner deux gants à chacune, un de peau sous celui de laine.

Il n'est point de temps où on ne puisse affronter les abeilles quand on s'est muni contre leur aiguillon, comme nous venons de le prescrire; mais ceux qui sont aguerris avec elles, négligent une partie de ces précautions; ils ne redoutent que médiocrement leurs piquûres. On peut donc être en état d'agir sans risque sur la ruche qui

DES INSECTES. X. Mem. 525

a été mise le haut en bas & arrêtée dans cette position. Elle peut alors servir d'appuy à une ruche vuide dont on la couvre \*. Si les diametres des deux ruches sont égaux, \* Pl. 35. fig. elles s'ajustent l'une sur l'autre; & si le diametre de la base 7. de l'une surpasse un peu le diametre de la base de l'autre, une des deux entre un peu dans l'autre. Il n'est presque pas possible que les deux ruches soient appliquées l'une contre l'autre sans laisser des vuides qui sont autant de portes par lesquelles les abeilles pourroient sortir; mais on peut boucher ces vuides sur le champ avec quelque terre grasse ramolie par l'eau, ou avec de la bouze de vache. Pour les boucher plus solidement, je fais volontiers entourer les deux ruches à leur jonction, par une bande de toile \*, faite d'une longue serviette ou d'une petite nappe \* !Fig. 8. rendue étroite par des plis redoublés. Plusieurs tours d'une

petite corde arrêtent cette bande de toile contre l'une &

contre l'autre ruche.

Pendant qu'on a fait les dispositions dont nous venons de parler, on a commencé à mettre le trouble parmi les abeilles, on cherche à l'y augmenter pour les déterminer à quitter la ruche inférieure où elles sont, & à monter dans la supérieure. On prend deux baguettes de bois, une de chaque main, avec lesquelles on frappe alternativement contre deux côtés opposés de la ruche inférieure. Les ébranlements que causent les coups réiterés, & le bruit qui les accompagne, inquietent les mouches. Bien-tôt on les entend bourdonner, & leurs bourdonnements vont en augmentant. Elles se mettent en mouvement. Quelques-unes se déterminent à abandonner une habitation qui est sans dessus dessous, & où on ne les laisse pas tranquilles, pour passer dans une autre qui n'est pas ébranlée comme la première par des coups continuels; d'autres suivent celles-ci. Quand la mere est de celles qui se sont

Vuu iii

déterminées à partir, le plus grand nombre des mouches se trouve bien-tôt dans la ruche supérieure: mais lorsque la mere est plus paresseuse ou plus affectionnée à tout ce qui est dans son ancien logement, on battroit quelquefois pendant des heures entiéres sans que les coups déterminassent les abeilles à déménager. On reconnoit l'effet qu'ils ont produit, en appliquant l'oreille contre la ruche supérieure. Quand on entend bien du bruit dans celle-ci, c'est un signe certain que beaucoup de mouches s'y font rendues, & on peut séparer alors les deux ruches l'une de l'autre.

Lorique les coups de baguette ne produi ent pas un esfet asses prompt, sans séparer les deux ruches je fais mettre en embas la supérieure que je fais bien-tôt remettre en enhaut. Et enfin, je les fais agiter à bras autant qu'il est possible. Ainsi, on ne manque pas de déterminer un nombre d'abeilles à passer dans la ruche vuide; & quelque petit qu'il soit, il suffit pour la faire devenir le logement de toutes les autres, sur-tout si on porte sur le champ la ruche qu'on veut remplir dans la place où étoit celle qu'on veut vuider. C'est une circonstance très-essentielle & de laquelle je ne trouve pas qu'on ait assés songé à \* Pl. 35. fig. avertir. Dès qu'elle y aura été mise \*, on étendra un drap \* par terre auprès de la nouvelle ruche, & l'on secouera rudement sur le drap l'ancienne ruche dont l'ouverture sera en

> embas. On donnera même des coups de cette ruche contre le terrain que le drap couvre. L'effet de ces secousses & de ces coups, sera de faire tomber sur le drap, des gros de mouches qui s'étoient obstinées à rester dans leur ancien logement. Le drap n'est ici nécessaire que pour recevoir les gâteaux pleins de miel qui pourroient tomber eux-mêmes, & qui deviendroient mal propres s'ils tomboient sur la terre. Les mouches qui sont en tas sur le drap, & qui se

DES INSECTES. X. Mem.

trouvent tout près de l'endroit où elles avoient coûtume de se rendre, dirigent leur marche vers ce même endroit. On en voit de larges files & bien continues qui tendent à y arriver. A mesure que les mouches de ces files parviennent à une ruche où il y a déja plusieurs de leurs compagnes, elles entrent dedans en foule. Afin même qu'elles trouvent un chemin plus facile & plus court, on placera une planche \*, de manière qu'un de ses bouts \* Pl. 35. fig.

porte sur le drap, & l'autre sur l'appuy de la ruche.

La circonstance de poser la nouvelle ruche auprès de l'ancienne, contribue si fort à la réussite du déménagement qu'on veut faire, qu'elle pourroit dispenser de toutes les premiéres pratiques que nous avons enseignées, qu'il suffiroit de secouer sur le drap la ruche habitée, d'obliger ainsi les abeilles à la quitter, pour les déterminer à aller s'établir dans l'autre. On peut pourtant réussir à faire entrer les mouches dans une ruche qui n'est pas placée si favorablement.

Il y a toûjours un certain nombre d'abeilles qui, malgré les secousses qu'on a données à leur ancienne ruche, quoiqu'on l'ait frappée rudement contre terre un grand nombre de fois, s'opiniâtrent à y demeurer; mais bientôt on les met dans la nécessité d'aller rejoindre le gros: car on ôte les uns après les autres les gâteaux de la ruche. On coupe avec un couteau le plus près qu'il est possible des parois, celui qu'on veut détacher. Quand on tire ce gâteau hors de la ruche, plusieurs abeilles y sont cramponnées ou courent dessus. On les balaye avec les barbes d'une plume, & on les fait tomber sur le drap. Tous les gâteaux ayant été ainsi retirés les uns après les autres, ce qui reste d'abeilles dans l'ancienne ruche est peu considérable; en la frappant contre terre deux ou trois fois, on les fait tomber; & enfin, on transporte au loin la ruche que l'on vient

de vuider de mouches & de gâteaux, afin que l'autre se

peuple plus paisiblement & plus promptement.

Lorsqu'on veut déloger des mouches d'une ruche où elles ne sont pas établies depuis long temps, & où elles n'ont pas encore fait beaucoup de gateaux, l'opération de les faire passer dans une autre est extrémement simple. Le soir ou le matin on frappe la ruche dans laquelle enes sont, contre une terre unie ou contre le dessus d'une table posée à terre. Les mouches qui ne sont pas entre des gâteaux, ne peuvent pas rélister aux secousses qui ont passé jusques à elles; elles tombent en masse. Le peu de gâteaux qu'il y a dans la ruche tombe quelquefois en même temps. Comme ils sont petits, ils n'ont que de soibles attaches, & ils ne tiennent encore qu'au haut de la ruche. On couvre de la nouvelle ruche le gros des abeilles qui est par terre; elles montent dedans & s'accommodent de l'échange qu'on les a obligé de faire. Nous dirons ailleurs qu'on réunit quelquefois ensemble deux essaims foibles, ou qu'on joint un essaim foible à un essaim plus fort, ce qu'on appelle marier ensemble deux essaims. Une des plus commodes façons de faire ces mariages, de faire passer les abeilles d'une ruche dans une autre déja habitée, est celle que nous venons d'expliquer; sur les abeilles qu'on a fait tomber de leur ruche, on met la feconde ruche dans laquelle sont les abeilles auxquelles on veut les affocier.

Mais ces moyens de faire passer les abeilles d'une ruche dans une autre, ne sont pas de ceux qui peuvent convenir à un Observateur qui veut sçavoir s'il y a pluralité de meres dans une ruche, s'il y a des mâles, ou s'il n'y en a pas. Tout se passe trop tumultuairement alors pour qu'il puisse faire de bonnes observations. On peut tirer un peu plus de parti d'une autre manière d'obliger les abeilles à déménager, & très-anciennement connue. Les premiers

Auteurs

DES INSECTES. X. Mem. Auteurs qui ont parlé des abeilles, ont sçu que toute fumée leur déplaît, & qu'on pouvoit l'employer pour les rendre plus traitables. On a sçu il y a long-temps qu'on pouvoit s'en servir avec succès, lorsqu'on vouloit leur ôter une partie de leur cire & de leur miel, ce qu'on appelle châtrer une ruche. Quand on a conduit la fumée sur l'endroit où elles sont le plus entassées, elles l'abandonnent. Un gâteau qu'elles cachoient entiérement à nos yeux, est entiérement à découvert au bout de quelques instants; il n'y reste pas une seule mouche. La fumée les incommode, elle les étourdit, elle les enyvre; elle peut même les enyvrer au point de les rendre incapables de se mouvoir, au point de les faire paroître mortes, & même de les faire mourir. Toute fumée, comme celle des herbes féches, ou à demi-féches, est capable de produire cet effet sur elles; mais il n'y en a point dont il soit plus commode de se servir, que celle d'un linge tortillé auquel on a mis le feu & dont on a éteint la flamme, ou celle d'un papier tortillé. J'éviterois de me servir de fumée des mêches où on peut avoir introduit du souffre. L'odeur en peut être trop promptement funeste aux abeilles. Dans bien des circonstances où l'on veut s'approcher de près des gâteaux de ces mouches, on se met à l'abri de leurs piquûres, en tenant à la main un linge qui répand beaucoup de fumée, surtout si on a soin de s'entourer d'une espèce d'athmosphére de cette fumée.

Ce n'est pas seulement pour manœuvrer plus à son aise aux environs des ruches, que l'on peut se servir de la sumée, on peut l'employer pour faire passer les abeilles d'une ruche dans une autre, & voici de quelle manière. Nous continuons de supposer que la ruche dont on veut les faire sortir, & celles où on veut les faire entrer, sont des

Tome V. . X x x

530 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE ruches en panier. On coupera plusieurs des brins de bois du sommet de la premiére, on y fera un trou de deux ou trois pouces de diametre : plus le trou sera grand & plus le fuccès de l'opération fera prompt. On fera entrer le haut de cette ruche dans une autre qu'on posera desfus, & qui y sera naturellement soûtenuë & fixée. Tout étant ainsi disposé, on introduira sur l'appuy de la ruche peuplée, des linges ou des papiers qui répandront de la fumée. Pour la mieux déterminer à monter j'ai quelquefois fait un trou au sommet de la ruche vuide & supérieure. La fumée porte le trouble dans la ruche habitée; on y entend bientôt du murmure, & ensuite un bourdonnement considérable. Les mouches abandonnent les endroits les plus enfumés; elles montent vers le haut de la ruche, & celles qui trouvent le trou qu'on y a fait, en profitent pour entrer dans un lieu où la vapeur qui les tourmente n'a pas encore pénétré. Il m'est arrivé quelquefois de déterminer assés vîte celles que je fumois à passer dans la ruche où je les voulois; mais quelquesois aussi il a fallu les fumer long-temps, mettre sous leurs ruches, & à bien des reprises, des rechauds où il n'y avoit qu'autant de feu qu'il en falloit pour faire répandre beaucoup de fumée aux matiéres qui le couvroient.

Un des inconvenients de cette opération, c'est que quand les abeilles ne se déterminent pas assés tôt à quitter leur ruche, quand elles donnent le temps à la sumée de les étourdir, il y en a beaucoup qui volant ou marchant au hazard, ou qui cherchant à sortir par le bas de la ruche, se jettent dans l'endroit où elle est le plus épaisse, & dans le seu même qui l'entretient. Alors il en périt un bon nombre, non-seulement de celles qui sont tombées dans le seu, mais même de celles qui ont été trop attaquées par la vapeur. Ordinairement néantmoins on ne les sorce

DES INSECTES. X. Mem.

531

à sortir qu'après avoir renouvellé plusieurs sois les matiéres qui répandent la sumée; pour cela, on est obligé de tirer de dedans la ruche le rechaud ou le support plus plat où sont les matiéres qui sont trop brûlées, ou qui se sont trop éteintes; ce qui ne se peut faire sans soûlever le bas de la ruche, & sans y ouvrir, pour ainsi dire, une large porte dont une partie des abeilles peut prositer pour sortir. D'ailleurs, en renouvellant souvent le seu, on les expose

davantage au risque de se brûler.

Pour faire entrer la fumée plus commodément, j'ai quelquefois posé la ruche dont je voulois chasser les mouches, sur un rondeau percé de plusieurs trous qui avoient un pouce ou un pouce & demi de diametre. Le fond d'un bacquet fait d'un tonneau scié en deux inégalement, m'a fourni le fond que je faisois percer, & sur lequel je posois la ruche. Mais avant que de l'y poser, je faisois faire une espéce de petit édifice qui soûtenoit en l'air à quatre à cinq pieds de terre le bacquet percé. Deux planches, par exemple, paralleles l'une à l'autre dont chacune avoit un de ses bouts appuyé sur le bord d'un mur de terrasse asses bas, & dont l'autre bout étoit soûtenu en dehors de la terrasse par un montant de bois; deux planches, disje, ainsi disposées, faisoient mon édifice. Elles étoient écartées de manière que le vuide qui étoit entr'elles étoit moins grand que le diametre du bacquet qu'elles devoient porter. Ce bacquet étant donc placé sur ces deux planches, & la ruche habitée étant posée sur le bacquet, rien n'étoit plus simple que de fumer les abeilles; il n'y avoit qu'à tenir le rechaud hors de la ruche, mais sous le fond sur lequel je l'avois établie. On renouvelloit dans le rechaud tout autant de fois qu'on le vouloit, les matiéres propres à donner beaucoup de fumée, & les abeilles étoient peu en risque de se venir jetter dans le seu; elles ne cherchoient

pas à fortir par des trous où il y avoit une fumée trop épaisse. Cette manière de fumer les abeilles m'a paru bonne. Quand on les a forcées pour la plûpart à monter dans la ruche supérieure, on acheve le reste comme nous avons dit qu'on l'achevoit dans le cas de la ruche qu'on a battue pour en chasser les mouches; c'est-à-dire, qu'on sépare les deux ruches l'une de l'autre; qu'on ôte un à un les gâteaux de l'ancienne ruche, & qu'on fait tomber les abeilles qui sont dessus auprès de la nouvelle ruche en balayant ces gâteaux avec les barbes d'une

Je me suis souvent servi de flacons d'un verre très-

plume.

transparent pour un usage fort différent de celui auquel on les employe ordinairement. Au lieu de les remplir de liqueur, je les ai souvent remplis de mouches à miel. Souvent j'ai eu en bouteilles toutes les mouches d'une ruche; & un des moyens & le premier dont je me suis servi pour y réussir, a été de les fumer. C'est sur-tout pour parvenir plus aisément à faire sortir de la ruche les mouches, & à les recevoir quand elles sortiroient, dans tel vase que je voudrois, que j'ai fait faire des ruches vitrées en cone tron-\* Pl. 22. fig. qué \*, & qui à leur partie supérieure ont un trou rond. 6. & Pl. 24. Ces mêmes ruches ont un fond qui les ferme. Après avoir bouché les petits trous qui servent de portes aux abeilles, avec de petits bouchons de papier, j'ouvrois pour un instant un des chassis vitres du bas, & je faisois entrer dans la ruche des linges qui répandoient beaucoup de fumée. Sur le champ je débouchois le trou du haut de \* Pl. 24. fig. la ruche, & je mettois sur ce trou \* & dans une position renversée, la bouteille ou le poudrier dans lequel je voulois faire entrer les abeilles., & dans lequel entroient bientôt celles qui cherchoient à fuir la fumée qui les incommodoit. Quand ce poudrier avoit asses d'abeilles, je le

DES INSECTES. X. Mem.

retirois, je le couvrois pour y retenir celles qui y étoient, & je mettois un autre poudrier en sa place, qui à son tour se remplissoit d'abeilles au point où je le souhaitois.

On pourroit croire que chaque fois qu'on retire un poudrier de dessus la ruche, qu'il s'en échappe bien des abeilles, quelque chose qu'on fasse, avant qu'il soit bouché, & qu'il s'en échappe de même par le trou de la ruche, avant qu'il soit couvert par le nouveau poudrier, si nous ne rappellions une manœuvre très-simple & dont nous avons déja parlé, qui met en état de faire tout cela sans qu'aucune abeille puisse s'envoler. Cette petite manœuvre demande seulement qu'on soit pourvû de deux quarrés de papier égaux & plus grands qu'ils n'ont besoin de l'être pour boucher le poudrier. Quand on est content du nombre des abeilles qui sont entrées dans le poudrier, on fait glisser les deux quarres de papier posés l'un sur l'autre sur le dessus de la ruche, pour les faire passer entre ce dessus & le poudrier. Les deux feuilles de papier glissées sous le poudrier, n'occasionnent jamais un vuide asses grand pour donner passage à des abeilles. Enfin, quand on a fait gliffer ces deux quarres jusques à ce que leur milieu soit vis-à-vis celui du trou, toute communication est ôtée aux abeilles de la ruche avec celles du poudrier. Ce qui reste alors à faire est bien facile, mais demande quatre mains. Quelqu'un retient avec les deux siennes le quarré de papier qui est immédiatement appliqué sur la ruche, pendant qu'une autre personne enleve l'autre quarré de papier & le poudrier contre les bords de l'ouverture duquel il est appliqué, & fait sur le champ de ce papier un couvercle qu'on ne sera plus obligé de tenir, parce qu'après avoir plié le papier tout autour des bords, comme il convient qu'il le soit, on l'arrête avec une ficelle au-dessous des rebords de l'ouverture. Alors Xxx iii

on n'a plus qu'à placer l'ouverture d'un nouveau poudrier fur le quarré de papier qu'on tient sur le trou de la ruche, & de manière que les centres des deux ouvertures soient à peu près vis-à-vis l'un de l'autre. On retire aussi-tôt le papier en le faisant glisser, & les abeilles de la ruche entrent dans ce second poudrier, comme d'autres

étoient entrées dans le premier.

On peut donc faire passer ainsi toutes ou presque toutes les abeilles de la ruche, dans autant de bouteilles ou de poudriers qu'on veut; & par conséquent on est maître de ne remplir chaque poudrier qu'autant qu'il le doit être pour qu'on puisse espérer de voir les unes après les autres les abeilles qu'il contient, & y distinguer les unes des autres celles qui sont de différent sexe. On a même le temps d'examiner ces abeilles, lorsqu'elles se rendent de la ruche dans la bouteille, sur-tout si cette bouteille est de

celles qui ont un col long & étroit.

Au lieu de la fumée, on peut se servir de l'eau pour faire passer les abeilles dans autant de poudriers qu'on voudra, & pour les faire simplement passer d'une ruche dans une autre. C'est peut-être même la manière la plus commode de faire ces sortes d'opérations, & avec la moindre perte de mouches, & avec moins de risque d'être piqué. Elle n'est pas absolument ignorée, mais elle n'est pas assés connuë; je ne l'ai trouvé décrite nulle part; & je ne sçais point d'endroit où on s'en serve pour obliger les abeilles à changer de ruche. Tout ce qu'elle demande de plus difficile à avoir, & dont on est assés ordinairement pourvû à la campagne, c'est un bacquet, une espèce de cuvier qui ait autant de profondeur que la ruche dont on veut faire fortir les abeilles, a de hauteur. Un tonneau défoncé par un bout, peut dans le besoin fournir un tel bacquet; il a toûjours plus de

profondeur qu'il n'en faut, & assés de diametre pour recevoir une ruche ordinaire. On fera le soir une ouverture d'un pouce & demi, ou de deux pouces de diametre, à la partie supérieure de celle dont on veut faire sortir les abeilles. On posera ensuite cette ruche dans sa situation ordinaire dans un bacquet; & lorsqu'elle y sera, & que les abeilles que le transport peut avoir mises en mouvement, se seront tranquillisées, on ajustera la ruche dans laquelle on les veut faire entrer, sur celle où elles sont. On bouchera tous les vuides qui se trouveront entre les bords de la ruche supérieure & la ruche inférieure, avec de la glaisc. Dès qu'on fait tout cela le soir, on le fait aisément, & avec peu de risque d'être piqué. Si on veut se ménager toutes ses commodités, on aura attention de placer le bacquet où est la ruche, auprès du puits ou du reservoir qui fournira l'eau dont on aura besoin. Le lendemain dès le matin, avant que les abeilles ayent encore fongé à aller à la campagne, on jettera quelques sceaux d'eau dans le bacquet. On y en jettera jusques à ce que l'eau ôte aux mouches toutes les sorties qu'elles auroient pû trouver dans les endroits où les bords de la ruche & le fond du baquet ne se touchent pas assés exactement. On achevera ensuite le reste à son aise; il ne s'agira que de verser succesfivement des sceaux d'eau. A mesure que l'eau s'élevera sur le fond du bacquet, elle entrera & s'élevera dans la ruche. Les abeilles qui craignent d'être fubmergées, gagnent des endroits plus élevés quand elles voyent que l'eau atteint leurs gâteaux; à mesure qu'elles voyent l'eau monter plus haut dans leur ruche, elles sont contraintes de s'approcher de son sommet; elles profitent de l'ouverture qu'elles y trouvent, pour sortir & pour passer dans l'autre ruche qu'on leur a préparée. Lorsque cette dernière est vitrée, comme l'ont été souvent celles qui m'ont servi à

cette expérience, & qu'on a laissé les volets de bois ouverts, on voit dans certains moments les abeilles s'y rendre en foule pour se fauver de l'inondation. Quelques pourtant on ne les force toutes à quitter une habitation qui leur étoit chere, qu'après l'avoir entièrement remplie d'eau. Alors il ne reste plus qu'à séparer la nouvelle ruche de l'ancienne, & à la poser proche du bacquet sur un appuy solide, au moins jusques à ce que les grands mouvements soient calmés; & pour le mieux,

on la porte ensuite dans la place où étoit l'ancienne ruche; cette circonstance n'est pourtant pas absolument

nécessaire.

On imagine bien qu'entre les mouches qu'on a voulu chasser, il y en a eu de paresseuses, qui ne se sont pas assés pressées de fuir l'eau qui les venoit chercher; que d'autres ont volé trop étourdiment vers l'eau; que d'autres dans l'agitation générale y sont tombées. Aussi quand on a retiré l'ancienne ruche du bacquet, la surface de l'eau paroît quelquefois couverte de mouches noyées ou de mouches qui se noyent. Malgré ce désastre apparent, il reste encore vrai, que de tous les moyens de faire passer les mouches d'une ruche dans une autre, il n'y en a aucun qui mette en état d'y parvenir avec une aussi petite perte de mouches. On doit avoir soin de pêcher sur le champ, toutes celles qui flottent sur l'eau. Il n'est point d'instrument plus commode pour cela, qu'une écumoire ordinaire. Qu'on étende ensuite les mouches qu'on a pêchées, sur une serviette posée par terre auprès de la nouvelle ruche; si l'air est doux, & sur-tout si le Soleil se montre de temps en temps, on verra toutes les abeilles languissantes reprendre vigueur : on verra même retourner à la vie celles qu'on croyoit noyées, devenir vigoureuses comme les autres, & toutes se rendront àla

DES INSECTES. X. Mem. à la ruche où leurs compagnes sont établies. Enfin, on ne sçauroit croire combien il en périt peu. J'ai fait plusieurs fois de ces opérations, dont chacune ne m'a pas couté une douzaine de mouches. Il en périt bien autrement même dans les ruches qu'on bat pour obliger les abeilles à déloger, parce que, comme nous l'avons dit, elles ne paffent pas toutes de bonne grace, dans celle qu'on leur a destinée; il y en a un grand nombre qu'on ôte de dessus les gateaux, en les balayant avec une plume; plusieurs de cellesci se trouvent emmiellées. Les gâteaux coupés ou brisés laissent couler du miel qui en enduit d'autres; & le miel qui bouche leurs stigmates, les fait perir. Enfin, beaucoup d'autres abeilles trop irritées, piquent les gants, les bas, les habits de celui qui les inquiete; elles laissent leur aiguillon dans les piquûres, & il leur en coûte la vie.

Les gâteaux qu'on retire de la ruche dont l'eau a chassé les abeilles, ont souvent bien des cellules dans chacune desquelles une mouche étoit nichée dans le moment de l'inondation; l'eau les y a surprises. Ce sont celles qui sont le plus en danger de périr; souvent elles n'ont pas la sorce de se retirer de leur loge qui est pleine d'eau en partie; mais on les sauve, si on se donne la peine de les en tirer avec attention; c'est-à-dire, si on les manie assés légére-

ment pour ne les point blesser.

Le seul inconvénient que l'on peut trouver dans cette pratique, c'est que tous les gâteaux sont mouillés. Ceux dont les cellules sont du couvain, c'est-à-dire, des œuss, des vers, ou des nymphes, n'en sçauroient être endommagés; la cire ne sçauroit être alterée par l'eau qui la mouille : mais les gâteaux qui contiennent du miel en peuvent soussers. Le miel qu'on tire ensuite de ces gâteaux, ressemble au vin qui vient de raisins cueillis dans des jours de pluye;

 $Tome\ V.$  . Yyy

il est mêlé avec un peu d'eau. Cet inconvénient n'est pourtant pas grand; car on est même obligé d'avoir recours à beaucoup plus d'eau, lorsqu'on ne veut point laisser de miel aux gâteaux de cire. D'ailleurs cet inconvénient ne tombe que sur le miel d'une partie des cellules; car tout celui qui est dans des cellules fermées

par un couvercle de cire, n'est point mouillé.

Swammerdam a eu recours à l'eau lorsqu'il a voulu examiner les abeilles d'une ruche; il les a noyées, & il a remarqué ce que les expériences dont je viens de parler, m'ont donné occasion de voir bien des fois, que beaucoup d'abeilles qui paroissoient noyées revenoient à la vie, & reprenoient leur première vigueur. On sçait depuis longtemps que les mouches de plusieurs espéces, que les mouches les plus communes dans nos appartements, après avoir été tirées de l'eau comme parfaitement mortes, redeviernent souvent en état de marcher & de voler, si on les réchauffe peu à peu. Ce retour à la vie a été regardé comme une espéce de résurrection. Ce prétendu miracle se réduit à ce que certains insectes perdent pour du temps tout mouvement sans cesser de vivre. Il m'a paru que je pouvois faire usage de ce fait anciennement connu, pour m'instruire sur l'histoire des abeilles, sans être obligé de faire périr trop de milliers de mouches si industrieuses, & pour la vie desquelles on ne peut manquer de s'intéresfer. Il me paroissoit dur d'être obligé de saire mourir toutes celles d'une ruche chaque fois qu'une circonstance particulière demandoit que je pusse examiner une mere ou un mîle; toutes les fois que j'avois à m'affûrer s'il y avoit des unes ou des autres dans une ruche, & combien il y en avoit. Nous ne sommes pas assés convaincus intérieurement, du droit que nous croyons avoir sur la vie des animaux, nous ne le sommes pas assés qu'ils sont privés de sentiment, pour n'avoir pas quelque peine à en sacrifier dans un instant, un très-grand nombre à notre curiosité.

Je pensai donc que je pouvois au moyen de l'eau, rendre en toute saison les abeilles d'une ruche aussi traitables que si elles eussent été mortes, & me donner un moyen fûr de les examiner une à une tout autrement que je ne l'avois pu, en les faisant simplement passer dans des poudriers ou dans des flacons de verre; que je n'avois qu'à mettre toutes celles d'une ruche dans le même état où j'avois mis une partie de celles que j'avois fait changer de domicile par le moyen de l'eau; les mettre dans un état où elles paroîtroient noyées, & duquel je pourrois ensuite les tirer avec le secours de la chaleur. Néantmoins avant que d'en faire l'expérience, je crus devoir m'affûrer du temps pendant lequel une abeille pouvoit rester sous l'eau dans une sorte de létargie; m'instruire s'il seroit d'asses longue durée pour me donner celui de faire toutes les observations que j'aurois à faire sur ces mouches. Je commençai donc par chercher à connoître la longueur du temps pendant lequel on pouvoit tenir des abeilles fous l'eau, comme mortes, sans qu'elles le fussent réellement. J'y en tins d'abord quelques - unes pendant quelques minutes, & je les y tenois bien réellement. Leur légereté tend à les ramener à la surface, mais je les forçois de rester submergées au moyen d'un tampon de papier assés gros pour être arrêté lui-même sous l'eau par son frottement contre les parois du vase qui étoit un poudrier de verre. Les abeilles sur lesquelles je faisois l'expérience, étoient sous ce tampon de papier. Après avoir ramené à la vie celles qui n'étoient restées sous l'eau que pendant quelques minutes, je tentai d'y en ramener qui avoient été submergées pendant un quart d'heure. Les succès me conduisirent à éprouver ce qui Yyyij

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE arriveroit à celles qui seroient tenues dans l'eau pendant une demie-heure, & pendant deux heures. Enfin, j'y en laissai d'autres pendant plus de neuf heures de suite, & je vis que les abeilles qui avoient resté dans l'eau pendant ce temps, & qui au bout d'une minute ou deux y avoient paru mortes, ne l'étoient pas réellement. Quoique neuf heures doivent paroître un temps bien long pour un animal dans un tel état, je ne sçai pas si c'est le terme de celui où nos mouches y peuvent rester vivantes. J'en ai eu que j'ai retirées de l'eau mortes au bout de 21 heures, & on pourroit même en retirer de mortes au bout de trois à quatre heures. Le plus ou le moins de vigueur des mouches qu'on met à une telle épreuve, peut faire qu'elles la soûtiennent plus ou moins long-temps. La température de l'air ou plûtôt celle de l'eau, doit aussi entrer pour beaucoup dans le succès. Mes expériences ont semblé prouver le contraire de ce qu'on auroit peut-être attendu, que les abeilles vivent plus long-temps dans de l'eau froide que dans de l'eau chaude. Il y a pourtant en ceci des limites qui peuvent être déterminées par des expériences que je n'ai point tentées, parce que le principal objet que j'avois en vûe, ne demandoit pas que je les fisse. Celles que l'ai rapportées ont été faites dans un lieu où la température de l'air étoit marquée par sept à huit degrés au-dessus de la congélation, & où celle de l'eau étoit apparemment à peu près la même. Mais j'ai remarqué assés constamment ce qu'on devoit attendre, que les abeilles qui avoient été plus long-temps couvertes d'eau, étoient aussi plus long-temps à se ranimer. Quand on les en tire, elles ne différent en rien des abeilles mortes; elles ont alors pour la plûpart, leur trompe allongée; j'en ai pourtant yû quelques - unes, mais très peu, qui l'avoient plice.

Des lettres imprimées en différentes années du Mercure Suisse \*, & qui ont été dictées par un vrai amour pour le \* 1733, genre humain, nous ont confirmé une vérité de l'espèce 1734 & de celle dont nous venons de parler, mais bien autrement 1735 importante, & qui ne devroit être ignorée en aucun pays. C'est que les hommes mêmes ne perdent pas la vie sous

en état de marcher en moins de trois à quatre minutes.

Yуу іі<u>і</u>

l'eau aussi vîte qu'on le croit communément. Qu'entre ceux qu'on retire de l'eau sous laquelle ils ont été retenus pendant plusieurs heures, il y en a qui, quoiqu'ils paroissent parfaitement morts, pourroient être sauvés si on tentoit pour leur redonner la vie, tout ce que l'amour que nous nous devons mutuellement voudroit qu'on tentât; c'est-à-dire, si on les soignoit, si on les chaussoit, si on les agitoit, si on leur faisoit prendre des liqueurs spiritueuses, si on introduisoit dans leurs intestins, soit de l'air, soit de la sumée de tabac, soit certaines liqueurs chaudes, &c. & c'est ce qui est prouvé par des faits qu'on doit lire avec plaisir, & dont on devroit chercher à instruire les habitants de tous les lieux situés sur les bords des rivières, des lacs, & de la mer.

Mais pour revenir à nos abeilles, dès que j'ai été assés certain par le succès des expériences que j'ai rapportées, du temps pendant lequel elles peuvent être tenues sous l'eau sans y périr, je n'hésitai point à profiter du moyen que ces expériences me fournissoient d'examiner toutes les mouches d'une ruche, l'une après l'autre. Ce fut vers la fin de Décembre que j'en fis usage pour la première fois. Je voulois sçavoir s'il étoit bien vrai qu'il n'y eut alors qu'une mere dans chaque ruche, & qu'il n'y eût pas un seul mâle. Ma premiére épreuve fut faite sur une ruche peu peuplée; il me fut aisé de sçavoir précisément le nombre de ses mouches, il n'alloit qu'à environ 2500. Le froid du jour, & le besoin que j'avois d'avoir du feu dans la suite de l'opération, me déterminerent à la faire dans mon cabinet. J'y fis apporter un bacquet qu'on remplit d'eau. La ruche dont je voulois avoir toutes les abeilles à ma disposition, étoit vitrée, & une de celles que j'ai fait composer de plusieurs boîtes

DES INSECTES. X. Mem. étoient les seules qui eussent des gâteaux de cire & des abeilles. On sépara ces trois boîtes des autres, & dès qu'on les en eut séparées, on les plongea dans l'eau; on les y enfonça même, jusques à ce qu'elle s'élevât de quelques pouces au-dessus de la boîte supérieure : elles ne tarderent pas à en être remplies; & bientôt toutes les abeilles furent plus baignées qu'elles ne l'eussent voulu; bientôt la dose du bain devint trop forte pour la plûpart des mouches; il leur ôta toute faculté de se mouvoir. Je continuerai pourtant à me servir de l'expression de baigner les abeilles, plûtôt que de celle de les noyer, parce que réellement on ne les noye pas dans cette opération, quoiqu'on les baigne outre mesure. La boîte inférieure étoit ouverte par-dessous; les fluctuations de l'eau en faisoient sortir des mouches que leur légereté portoit à la surface. Le plus grand nombre de celles-ci ne paroissoit plus animé; il y en avoit pourtant quelques unes plus vigoureuses que les autres, ou sur lesquelles l'eau avoit moins opéré, qui battoient des aîles, mais sur un liquide contre lequel elles ne pouvoient agir avec succès. C'étoit leur épargner des tourments, & les mettre plûtôt dans l'état où je les voulois, que de leur faire perdre leur reste de forces; pour cela, on les enfonçoit dans l'eau avec le premier instrument qu'on trouvoit sous sa main. Enfin, on retourna sans dessus dessous les boîtes qui formoient la ruche. Une partie des mouches qui y étoient restées comme plus légeres que l'eau, s'éleverent bientôt à sa surface; on détacha ensuite tous les gâteaux de cire les uns après les autres, & à mesure qu'on en avoit retiré un de la ruche & de l'eau, on le balayoit successivement des deux côtés avec une plume, pour faire tomber dans le bacquet les mouches qui s'étoient cramponnées contre ce gâteau, & qui ne l'avoient point abandonné depuis qu'elles

s'en étoient saisses, comme les malheureux se saisssent dans un naufrage de la premiére planche qu'ils trouvent. Aucun naufrage, aucune inondation, sût-elle plus considérable que celle du Gange qui arriva il y a quelques années, ne fait voir sur les eaux à la fois autant de corps humains qu'il

y avoit d'abeilles sur la surface de l'eau du bacquet.

Quand le bain eut mis tant de mouches dans un état parfaitement semblable à celui de mort, on s'occupa à les pecher: c'est ce qui peut être fait dans un temps assés court; & la cuisine fournit pour le faire deux fort bons instruments, une écumoire & une passoire à pois. On laissoit égouter pendant un instant celles qu'on avoit enlevées avec l'un ou avec l'autre. J'avois eu soin de faire disposer une très-grande table assés près du bacquet, dont plus d'une moitié étoit couverte de serviettes qui y étoient étendues, & dont l'autre l'étoit de feuilles de papier gris. Dès que les abeilles dont l'écumoire étoit remplie, étoient un peu égoutées, on la renversoit sur une des serviettes; en peu de temps, toutes les mouches furent ainsi transportées sur la table. L'eau sut bientôt écumée de toutes celles qui flottoient à sa surface. C'étoit un spectacle assés singulier, & qui avoit cependant quelque chose de triste, de voir tant d'abeilles si actives & même si redoutables quelques instants auparavant, en tas, ou étalées sur la table, sans aucune apparence de vie. Des gens qui ne sont pas ordinairement fort compatissants pour les animaux, plusieurs domestiques qui étoient autour de moi, pour m'aider dans les différentes manœuvres, paroissoient touchés de ce spectacle; ils ne pouvoient s'empêcher de soûrire, lorsque je disois qu'on verroit peut-être encore ces mêmes abeilles apporter de la cire & du miel à la ruche; ils se disoient entr'eux, & tout bas, qu'ils voleroient eux-mêmes, si jamais ces mouches se servoient de leurs aîles.

Elles

DES INSECTES. X. Mem. Elles étoient dans l'état où je les voulois, aussi traitables affûrément qu'on pouvoit les desirer; & mes expériences précédentes me rassûroient contre toutes les apparences, & me promettoient qu'elles retourneroient à la vie dès que je voudrois les faire vivre. Mais avant que de le vouloir, il falloit remplir l'objet de mon expérience, les examiner une à une pendant qu'elles me permettoient de le faire à l'aise. J'avois avec moi une personne qui aime l'Histoire naturelle, & qui m'a fourni des observations qui sont entrées dans les volumes précédents, & plus que des observations, des desseins très-parfaits; qui se connoissoit comme moi en abeilles de différent sexe; elle les avoit dessinées. Elle & moi, nous nous mîmes à les examiner, à les trier, pour ainsi dire, une à une, avec plus de soin qu'on n'en apporte à trier les grains de caffé. Ce que je voulois sçavoir, c'étoit principalement si nous trouverions une mere, & si nous n'en trouverions qu'une, & si nous ne trouverions aucun mâle, parce que c'étoit le temps où il n'y en devoit pas avoir. Car supposé qu'il n'y eût qu'une mere & point de mâle, si par la suite après avoir rendu la vie à cette mere, elle pondoit des œufs féconds, il étoit prouvé incontestablement que les meres n'ont pas besoin d'avoir des mâles dans le temps qu'elles pondent; & qu'elles ont été privées de tout commerce avec eux pendant plusieurs mois qui ont précédé celui où elles recommencent

Nous mettions à l'écart d'un plus gros tas, un tas d'abeilles gros comme un petit œuf; nous essuiyons bien avec la serviette celles dont il étoit composé; & pour les mieux sécher, nous les faissons passer sur un papier gris où nous les examinions les unes après les autres. Toutes celles qui avoient passé par l'examen, & qui étoient séches déja en partie, étoient jettées dans un poudrier; & quand

leur ponte.

Tome V. . Zzz

on jugeoit y en avoir fait entrer assés, on le fermoit avec un couvercle quelquesois de papier gris, & quelquesois de gaze. Ensin on portoit ce poudrier auprès du seu, qui devoit achever de sécher les abeilles.

A peine le poudrier avoit resté quelques instants auprès du feu, qu'on voyoit plusieurs de ses mouches se ranimer. Diverses circonstances avoient fait & feront nécessairement en toute opération pareille, que toutes les mouches ne seront pas tenues sous l'eau pendant un temps également long; aussi y en avoit-il quelques-unes sur la table même qui commençoient déja à se mouvoir; & parmi celles qui sembloient les plus mortes, il y en eut qui me donnerent des signes de vie qui me déplurent, & qui leur furent plus funestes que le bain. Je prenois avec ma main des poignées de celles qui sembloient les plus privées de vie, & je les y étendois pour les examiner plus vîte & de plus près; je ne me defiois aucunement d'elles; je ne pensois pas que la chaleur que je leur communiquois leur redonneroit bientôt des forces; que quelques-unes qui n'en avoient pas repris assés pour marcher, en avoient assés pour me piquer. Comme si le desir de la vengeance ne les eut point quittées, comme s'il eut été ce qui les ranimoit, avant que d'avoir pû mouvoir ni aîles ni jambes, elles faisoient sortir leur aiguillon, & l'enfonçoient dans ma chair. Je fouffris plus de dix à douze piquûres pareilles, & cela, parce que je croyois que j'avois été piqué les premiéres fois pour avoir pris avec les mouches qui sembloient parfaitement mortes, de celles qui étoient revenues de leur état léthargique. Ce ne fut qu'après avoir éprouvé que les premiéres même étoient à redouter, que je cessai d'en prendre dans ma main. Le vrai est que les piquûres que je reçus furent bien moins douloureuses que ne le sont les piquûres

ordinaires de ces mouches. La force renaissante de l'abeille suffisoit pour faire pénétrer l'aiguillon dans ma chair; mais elle ne suffisoit pas pour comprimer asses la vessie à venin, pour faire passer asses de liqueur caustique dans la blessûre. Si pourtant on tient les abeilles sous l'eau plus long-temps que je ne l'avois fait, on n'aura rien à en craindre; & ce sera pour elles-mêmes un bien, puisqu'on sçait que celles qui ont piqué, & laissé comme elles laissent ordinairement leur aiguillon dans la playe, périssent bientôt.

Nous avions examiné plus des deux tiers des abeilles, lorsque nous parvinmes à trouver une mere; elle fut la seule que nous trouvâmes, & la seule aussi qui fut dans la ruche. S'il y en eût eu une autre, il n'étoit pas possible qu'elle nous eût échappée. Nous n'étions pas moins attentifs à chercher des mâles; mais malgré toutes nos attentions, qui furent poussées jusques au scrupule, nous ne pûmes en trouver un seul. Assés de signes extérieurs les rendent aisés à reconnoître: de crainte pourtant que ces signes ne nous trompassent, des que quelque mouche nous paroissoit un peu plus grosse que les autres, pour nous assurer qu'elle n'étoit pas un faux-bourdon, nous ne manquions pas de lui presser le ventre; l'aiguillon que nous faisions sortir ne nous permettoit plus d'avoir aucune incertitude. Nous venons de faire entendre qu'entre les abeilles ordinaires d'une ruche, il y en a de plus groffes les unes que les autres; mon Jardinier qui les remarquoit bien, les nommoit les suisses de la reine. Ces mouches peuvent pourtant ne paroître plus grosses, que parce qu'elles ont le ventre plus plein de miel ou de cire brute.

Énfin, toutes les mouches furent mises dans neuf à dix poudriers, dont il y en avoit un extrémement grand; tous surent portés auprès du seu. On ne donna que peu de

Zzzij

mouches à celui où la mere fut renfermée, peut-être une cinquantaine. Nous étions plus inquiets pour le fort de cette seule mere, que pour celui de toutes les autres abeilles ensemble; leur vie dépendoit de la sienne; si elle périssoit, toutes devoient périr, la ruche devoit être détruite. Il n'y en avoit point qui parût plus morte. Nous la tinmes assés long-temps sur nos mains; nous la maniâmes, mais doucement, à bien des reprises, car tout le monde en pareil cas veut voir & manier une mere abeille. Nous ne pûmes appercevoir le plus leger mouvement dans aucune de ses parties; elle se ranima pourtant, mais un peu plus tard que plusieurs de celles qui étoient dans son poudrier.

Si le spectacle des mouches étalées sur une table où elles paroissent toutes sans vie & bien noyées, avoit eu quelque chose de triste, la scene étoit changée; on les voyoit avec plaisir ressulciter, en quelque façon, dans tous les poudriers qui étoient autour de la cheminée. Après leur avoir vû remuer le bout de leur trompe, & les bouts de leurs jambes, leurs jambes achevoient de se dégourdir, elles se posoient dessus, elles marchoient; & à mesure qu'elles achevoient de sécher, elles prenoient plus de vigueur. Quoiqu'on les eût essuyées, elles n'étoient pas parfaitement séches; afin que l'eau qui s'en évaporoit, ne se rassemblat pas en trop grande quantité sur le fond du poudrier, chaque poudrier étoit renversé, l'eau s'en écouloit au travers du papier gris, ou des mailles de la gaze qui faisoit le couvercle. Quand les abeilles sont mouillées, elles sont brunes, même noirâtres; en séchant, elles devenoient rousses. On les voyoit monter à la partie supérieure dupoudrier, s'y accrocher, & s'accrocher les unes aux autres, former, soit des grouppes, soit des guirlandes, soit d'autres figures, comme elles en forment dans les ruches ordinaires

en se cramponnant les unes aux autres. Dès que quelquesunes de celles qui étoient dans le poudrier où étoit la mere, furent en état de marcher, elles parurent oublier l'état languissant où elles étoient elles-mêmes, pour se placer autour d'elle, pour en prendre soin. Le premier usage qu'elles firent de leur trompe, sut de s'en servir à la lecher.

Pendant que toutes les mouches retournoient à la vie, on faisoit sécher leur ancienne habitation, & quelques-uns des gâteaux de miel qu'on en avoit tirés, qu'on arrêta ensuite avec de petits bâtons au haut de la ruche. Toutes les parties dont elle étoit composée, furent remises en place, & elle se trouva préparée pour recevoir ses anciennes habitantes, qui étoient en état elles-mêmes d'y retourner. & d'y faire leurs manœuvres ordinaires. On la renversa pourtant le haut en bas, parce qu'il parut commode d'ouvrir une des fenêtres qui étoient proche du fond, & qu'on vouloit faire tomber les abeilles sur les gâteaux de miel. Par cette fenêtre ouverte, on vuida les poudriers les uns après les autres. Celui où étoit la mere fut vuidé le troisiéme; ainsi, quand elle entra dans la ruche, il y avoit déja assés de mouches pour lui composer une nombreuse cour, & quand les abeilles des autres poudriers furent mises dans la même ruche, elles se trouvérent réunies à leur reine. Avec un petit balai composé de quelques plumes, on faisoit rentrer dans la ruche, celles qui en vouloient sortir. Enfin, quand toutes y furent logées, on ferma la fenêtre. & la ruche fut portée auprès du feu, qui devoit achever de la sécher & les mouches qui pouvoient être humides, & leur donner de la vigueur. Cette ruche peuplée de mouches très-vives, qui toutes avoient été comme noyées & étendues sur une table à trois heures & demi après midi, se trouva vers les six heures repeuplée par les mêmes LZZIII

mouches qui avoient repris toute leur activité. La plûpart restérent auprès du seu dans des poudriers, pendant plus de deux heures; il en périt très-peu, moins que dans les opérations les plus usitées pour faire passer les mouches d'une ruche dans une autre; il n'en coûta la vie qu'à quelques-unes de celles qui étoient dans des cellules, & qui furent difficiles à en ôter, & à celles qui s'avisérent de se

servir de leur aiguillon.

Je me suis arrêté volontiers à détailler cette premiére expérience, non-seulement parce qu'elle est curieuse par elle-même, & qu'elle a été le modéle de plusieurs autres que j'ai répétées dans la suite, mais encore parce qu'elle est une source séconde de beaucoup d'expériences singulières & même utiles, qui peuvent être faites sur les abeilles. Elle ne me donna pourtant pas toutes les connoissances que je m'en étois promis; car j'espérois qu'elle m'apprendroit incontestablement si une mere qui se trouvoit en Décembre dans une ruche où il n'y avoit aucun mâle, feroit au printemps des œufs féconds; & cette mere ne vêcut pas jusques à ce temps-là; elle périt avec toutes ses compagnes vers le 20 Janvier. L'opération qu'avoient soufferte ces mouches, ne sut pourtant pas la cause de leur mort. Je ne les laissai pas manquer de miel. Avant que de quitter la campagne, j'eus de plus l'attention de les mettre dans une chambre; mais elles n'y furent pas encore assés chaudement; j'ai tout lieu de croire qu'un froid asses considérable qui survint vers la mi-Janvier, les fit périr: elles étoient toutes mortes le 20. Les mouches d'une autre ruche aussi peuplée, périrent toutes dans la même chambre huit à dix jours plûtôt. Des mouches de plusieurs autres ruches que j'ai baignées dans la fuite, m'ont assés prouvé qu'elles peuvent très-bien soûtenir cette opération, qui peut nous procurer dans la suite beaucoup de

connoissances par rapport à l'histoire de ces mouches, parce qu'elle donne, la facilité de faire une infinité d'expériences qu'on n'eût pas osé se promettre de tenter; nous allons en indiquer quelques-unes, tant de celles que nous avons saites, que de celles que nous nous proposons de faire, & que des curieux pourront saire comme nous.

Le temps qu'une ruche subsiste ne conclut rien pour la durée de la vie des mouches qui l'habitent. Une ruche pourroit durer dix ans, quoique les abeilles ordinaires y vêcussent à peine une année, & quoique la durée de la vie d'une mere ne fût que de douze à treize mois, & cela, parce que tout se rénouvelle dans une ruche comme dans une grande ville. Les mouches qui naissent remplacent celles qui périssent. On peut se mettre en état de sçavoir si la vie de la mére est de plusieurs années, & si celle des abeilles ordinaires n'est que d'un an. Après avoir baigné les abeilles d'une ruche & les avoir bien essuyées, rien ne sera plus aisé que de leur faire à chacune une tache de quelle couleur on voudra avec un pinceau. Elles n'en seront point incommodées, si on met la tache sur leur corcelet. Pour cette expérience, on se servira d'un vernis qui puisse sécher assés vîte. Je me suis servi pour l'ordinaire de celui à lacque fait avec de l'esprit de vin. Tantôt je les ai colorées de rouge, tantôt de jaune & quelquefois de bleu, lorsque je ne voulois pas que les abeilles portassent la même livrée. Je n'ai pas eu cependant encore la patience de vernir toutes les abeilles d'une ruche, quoique celle qu'il eût fallu n'eût pas été bien grande; mais j'en ai au moins verni cinq cens d'une même ruche, qui, malgré leur nouvel habit, ne furent pas plus mal reçues de celles avec lesquelles elles étoient en societé. De ces cinq cens abeilles marquées de rouge en Avril, & que je reconnoitiois dans les mois suivants lorsqu'elles alloient à la campagne, je

552 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE n'en vis pas une en vie dans le mois de Novembre. Pendant ceux de Septembre & d'Octobre j'avois été éloigné de mes ruches.

C'est un moyen sûr de réunir dans une même ruche, sans guerre & sans combats, les abeilles de plusieurs ruches dissérentes, que de les y mettre ensemble après les avoir tirées du bain. On les accoûtume à vivre ensemble, lorsqu'après les avoir séchées, on a eu attention de rensermer dans le même poudrier, de celles des dissérentes ruches. Etre revenues à la vie dans le même lieu, équivaut à être nées dans la même habitation.

C'est aussi par ce moyen qu'on peut donner & que j'ai donné en dissérents temps de l'année, tout autant de meres que j'ai voulu à une même ruche peuplée. On peut distinguer ces meres les unes des autres, par des marques dé dissérentes couleurs sur le corcelet. On peut faire porter la livrée de chaque mere aux abeilles qui étoient dans sa ruche; & on verra si ces abeilles lui seront plus dévouées qu'aux autres meres.

On peut par ce moyen faire des échanges de meres, donner à une ruche la mere d'une autre ruche, & réci-

proquement.

Quelle manière plus aisée peut-on avoir de s'assûrer, sans faire périr les abeilles, s'il n'y a pas des temps où il y a plusieurs meres dans une ruche, combien il y en a dans la ruche qui est prête à donner un essaim! C'est aussi le

moyen auquel j'ai eu recours pour m'en instruire.

Dès qu'on aura marqué une mere dans la saison convenable, on pourra sçavoir sûrement si le nouvel essaim est conduit par une jeune mere, comme il y a grande apparence qu'il l'est, ou s'il est conduit par la vieille mere. Mais pour revenir à l'usage que j'ai fait de ce moyen, pour m'assurer par le plus exact examen, que jusques à ce que le temps

DES INSECTES. X. Mem. le temps des essaims approche, il n'y a dans chaque ruche qu'une seule mere, & qu'elle y multiplie alors sans mâle, je dois dire que je baignai les abeilles de trois ruches les premiers jours d'Avril; l'une le 5, l'autre le 9, & l'autre le 11, & que j'en baignai deux autres à la fin du même mois, le 25. Dans chacune de ces cinq ruches, je ne trouvai qu'une mere, & je ne pus y trouver un seul male. Dans celle qui fut baignée le 11, & de même dans celles qui le furent le 25, il y avoit du couvain dans tous les états, & des œufs récemment mis au jour. Ces meres avoient donc pondu, & leurs œufs avoient réussi quoiqu'elles fussent privées de mâles. Quand on voudroit pousser la supposition jusques à imaginer que les mâles étoient peris hors de chacune des ruches quelques jours avant l'opération que j'avois fait soûtenir aux mouches, on seroit au moins obligé d'avouer, que les meres peuvent continuer leur ponte long-temps après que leurs mâles font morts; car ces meres pondirent bientôt, & donnérent naissance à des abeilles dans les nouvelles ruches où je les fis passer. Mais il n'y avoit ni couvain ni œufs dans les gâteaux de la ruche que je baignai le 5 Avril, & la mere que j'en retirai ne fut pas long-temps dans le nouveau logement que je lui donnai, sans m'apprendre

Au lieu de m'arrêter à prouver davantage un fait qui n'a plus besoin de l'être, je dois apprendre à ceux qui seront curieux de baigner des abeilles, que les bains que j'ai répétés ne m'ont pas tous aussi bien réussi que le premier; qu'il m'est arrivé plus d'une sois de perdre plus des trois quarts des abeilles, & quelquesois plus des sept huitièmes. Ce n'est qu'après avoir fait & resait plusieurs sois les opérations, même les plus simples, qu'on parvient à sçavoir éviter tous les accidents qui peuvent est

qu'elle étoit féconde.

Tome V.

. Aaaa

empêcher la réussite, qu'on parvient à les saire aussi parfaitement qu'il est possible. Les inconvénients à éviter pour faire réussir le bain des abeilles, peuvent être divisés en ceux de deux temps différents, en ceux qui arrivent depuis qu'on baigne les mouches jusques à ce qu'on les ait tirées hors de l'eau, comme noyées; & en ceux qui arrivent depuis qu'elles ont été tirées de l'eau jusques

à ce qu'elles soient remises en ruche.

Plus on les baignera en grande eau & moins on aura à craindre du bain, comme bain. Pour avoir baigné deux ruches de suite dans l'eau d'un même tonneau qui n'avoit gueres plus de diametre que les ruches que j'y fis entrer successivement, je perdis presque toutes leurs abeilles. Lorsque la quantité d'eau qui lave les gâteaux de mielest petite, cette eau se trouve bien-tôt trop emmiellée par les abeilles memes qu'on fait entrer dedans. L'état violent où elles se trouvent, les oblige à se vuider par les deux bouts; elles jettent alors du miel par leur trompe, & rendent des excrements mielleux. L'eau dans laquelle trop de miel & trop d'excrements gluants ont été délayés, devient elle-même trop gluante. Les abeilles mouillées de cette eau, sont dans un état semblable à l'état de celles qui ont été enduites d'huile. La matière visqueuse qui s'introduit dans leurs stigmates, s'y fixe pour n'en plus fortir; elle arrête la respiration, ou elle la rend trop difficile. On voit l'effet de cette eau, même sur le corps des abeilles; celles qui n'ont été mouillées que par une eau ordinaire, se séchent vîte, & en séchant reprennent une couleur rousse; au lieu que les autres ont beau sécher, jamais elles ne redeviennent rousses, elles restent d'un brun suisant.

Pour éviter le mauvais effet d'une pareille eau, on aura deux grands bacquets l'un auprès de l'autre. Dans l'un de

DES INSECTES. X. Mem. 555 ces bacquets, on se contentera de plonger la base de la ruche jusques à environ un pouce ou deux de haut; pendant qu'un homme la soûtiendra en cet état, un autre battra desfus avec une baguette. Les mouches inquietées par les coups & le bruit de cette baguette, sont déterminées à voler: plusieurs tombent dans l'eau; le nombre de celles qui y tombent est plus grand que celui des autres; en changeant un peu la ruche de place & en produisant des agitations dans l'eau, ces abeilles sont conduites à sa surface; on les prend à mesure avec une écumoire ou avec une passoire à pois, & on les porte dans le second bacquet, dans l'eau duquel celles qui avoient encore une apparence de vie, achevent de la perdre. Enfin, on ne vient à plonger entiérement la ruche dans l'eau, que quand les mouches qui y restent sont obstinées à se tenir sur les gâteaux. Au bout de quelques instants, on retire la ruche de l'eau, on détache ses gâteaux, & on balaye avec une plume, les mouches qui sont restées dessus; on les fait tomber dans le premier bacquet. Dans quelques-unes des opérations qui ont mal réussi, je faisois détacher les gâteaux pendant que la ruche étoit fous l'eau & renversée sans dessus dessous; je ne pensois pas combien ce procedé étoit mauvais. Les gâteaux brisés laissoient couler beaucoup de miel, & donnoient prise à l'eau sur celui qu'ils contenoient; l'eau en devenoit trop chargée. Un avanrage encore qu'il y a à battre la ruche avant que de la plonger entiérement dans l'eau, c'est qu'il reste très-peu de mouches dans les cellules; les coups de baguette les déterminent à en sortir: outre qu'il y a toujours du risque à les en tirer lorsqu'elles ont perdu tout mouvement, cela eft long.

Après avoir fait passer les mouches dans le second bacquet, quand elles y paroîtront toutes mortes, on les

Aaaa ij

portera sur des serviettes étendues sur une grande table, soit dans une chambre, soit à l'air, selon la saison. Avec les serviettes on essuyera les mouches, & on les rendra le plus séches qu'il sera possible. Je perdis une grande partie des abeilles d'une ruche, pour m'être contenté de les laisser un peu égouter sur une table de bois sur laquelle elles étoient immédiatement posées, & pour les avoir mises

trop mouillées dans des poudriers.

J'en perdis encore beaucoup de celles d'une autre ruche, qui cependant avoient été assés bien essuyées, parce que j'en mis une trop grande quantité dans chaque poudrier. A peine avois-je laissé le quart ou le tiers du poudrier vuide; & c'en est trop que le quart soit plein. En posant les premières immédiatement sur le bois, j'avois voulu mettre hors de risque de périr, celles qui reprendroient trop tôt des forces, hors de risque de piquer, comme elles le sont souvent, les servicttes, & d'y laisser leurs aiguillons. Mais quand on les a tenues assés de temps dans l'eau, on a celui de les essuyer avant qu'elles deviennent en état de piquer. Pour ne pas courir le risque soi-même de sentir l'aiguillon de quelques-unes, il faut prendre avec une cuillier d'argent, le tas qu'on vient d'essuyer & qu'on veut saire entrer dans le poudrier.

Les poudriers de verre dont je me suis servi pour plusieurs operations de cette espéce, & pour plusieurs même qui ont très-bien réussi, sont cependant des vases des moins propres pour achever de faire sécher les abeilles. La plus grande partie de l'eau que la chaleur fait évaporer du corps des mouches, s'attache contre le verre, elle remouille les abeilles. Or, & c'est une remarque que j'ai eu occasion de faire plus de sois que je ne l'eusse souhaité, la chaleur qui ne seroit propre qu'à ranimer les abeilles dans toute autre circonstance, fait promptement périr celles qui sont mouillées. Plusieurs sois après avoir vû toutes les abeilles d'un poudrier ranimées & en mouvement, je les ai vû périr toutes en moins d'un quart d'heure, sans que je pusse attribuer leur mort à d'autre cause qu'à la chaleur qui avoit sait pénétrer l'eau dans leurs stigmates, quoique cette chaleur n'eût pu être qu'agréable à des mouches plus séches ou tenues dans un sieu moins humide.

J'ai pensé à un moyen de leur faire soûtenir la même chaleur sans danger; j'ai substitué aux poudriers de verre, d'autres vases, que je nomme des séchoirs, & qui en sont; ils ont tous les avantages qu'on peut leur souhaiter. Ce font des espèces de paniers \* en forme de bouteilles, dont \* Pl. 35. fig. les parois sont de toile à tamis la plus grossière & par consé-2. quent la plus claire. Quatre montants \* du même bois dont \* Fig. 3. on fait les paniers, sont attachés par chacun de leurs bouts à un cercle, à un anneau de même matière. Un des anneaux plus grand que l'autre, fait le fond du l'échoir, & le plus petit en fait le collet. C'est sur ce bâtis qu'on coud une toile à tamis qui l'environne de toutes parts. On se contente pourtant de la coudre autour de l'anneau du collet \* au-dessus duquel elle s'éleve, & au-dessus duquel \* Fig. 2. g on la lie avec un ruban \*, comme on lie la gueule d'un fac; \* c c. & cela, lorsqu'on a mis dans le séchoir les abeilles qu'on y veut. Il seroit inutile de faire remarquer combien ces séchoirs ont d'avantage sur les poudriers de verre; mais je dois dire que ces mêmes séchoirs m'ont fait penser qu'après avoir essuyé grossiérement les abeilles, il n'y avoit rien de mieux pour les ressuyer plus à fond, & sans les exposer à perdre leur aiguillon, que de les étendre sur de grands tamis, d'où on les tire ensuite avec une cuillier d'argent pour les mettre dans les séchoirs. On voit assés que la grandeur des séchoirs est arbitraire.

Aaaa iij

Ce qui est très-important, c'est de ne songer à saire rentrer les abeilles dans une ruche, qu'après qu'elles ont repris toute leur vigueur, qu'après qu'elles sont devenues bien rousses, qu'après les avoir vûes en grouppe ou en guirlandes dans les féchoirs. Pour m'être trop pressé d'en remettre dans une ruche, il m'est arrivé une fois de perdre presque toutes celles que j'avois baignées; elles tombérent les unes sur les autres au fond de la ruche; elles s'y trouvérent rassemblées dans une masse trop épaisse, & dont l'humidité ne pouvoit s'échapper. Celles qui étoient au-dessous des premières couches, & à plus forte raison celles qui étoient dans les derniéres couches, étoient accablées par le poids des mouches des couches supérieures, & elles étoient trop foibles pour s'en tirer. Les excrements qu'elles rendoient, humectés par l'eau qui se trouvoit entr'elles, s'étendirent sur leurs stigmates & les mirent dans un état où les secours que je voulus leur donner trop tard, leur furent inutiles; car ce ne fut que le lendemain, c'est-à-dire, au bout de douze heures, que je les vis en si mauvais état, & que je voulus les chauffer.

Mais on aura un succès plus heureux, on perdra à peine quelques mouches de chaque ruche, si on les baigne & séche avec les précautions qui viennent d'être indiquées. Les temps les plus chauds ne sont peut-être pas les plus favorables à cette opération: outre les premières abeilles que je baignai à la fin de Décembre, je baignai celles d'une ruche le 10 de Novembre au milieu d'un jardin, à des heures du matin où le thermometre n'étoit qu'à deux degrés \( \frac{1}{2}\) au-dessus de la congélation; je perdis cependant aussi peu de ces abeilles qu'il est possible d'en perdre dans le changement de ruche le plus heureux. J'ajoûterai en passant, que parmi ces abeilles qu'i

DES INSECTES. X. Mem. 559

furent baignées en Novembre, il n'y avoit qu'une seule

mere, & aucun mâle.

Quand on voudra baigner des abeilles dans les belles saisons de l'année, ce sera toujours le matin qu'il faudra le faire. On doit même être attentif à choisir une journée où le Soleil se leve brillant, & où on peut se promettre de le voir tel plusieurs heures de suite; car alors tout s'exécute avec une grande facilité dans le milieu d'un jardin. Le Soleil même séche les abeilles qu'on vient d'effuyer sur la table, & il acheve de les sécher & de les ranimer quand il agit fur les séchoirs où on les a renfermées. On aura soin sur-tout de celui où est la mere, & de faire reprendre vigueur à celle-ci, & aux mouches qu'on lui a données pour compagnes, le plûtôt qu'il fera possible. Quand cette mere reparoîtra pleine de forces, on la fera entrer dans la ruche avec quelques centaines d'abeilles; en voilà assés pour faire entrer ensuite aisément dans la même ruche toutes les autres abeilles, sur-tout, & cette circonstance est essentielle, si la ruche est placée où étoit auparavant celle dont les mouches ont été baignées. Pour ne les y faire entrer que lorsqu'elles seront en bon état, on étendra une nappe ou plusieurs serviettes devant cette ruche, c'est-à-dire, du côté où sont les entrées. A mesure que les mouches d'un séchoir paroîtront avoir repris leurs forces, on le yuidera sur une des serviettes. Là les mouches acheveront de se sécher; & on verra bientôt celles qui seront en état de marcher, diriger leur route vers la ruche. On vuidera ainsi tous les séchoirs les uns après les autres, & leurs mouches rentreront dans la ruche; il ne restera sur les serviettes que celles qui auront perdu leur aiguillon, & que celles à qui quelque autre accident aura ôté la vie.

Les opérations qui m'ont le plus mal réussi, celles qui m'ont fait perdre le plus d'abeilles, m'ont fourni une remarque qui ne doit pas être oubliée, & qui a été confirmée par ce qui est arrivé en d'autres circonstances; c'est qu'il semble que la vie de la mere peut résister à ce qui est capable de faire périr les abeilles ordinaires. Cela devoit être ainsi, puisque la vie de toutes les autres dépend de la sienne; & ce qui devoit être, est. Les différentes opérations qui m'ont fait perdre tant de mouches ordinaires, n'ont jamais fait périr une seule mere, ou, plus exactement, je n'en ai eu qu'une qui ait péri; mais ce fut par un accident contre lequel la nature n'a pas eu besoin de prendre des précautions. Elle ne fut repêchée au fond d'un tonneau, qu'au bout de trois heures; elle y avoit été entraînée par une croute de terre qui avoit été détachée de dessus la ruche, & qui l'y avoit recouverte. L'écumoire avec laquelle on la tira de-là lui cassa une jambe. Toutes ou presque toutes les abeilles qui étoient auprès d'elle, ne revinrent point à la vie. La mere quoiqu'estropiée reprit des forces, & je la conservai vivante pendant plusieurs jours. Après une nuit très-froide, j'ai trouvé quelquefois toutes les abeilles mortes ou mourantes sur le fond d'une ruche. Quand parmi ces abeilles, il y en a eu en état d'être ranimées par la chaleur, la mere a toûjours été une de celles-ci. Il est vrai aussi qu'elle est de celles qui sont le moins exposées au froid, qu'elle est couverte par les autres; & il est vrai que toutes les autres la soignent autant qu'il est en elles. Ses stigmates, par exemple, ne seront pas aussi poissés de miel, ou n'en resteront pas aussi long-temps poissés, que ceux des abeilles ordinaires; elle ne courra pas autant de risque d'être étouffée par le miel; car ces derniéres léchent la mere avec leur trompe, avec beaucoup plus de soin qu'elles ne léchent une abeille commune. Indépendamment

DES INSECTES. X. Mem. 561

Indépendamment de ce que font les abeilles ordinaires pour conserver la vie de leur reine, il m'a paru que cette vie précieuse peut se soûtenir contre des accidents qui seroient sun estes aux autres mouches, comme cela devoit être.

N'ayant trouvé constamment qu'une seule mere dans chacune des différentes ruches que j'ai examinées dans les mois de l'année où il n'en devoit pas sortir d'essaims, j'ai cherché à en voir plusieurs à la fois dans celles où j'avois lieu de présumer qu'il y avoit un essaim pret à partir. Les pluyes & les froids du printemps, ont rendu l'année 1739 tardive en essaims. Aucune de mes ruches, ni aucune de celles de mes voisins, n'en avoient encore donné, lorsque je me déterminai le 23 Mai, à en baigner unc qui étoit si peuplée, que lorsque les nuits étoient chaudes, il y avoit des pelottons d'abeilles qui les passoient en dehors de la ruche. Pendant le jour, j'en avois vû sortir des mâles. Quoique ces signes ne soient pas certains, ils sont pourtant de ceux qui annoncent la sortie prochaine d'un essaim. Les mouches de cette ruche ayant été tenues sous l'eau pendant le temps nécessaire pour les mettre dans un état femblable à celui des mouches mortes, elles en furent tirées & étallées fur une table. Trois personnes qui se connoissoient bien en meres, s'occupérent à les examiner une à une : afin même qu'on les épluchât avec plus d'attention, & pour satisfaire encore un autre objet de curiosité, j'exigeai qu'on les comptât. Je voulois sçavoir le nombre de mouches que pouvoit contenir un panier de grandeur ordinaire, lorsqu'il étoit bien rempli d'abeilles. La hauteur de celui-ci étoit environ de 19 pouces, & le diametre de sa base de 17. J'avois l'œil sur mes ouvriers, qui avoient autant d'envie de trouver des meres, que j'en pouvois avoir qu'ils en trouvassent; en découvrir une en pareil cas, c'est avoir le gros lot. On compta yingt-fix mille quatre cens vingt fix Tome V. . Bbbb

562 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE abeilles communes qui avoient été baignées; je dis qui

avoient été baignées, parce que toutes ne le furent pas. La ruche fut plongée dans l'eau à huit heures du matin; c'est-à-dire, à une heure où il y en avoit déja plusieurs à

la campagne. On compta sept cens mâles.

Malgré le grand nombre des mouches communes de la ruche en question; & quoiqu'il y eût déja sept cens mâles transformés, on ne put parvenir qu'à trouver une seule mere. La ruche n'étoit pas aussi prête à donner un essaim que je l'avois cru. J'examinai tous les gâteaux avec foin; i'y trouvai dix cellules à fémelles, mais dont quelquesunes n'étoient encore qu'ébauchées, & dont les plus avancées n'avoient pas à beaucoup près, toute la longueur qu'elles auroient eue par la suite. Une seule & qui étoit la plus longue de toutes, avoit un ver encore assés petit, & qui n'auroit pû être en état de fortir hors de sa loge sous la forme d'une mouche mere, de plus de 12 à 15 jours. Ce n'étoit donc qu'après un pareil nombre de jours, qu'un essaim auroit pû prendre l'essor. Cette expérience prouve que dans les temps qui précédent de peu celui de la fortie d'un essaim, les ruches les plus peuplées n'ont encore qu'une mere.

La même expérience nous apprend de plus, qu'une ruche est fournie de mâles avant que les vers qui doivent devenir des meres, soient en état de se transformer. Des que les mouches sémelles sortent de leurs cellules, il y a dans la ruche plus de mâles qu'il n'en saut pour les séconder.

La ruche dont je viens de parler avoit en tout cinq gâteaux de cire posés parallelement les uns aux autres. Je fus curieux de compter, mais grossiérement, le nombre de leurs cellules; c'est-à-dire, qu'en prenant des termes moyens de longueur & de largeur, je réduisois chacun de ces gâteaux de forme irrégulière, à un gâteau de sigure rectangle. Suivant ce calcul grossier dans lequel je ne crois

DES INSECTES. X. Mem. pas m'être trompé par excès, le nombre des cellules alloit à plus de cinquante mille. De ces cinquante mille cellules, il y en avoit plus de vingt mille pleines de couvain; c'est-àdire, pleines, soit d'œufs, soit de vers, soit de nymphes. La mere avoit cependant le ventre rempli de plusieurs milliers d'œufs, d'autant de milliers qu'il pouvoit en contenir, & de beaucoup d'œufs prêts à être pondus. C'est de quoi je fus instruit malgré moi; en la poussant mal adroitement pour la faire entrer dans une ruche vitrée, je lui crevai le ventre; des œufs aussi gros que ceux qui sont déposés dans les cellules, fortirent par la blessure. Il n'y avoit pas d'espérance qu'une pareille playe put être guérie, aussi n'hésitai-je point à la faire périr sur le champ: je lui ouvris le corps; & ce fut alors que je vis qu'il étoit plein d'œufs en tous états. Une partie considérable, & probablement la plus considérable partie des mouches de la ruche, c'est-à-dire, de plus de vingt-huit à vingt-neuf mille, devoit sa naissance à cette mere; elle l'avoit donnée à plus de vingt mille autres mouches qui étoient encore dans les cellules sous la forme de couvain; & cependant, elle avoit le corps plein de plusieurs milliers d'œufs. Voilà une fécondité bien étonnante.

Parmi les cellules, il y en avoit environ deux mille cinq cens vingt de celles où les vers qui deviennent des mâles prennent leur accroissement; & plus de la moitié de ces cellules étoit occupée, soit par des vers, soit par des nymphes dans lesquelles ils s'étoient transformés. Nous avons dit ci-devant qu'on avoit trouvé sept cens mâles dans cette ruche; il auroit donc dû y en avoir plus de deux mille. Il est bien surprenant que tant de mâles soient destinés à si peu de sémelles, & naissent pour être tous tués au bout de quelques semaines.

Des ruches, quoique peu peuplées d'abeilles ordinaires, ne laissent pas d'avoir un assés grand nombre de males.

Bbbb ij

MEMOIRE POUR L'HISTOIRE Après avoir compté les abeilles ordinaires d'une ruche que j'avois baignée, je ne lui en trouvai que deux mille neuf cens, & je lui trouvai quatre cens cinquante mâles.

Ces mâles vivroient bien plus long-temps qu'ils ne font, ils passeroient l'hiver comme le passent la mere & les abeilles ouvrières, si celles ci ne les condamnoient pas & ne les mettoient pas à mort. Car quoique nous ayons dit que nous n'avions pas trouvé un feul mâle dans les ruches que nous avions baignées, soit dans l'automne, soit en hiver, foit au commencement du printemps, il y a quelquefois des ruches où il en reste dans toutes ces saisons, & on n'a pas besoin d'en baigner les mouches pour les y trouver. On les en voit sortir & on les y voit rentrer. Ce que nous avons voulu établir & ce que nous avons bien prouvé, c'est que les meres peuvent être extrêmement sécondes, quoiqu'elles soient huit à neuf mois sans avoir de communication avec des mâles; il semble même que de vivre avec eux pendant ces huit à neuf mois, ne puisse que nuire à leur fécondité. Il arrive, quoique très-rarement, que les abeilles ouvriéres ne parviennent pas à les tuer tous dans le temps, qu'elles désespérent peut-être d'y pouvoir réussir; & qu'elles se resolvent à les laisser tranquilles, Alors elles passent avec eux l'automne & au moins une partie de l'hiver. Ce fait, quoique rare, est connu de ceux qui font commerce de mouches à miel; mais loin qu'ils augurent bien par rapport à la multiplication, des ruches où des mâles sont restés dans un temps où il ne devroit pas y en avoir, ce sont des ruches sur lesquelles ils ne comptent plus & qu'ils regardent comme perdues. Ils croyent que les mâles mangent tout le miel des abeilles; ils en mangent assurément; mais une ruche bien pleine de miel, auroit de quoi en fournir pendant l'hiver & le commencement du printemps, aux abeilles & aux faux-bourdons. Il y a donc lieu de croire qu'ils nuisent à la ruche de per serior de la serior de la serior de l'étre. S'ils n'étoient pas aussi indisférents qu'ils empêchassent de l'être. S'ils n'étoient pas aussi indisférents qu'ils nous l'ont paru dans le dernier Mémoire, on pourroit croire, que trop vieux pour contribuer à la génération, ils empêchent les jeunes mâles de s'approcher des reines. Peut-être y at-il plus que cela; peut-être que les œuss sont alterés dans le corps des meres qui vivent trop long-temps avec des mâles, que les embryons de ces œuss périssent.

Ce ne sont là que des conjectures, & qui probablement resteront toûjours conjectures; mais ce que je sçais de certain, c'est que j'ai eu trois ruches, & chacune des trois dans une année différente, où des mâles en grand nombre restérent en vie pendant l'automne & pendant partie de l'hiver, & que je les perdis toutes trois de la même manière. Une de ces ruches m'avoit donné au commencement de Juin, le plus fort essaim que j'aye vû. Après qu'il fut parti, lorsque j'examinai les mouches qui avoient demeuré dans l'ancienne habitation, j'y crus voir autant de faux-bourdons que d'autres abeilles. Le nombre de ceux-ci, au moins, étoit peu inférieur au nombre de celleslà. Inutilement entrepris-je d'aider aux ouvriéres à les détruire. J'en tuai plus de cinq cens, & ce ne fut pas assés; ils vêcurent encore en grand nombre avec elles. Dans les beaux jours d'hiver & les premiers du printemps, les mouches de cette ruche alloient à la campagne comme celles des autres, & les mâles y alloient quelquefois avec elles. Mais le printemps n'étoit encore gueres avancé, quand il m'arriva un matin de trouver la ruche déserte; ses mouches l'avoient abandonnée. Tout se passa de même par rapport aux deux autres des trois ruches dans lesquelles beaucoup de bourdons s'étoient conservés pendant

Bbbb iii

Thiver, elles furent même abandonnées de meilleure heure; l'une le fut dès le commencement de Février, & l'autre à la fin du même mois. Ce n'étoit pourtant pas parce que les provisions manquoient, que les abeilles se déterminérent à quitter la dernière. Elles y laisséent plus de douze livres de très-bon miel. Le nombre des ouvrières que j'y trouvai mortes, n'alloit pas à trente ou quarante; les autres étoient parties avec la mere. Le nombre des mâles morts surpassont quatre à cinq sois celui des ouvrières mortes.

M. de Moralec Lieutenant d'artillerie à Saumur, & du génie inventif duquel on a des preuves dans le Recueil des machines approuvées par l'Académie, a imaginé une manière fimple & fûre de détruire tous les males d'une ruche dans le temps où ils ne peuvent plus que nuire. Il a imaginé de mettre devant les trous qui permettent aux mou\* Pl. 35. fig. ches d'entrer dans leurs ruches, des espéces de portes \*.

Chacune est faite d'une petite lame de fer blanc coupée

4 & 5.

quarrément, & dont un des bouts est roulé pour laisser passer un fil de fer sur lequel la porte peut se mouvoir. \* Fig. 5. Le même fil de fer peut porter plusieurs portes pareilles \*, autant qu'il y a de trous allignés par lesquels les abeilles peuvent entrer. On arrête le fil de fer qui est chargé de toutes les portes, à une hauteur telle qu'une abeille ordinaire puisse passer librement sous la porte; mais de manière aussi que cette distance soit trop petite pour le volume du faux-bourdon: celui-ci pourtant ne laisse pas de sortir aisément quand il le veut; il soûleve la porte; legére comme elle l'est, elle sui fait peu de résistance. Mais s'il est aisé au faux-bourdon de la soulever pour sortir, il n'en est pas de même pour rentrer. C'est une soûpape qui peut être poussée vers le dehors de la ruche, & qui ne peut l'être vers le dedans, elle est arrêtée par le bois. Tous les mâles qui sont une sois sortis de leur ruche, ne peuvent donc plus espérer de rentrer; & on est maître de les tuer

DES INSECTES. X. Mem. pendant qu'ils font des efforts inutiles pour y parvenir, ou de les laisser tuer par les abeilles ordinaires.

## EXPLICATION DES FIGURES DU DIXIE'ME ME'MOIRE.

#### PLANCHE XXXV.

LA Figure 1 est celle d'un camail propre à mettre à couvert contre les piquures des abeilles, le visage, la tête & le col de celui qui est obligé de les inquieter, & même de les irriter. m, masque de crin, c'est-à-dire, de toile à tamis. c, c, cordons qui servent à attacher une des manches fur un des bras. d, d, cordons propres à tenir le camail

appliqué bien exactement sur la poitrine.

La Figure 2 représente un de ces séchoirs, au moyen desquels l'on ressuye & l'on ranime les abeilles qui ont été tirées du bain comme mortes. Les parois de ce féchoir sont faites d'une toile à tamis, étendue & assujettie sur un bâtis d'osier. En g, finit le bâtis d'osier. go, peut être appellé le col du féchoir. Ce col pourroit être plus long qu'il ne l'est ici, & il n'en seroit que plus commode. Il est à propos de mettre un anneau de fil de fer auprès de fon ouverture oo; il la tient ronde dans les temps où l'on veut faire entrer les abeilles, & ce qui importe plus, dans celui où on veut les faire sortir du séchoir. Le cordon cc, sert à lier le col du séchoir, afin que les abeilles qui ont repris vigueur, n'en puissent sortir que lorsqu'on le leur permet. p, p, poignées qui mettent en état de manier le séchoir sans risque, lors même que les abeilles sont devenues très vives.

La Figure 3 montre le bâtis du féchoir sur lequel la toile à tamis peut être appliquée & arrêtée comme elle

l'est dans la figure 2.

Les Figures 4 & 5 font voir de ces portes ou soûpapes que M. de Moralec a imaginé de mettre aux ruches dont on veut détruire les mâles. La figure 4 a quatre trous ouverts, & un seul couvert en partie par une soûpape. Les quatre trous de la figure 5, ont chacun seur soûpape. L'ouverture qui est entre le bord inférieur du trou, & celui de la porte, suffit pour laisser passer librement une abeille. Mais le saux-bourdon ne peut sortir qu'en soûlevant la soûpape, & il ne lui est plus possible de la soûlever quand il veut rentrer.

La Figure 6 fait voir une ruche qu'on a renversée sans dessus dessous pour faire passer ses abeilles dans une autre ruche; on l'a fait entrer en terre jusqu'en rr, pour la main-

tenir ainsi renversée.

Dans la Figure 7, une ruche f f, dans laquelle on veut loger les abeilles, a été posée sur la ruche de la figure 6.

La Figure 8 représente les ruches rr, & ss, de la figure précédente, entourées à leur jonction d'une grande serviette liée autour d'elles avec de la ficelle; & cela pour fermer tous les passages que les abeilles pourroient trouver.

La Fig. 9 fait voir la ruche ss, des figures précédentes, posée sur l'ancien appuy de la ruche rr; beaucoup de mouches y sont déja entrées, & d'autres continuent à s'y rendre.

La Figure 10 est celle de la ruche rr, des figures 6, 7 & 8, dont la plûpart des mouches ont été chassées, & dont celles qui restent sortent pour s'acheminer vers la ruche ff.

un, est une nappe sur laquelle la ruche r, a été secouée. p, planche disposée en manière de pont pour abbréger le chemin aux mouches qui sont en route pour se rendre à la ruche ff.

La Figure 1 i représente un cuvier plein d'eau, dans lequel une ruche a été baignée. Les abeilles flottent sur

l'eau de ce cuvier.

ONZIE'ME

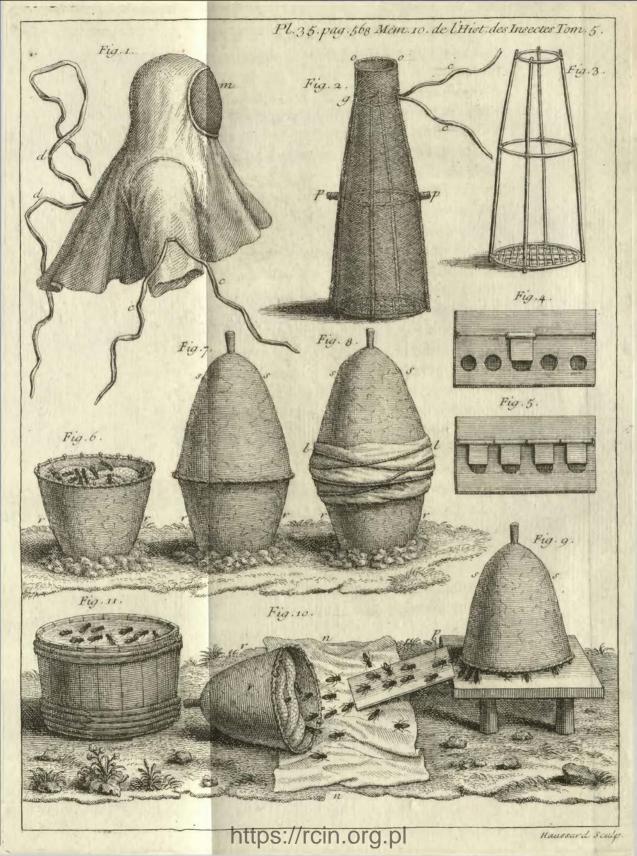

DES INSECTES. XI. Mem. 569
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ONZIEME MEMOIRE.

# DE CE QUI SE PASSE DANS CHAQUE ALVEOLE D'UNE RUCHE

Depuis qu'un œuf y a été déposé, jusques à ce que le ver sorti de cet œuf parvienne à être une abeille.

NOUs devons retourner à ces alvéoles dans le fond L de chacun desquels nous avons vû\* que la mere avoit \* Mémoire laissé, ou, pour ainsi dire, planté un œuf; car nous avons 1X. fait remarquer que cet œuf, qui a cinq à six fois plus de longueur que de diametre, n'a d'appuy que par un de ses bouts; il est en l'air, il s'en faut même peu qu'il ne soit parallele à l'horison \*. C'est une position dans laquelle il ne \* Pl. 36. fig. resteroit pas, s'il n'y étoit retenu par quelque espéce de 1.0. colle; mais il est si leger que la colle la plus foible, un peu de miel épais, suffiroit pour l'assujettir. Pour peu que l'épingle avec lequel on en détache un, soit mouillée, il s y tient dans la position où on l'y a mis \*: à la vérité, il \* Fig. 2. n'y est pas aussi solidement arrêté qu'il l'est au fond de sa cellule. Ses deux bouts font arrondis; l'un des deux \* est \* o. plus gros que l'autre \*. C'est le supérieur, le plus éloigné \* b. du fond de la cellule, qui est constamment le plus gros; preuve encore que la mere abeille n'a pas eu besoin d'être attentive à lui donner des appuis. Sa figure n'est pas droite, il a un peu de courbûre. Ces œufs font d'un blanc un peu bleuâtre qui tire sur le girasol. Ils n'ont pour enveloppe, comme ceux de tant d'autres espéces d'insectes, qu'unc . Cccc Tome V.

membrane flexible; l'œuf lui-même l'est; on peut le plier presque en deux, & lui faire reprendre ensuite sa première figure. A la vûe simple, & même avec une loupe de trois à quatre lignes de foyer, il paroît extrémement sisse; mais si on le considére avec un microscope qui grossisse extrémement, on apperçoit un travail qu'on croit sur sa sur-face, & qui est peut-être dans son intérieur. Swammer-dam a dit qu'il paroît alors comme s'il étoit couvert d'écailles. Ce que j'ai vû, c'est que près de ses bouts, il y a des traits droits qui forment des espéces de lozanges

très-allongés.

Jusques ici nous avons fait entendre que la mere ne laissoit qu'un œuf en chaque cellule. C'est pourtant une regle qui souffre des exceptions, & le cas où elle en souffre est aisé à prévoir. Si la mere pressée par le besoin de pondre, ne trouve pas autant de cellules vuides qu'elle a d'œufs dans le corps qu'elle n'y peut plus retenir, il ne lui reste d'autre parti à prendre, que d'en déposer plusieurs dans chaque cellule. J'ai yû aussi quelquesois des cellules qui en avoient deux, quelques-unes qui en avoient trois, & d'autres qui en avoient jusques à quatre. La première fois que j'observai des cellules dont chacune contenoit plus d'un œuf, ce fut dans une petite ruche où j'avois mis une mere avec trop peu d'ouvriéres; à peine en avoit-elle six cens à son service; & elle eût eu besoin d'y en avoir autant de milliers qu'elle y en avoit de centaines. Le petit nombre de mouches ne put fournir à construire autant de cellules. que la mere avoit besoin d'en avoir à sa disposition. Pluficurs de celles qui furent construites furent même remplies du miel nécessaire pour vivre au jour le jour. Dans le peu de cellules dont la mere put disposer, elle mit presque par-tout les œufs deux à deux. Je ne pus suivre ce qui arriva à ces œuss, car la mere & sa petite troupe abandonnérent la ruche, & peut-être la mere ne l'abandonna-t-elle que pour tâcher de se faire recevoir dans une autre mieux peuplée, & où elle pût pondre à son aise.

Avant que j'aye été bien instruit de toutes les attentions qu'il falloit avoir en baignant les abeilles, j'ai perdu un grand nombre de celles à qui je faisois soûtenir cette opération: dans une ruche que j'avois assés mal peuplée, des abeilles qui m'étoient restées d'un bain mal fait, & où pourtant je mis bien le double des mouches qu'il y avoit dans l'autre ruche dont je viens de parler, celles que j'y établis ne purent encore construire le nombre de cellules que la fécondité de la mere demandoit. Aussi en vis je un matin plusieurs qui avoient deux œufs, & quelquesunes qui en avoient jusques à trois. La mere qui sçavoit apparemment ce qu'elle devoit se promettre de mieux pour l'avenir de ses ouvriéres, n'abandonna pas sa ruche. C'est de quoi je sus fort content, parce que j'étois curieux de sçavoir ce qui arriveroit aux œufs surnumeraires. Une cellule ne peut servir qu'à élever un ver, deux, & à plus forte raison, trois vers y seroient mal à leur aise. Il vient un temps où l'insecte sous sa première forme, ou sous celle de nymphe, remplit la cellule en entier. Les abeilles qui sçavent cela, comme elles sçavent tout ce qu'elles ont besoin de sçavoir, & qui, comme nous le verrons dans l'instant, prennent un grand interêt à la vie des vers, remarquerent apparemment les cellules où trop d'œufs avoient été déposés; elles n'en laisserent qu'un dans chacune. Au bout de 24 heures je ne vis plus qu'un œuf dans plusieurs des cellules où j'en avois vû deux ou même trois; & au bout de deux jours toutes n'en avoient qu'un feul. Dans ces deux jours beaucoup de cellules nouvelles avoient été construites; mais je ne sçais si les abeilles Ccccii

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE avoient porté dans quelques-unes de ces nouvelles cellules les œufs qu'elles avoient ôtés aux anciennes. Se fussentelles contentées de tirer les œufs surnumeraires de chaque cellule, les eussent-elles abandonnés à leur mauvais sort, elles eussent toujours fait une action utile. Si au lieu de sacrifier les vers qui devoient sortir de ces œufs, elles les eussent épargnés, tout ce qui en seroit arrivé, c'est qu'ils seroient péris plus tard, & qu'ils auroient fait languir, & peut-être périr des vers qui ne pouvoient manquer de

venir à bien des qu'ils resteroient seuls.

Il arrive quelquefois dans des ruches dont les mouches n'ont pas été aussi mal traitées que celles dont je viens de parler, dans des ruches très-peuplées & très-fournies de gâteaux, qu'il y a quelques cellules qui ont deux œufs; & cela arrive, quand la mere n'en trouve pas de vuides & de nettes, lorsque trop de cellules sont remplies de miel ou de couvain, c'est-à-dire, selon la définition que nous avons déja donnée de ce dernier terme, d'œufs, de vers

ou de nymphes.

1672.

La plûpart des Auteurs qui ont écrit fur les abeilles sans les avoir examinées avec des yeux assés éclairés & asses attentifs, ont prétendu qu'elles couvoient les œufs déposés dans les cellules, comme les oiseaux couvent les leurs. Plusieurs ont chargé les mâles de cette fonction. quelques - uns même ne les défignent que par le nom de mouches couveuses. Ce sentiment est assés commun aux Auteurs qui ont donné des préceptes pour bien gouverner les abeilles. Vandergroen, par exemple, dans \* Imprimé à l'ouvrage qu'il a intitulé, le Jardinier des Pays - Bas \*, Bruxelles en veut que des qu'un essaim est sorti d'une ruche, on

la renverse, on visite tous les gâteaux, & il prescrit de couper la tête avec un couteau bien affilé à toutes les mouches qui couvent, & même à celles de ces mouches qui ne

DES INSECTES. XI. Mem.

font pas encore sorties des cellules. D'autres qui ont fait attention qu'on trouve pendant presque tous les mois de l'année, soit des œufs, soit des vers naissants, dans la plûpart des ruches, quoique ces ruches soient dépourvûes de faux-bourdons pendant plus de huit ou neuf mois entiers, ont chargé les abeilles ordinaires du soin de couver.

M. Maraldi n'a pas cru que les abeilles couvaffent les œufs à la manière des offeaux; il sçavoit très-bien que l'on ne voit point une abeille se tenir constamment dans une cellule où il y a un œuf. Mais il a cru qu'elles avoient une façon de couver qui leur est particulière, que des abeilles alloient se poser sur les bords des ouvertures des cellules à œufs, & qu'en agitant leurs aîles avec vîtesse, elles produisoient une chaleur propre à fair éclorre les vers. Quoiqu'il soit certain, comme nous le prouverons dans la suite, que les mouvements que se donnent à la fois les abeilles d'une ruche, peuvent faire naître assés subitement un grand degré de chaleur, on ne doit pas attendre que celle d'une ruche soit sensiblement augmentée par l'agitation des aîles d'un petit nombre de mouches. L'œuf qui est au fond d'une cellule ne peut gueres être échauffé par la mouche qui meut avec vîtesse ses aîles au-dessus de l'ouverture de cette cellule. Mais ce qui doit parfaitement désabuser de l'idée qu'on a eûe de faire couver les abeilles de quelque manière que ce soit, c'est qu'on peut observer que les cellules à œufs sont souvent les plus abandonnées; elles sont souvent plus à découvert que les autres; les mouches ne passent dessus que quand la route qu'elles ont prise l'exige. Les œufs ne demandent pour être couvés, que la chaleur qui est répandue dans la ruche, chaleur qui souvent approche fort de celle qu'une poule peut donner aux œufs sur lesquels elle reste constamment posée, & qui quelquesois la surpasse.

Cccc iii

Le moment où un ver sort de son œuf n'est pas aisé à saisir, & il m'a échappé. Je l'eusse mieux épie que je n'ai fait, si j'eusse soupçonné qu'il dût avoir quelque chose de particulier à m'offrir. Ce qui est certain, & ce que je me suis contenté de sçavoir, c'est qu'au bout de deux ou de trois jours, selon qu'il fait plus ou moins chaud, on peut trouver le ver dans le fond de la cellule. Si on attend à l'y chercher quatre ou cinq jours après que l'œuf a été pondu, on l'y trouve plus grand qu'on n'auroit cru qu'il devoit être. Son accroissement & toutes ses métamorphoses se font asses vite dans les saisons savorables.

Qu'on remarque, comme je l'ai fait plusieurs fois, une cellule dans laquelle un œuf vient d'être déposé, si on ne vient la revoir qu'au bout de vingt à vingt un jours, on pourra arriver dans le moment où la mouche à laquelle cet œuf a donné naissance, travaille à sortir de sa cellule, & est prête à prendre l'essor. Je mis des mouches en ruche le 25 du mois de Mai; le lendemain elles travaillerent avec ardeur à faire des gâteaux; le 27, j'observai quantité de cellules dans chacune desquelles il y avoit un œuf; le 17 Juin, chacune de ces cellules donna à la ruche une nouvelle mouche. J'ai fait des observations semblables bien des fois, & dans des saisons favorables quoique plus ou moins avancées.

Depuis que le ver est né jusques à ce que le temps de sa première métamorphose approche, il est toûjours dans \* Pl. 36. fig. la même attitude; il est long \*, & il se tient roulé en anneau, de manière que sa tête touche son derrière \*. L'an-\*Fig. 5 & 6. neau qu'il forme est plein ou presque plein; le milieu en est rempli par les parties charnues du ventre. On distingue différentes lignes blanches, qui des côtés se dirigent à peu près vers un centre commun. Le ver est ainsi appliqué presque contre le fond de sa cellule. Ce fond ne semble pas trop propre à le recevoir à cause de sa figure angulaire;

3 & 4.

DES INSECTES. XI. Mem. 575 on se rappelle la position de la cellule, que sa coupe

mais si on se rappelle la position de la cellule, que sa coupe transversale est presque perpendiculaire à l'horison, on jugera que le ver en doit peu presser le fond par son poids. Si on en retire un & qu'on examine le fond de la cellule, on verra même que le ver y étoit posé plus mollement qu'on ne l'avoit pensé: on y appercevra une couche assés épaisse d'une espèce de gelée ou de bouillie qui a une couleur blancheâtre; elle sait, pour ainsi dire, le lit sur lequel le ver est couché, ou, plus exactement, le dossier de son siège.

Cette même matière sur laquelle le ver est mollement appuyé, est aussi celle dont il se nourrit. Il seroit incapable de l'aller chercher; il ne seroit pas même en son pouvoir de se traîner hors de sa loge. Mais il peut y être tranquille; il y sera toûjours pourvû abondamment de tout le nécesfaire. Les abeilles ordinaires sont les nourrices que la nature a accordées aux vers; elle leur a donné pour eux une affection sur laquelle on peut plus compter qu'on ne peut compter parmi les hommes sur celle des nourrices que les meres choisissent à leurs enfants. A plusieurs heures du jour, on voit une abeille entrer la tête la premiére dans la cellule où il y a un ver, y rester quelque temps. Ce qu'elle y fait ne peut être observé, mais on est fûr au moins qu'elle fournit au ver la matière dont il doit se nourrir, & qu'elle en renouvelle la provision. Après que cette abeille est sortie, on en voit quelquesois une ou plusieurs autres successivement & en différents temps qui mettent leur tête à l'entrée de la même cellule, comme pour reconnoître si le ver qui y est logé, a tout ce qu'il lui faut: un coup d'œil suffit pour le leur apprendre; souvent elles passent outre dans l'instant; & ce n'est quelquesois qu'après avoir examiné beaucoup de cellules les unes après les autres, qu'elles entrent dans une qu'elles ont reconnue n'avoir pas été pourvûe suffisamment.

Quand une abeille reste pendant quelques instants dans la cellule d'un ver, c'est sans doute pour y dégorger de cette espèce de bouillie ou de gelée contre laquelle le corps du ver est appliqué & dont il est entouré. On pourroit douter si cette matière que nous regardons comme celle dont il se nourrit, n'est pas plutôt celle dont il se vuide; mais ce doute ne paroitra pas assés fondé, lorsqu'on se rappellera que tous les vers auxquels ceux-ci sont analogues, rejettent très-peu ou ne rejettent presque point d'excréments; & fur-tout lorsqu'on sçaura que les plus jeunes vers ont autant de cette matière dans leurs cellules, que ceux d'un âge plus avancé en ont dans les leurs. Loin même qu'elle aille en s'y accumulant, comme elle le devroit si elle étoit composée des excréments, elle va en diminuant, on n'en trouve plus dans les cellules habitées par des vers prêts à se métamorphoser. D'ailleurs, elle a si peu de ressemblance avec des excréments, qu'il paroît incontestable qu'elle est la matière qui doit fournir à l'accroissement du ver.

Il y a assés de cette bouillie dans chaque cellule pour en pouvoir prendre avec la tête d'une épingle à trois ou quatre reprises dissérentes, de petites masses de la grosseur de la tête de l'épingle, sans ce qui reste trop étendu sur le fond de la cellule pour pouvoir être enlevé d'une façon si grossière. On peut donc goûter de cette matière. Si on l'a prise dans la cellule d'un jeune ver, on la trouve absolument insipide telle qu'une espèce de colle de farine. Swammerdam qui a observé cette espèce de gelée, paroît embarrassé comme on doit l'être, sur l'endroit où les abeilles la prennent. Il s'échappe à la vérité de certains arbres, une seve qui s'épaissit & s'accumule sur l'ouverture qui l'a laissé sortir, & qui, autant que les yeux & le goût en peuvent juger, a beaucoup de ressemblance avec la gelée en question; mais Swammerdam a très-bien remarqué que les

DES INSECTES. XI. Mem.

abeilles ne trouveroient pas de cette seve épaissie en hiver, au milieu duquel elles ont quelquesois des vers à nourrir. Il y a donc plus d'apparence, comme il paroît disposé à le croire, que le miel, j'y ajoûterois la cire brute que les abeilles ont fait passer dans leur corps, y reçoivent une préparation qui les sait devenir l'espèce de bouillie

qui est l'aliment des vers.

Quelques observations qui ont échappé à Swammerdam, car à qui n'en échappe-t-il pas! me confirment dans cette idée; & ces observations m'ont paru curieuses par elles-mêmes; elles nous apprennent que les abeilles proportionnent la nourriture à l'état des vers; qu'elles leur en donnent de différentes selon leur âge & leurs forces. Quand j'ai goûté de la bouillie qui étoit dans les cellules des yers dont la grandeur étoit au-dessus de la moyenne, je ne l'ai plus trouvée si insipide que celle que j'avois tirée des cellules de vers plus jeunes; je lui ai trouvé une légere pointe de sucre ou de miel. La matiére tirée de cellules de vers plus âgés, avoit un goût de miel plus marqué, très-sensible. Enfin, dans les cellules des vers presque à terme, la gelée avoit un goût très-sucré. Je dis fucré, car sa douceur n'avoit pas le fade du miel, une petite acidité y étoit pourtant jointe. Les différences que le goût fait appercevoir, ne sont pas les seules qui se trouvent entre la matière du fond des cellules des jeunes vers & celle des cellules des vers plus âgés; des yeux attentifs y en peuvent appercevoir d'autres. La matière des premières cellules ressemble plus à de la bouillie, elle est plus blancheâtre; & celle des derniéres ressemble plus à de la gelée, le blanc en a disparu, elle est plus transparente; & elle tire tantôt sur le jaunâtre & tantôt sur le verdâtre. Enfin, la matière des cellules des vers d'un âge moyen, entre les âges de ceux dont nous venons de parler, est d'une couleur . Dddd Tome V.

moyenne entre les couleurs des matiéres des autres cellules. Il temble que ce soit par degrés que les abeilles conduisent les vers à être en état de se nourrir de miel dont ils doivent

vivre en grande partie sous la forme de mouches.

Ces vers sont de ceux qui sont dépourvûs de jambes, elles leur eussent été bien inutiles, puisqu'ils devoient passer leur vie de ver roulés dans une cellule. Outre la différence que la grandeur met entre les plus jeunes & ceux qui sont à terme, il n'y en a gueres d'autre si ce n'est que les premiers ont leurs anneaux mieux marqués; & que regardés de quelque distance, ils paroissent d'un blanc bleuâtre, presqu'ardoisés. Le fond de leur blanc est alteré par un bleu foncé tirant sur le brun, qui est répandu dans quelquesunes de leurs parties intérieures; mais en croissant, ils deviennent presque par-tout d'un blanc de lait. Il faut apporter quelqu'attention pour parvenir à les tirer hors de leurs cellules sans les blesser. Lorsqu'ils en sont dehors, on reconnoît qu'ils sont incapables de se traîner sur la place où on les a mis; ils allongent un peu leur partie anté-\* Pl. 36. fig. rieure \*; ils la contractent ensuite, & se donnent quelques

3. 1.

légers mouvements qui prouvent à la vérité qu'ils sont en vie, mais qui les font regarder comme très-engourdis &

comme très-foibles.

Leur tête \* demande qu'on les place dans la classe des vers qui en ont une de figure constante. Leur museau considéré à la loupe, paroit aussi décider que leur genre ou leur classe subordonnée est celle des vers qui ont une bouche qui a de la ressemblance avec celle des chenilles; car la partie antérieure de la tête ou le bout du crane, a une lévre supérieure, & on lui trouve en dessous, une

\* 1f1. lévre inférieure composée de trois parties \*, comme l'est celle des chenilles, & comme l'est celle de beaucoup de vers. Il ne reste qu'à trouver à leur tête, deux dents ou

DES INSECTES. XI. Mem. 579 crochets qui répondent aux deux dents des chenilles, & à celles des vers de la classe où nous voulons mettre ces vers des abeilles. Ceux-ci, qui n'ont qu'à avaler une forte de bouillie, n'ont pas besoin d'avoir de fortes dents; ils n'en ont aussi que deux soibles & difficiles à appercevoir. On commence à s'affûrer que les environs de la bouche ont des parties dures, comme écailleuses, si l'on conduit fon doigt sur la tête de derriére en avant. On sent des parties qui frottent plus rudement que des chairs. Mais si on considére le dessus de la tête dans un jour favorable, on trouve les deux crochets analogues à ceux des vers dans la classe desquels nous voulons les laisser. Ces deux crochets \* suivent le contour du bout supérieur de la tête; \* Pl. 36. fig. ils se terminent près de la lévre supérieure par une petite 9. c, c. pointe écailleuse & jaunâtre. Ils sont si exactement appliqués contre le contour de la tête, qu'il ne seroit pas posfible de les y distinguer, si on n'avoit les deux mains libres pendant qu'on les regarde à la loupe; c'est-à-dire, si on n'avoit sur le nez une de ces lunettes à loupe dont nous avons enseigné ailleurs à se servir, qui donnent l'usage d'une main de plus. Swammerdam à qui ce secours manquoit, avouë naturellement qu'il n'a pû bien voir les parties de la tête de ce ver; & cela, ajoûte-t-il, faute d'une main qui pût les écarter les unes des autres; car l'une de ses mains étoit occupée à tenir le ver, & l'autre à tenir la loupe. Mon nez étant chargé de la loupe, j'ai eu la main nécessaire pour éloigner avec la pointe d'une épingle, un des crochets du contour de la tête contre lequel il étoit appliqué.

En dessous de la tête \* on trouve la levre inférieure; \* Fig. 10. la partie \* qui en fait le milieu s'éleve jusques à la levre \* s. supérieure & même par-dessus, comme s'éleve la levre d'une bouche humaine dont la mâchoire inférieure se

Dddd ij

580 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE porte trop en devant. Le bout de cette partie est comme taillé quarrement; il a quelquefois lui-même l'air d'une espéce de bouche; je veux dire qu'en certains temps, on y voit une cavité oblongue formée par des chairs plissées; mais quelquesois il sort de cette cavité, une petite lame charnue qui est taillée quarrément. Nous prouverons bientôt que ces sortes de vers sçavent filer, & c'est dans cette lame charnue que la filiére est placée. Les deux \* Pl. 36. fig. autres parties \* de la levre inférieure, celles qui en font les côtés, diminuent insensiblement de grosseur en s'éloignant de leur base; elles se terminent par des pointes fines, rouffeatres, dures & comme écailleuses. Ces pointes sont peut-être des instruments utiles au ver, lorsqu'il place les fils de soye qu'il tire de sa filière. Elles ont aussi à leur face intérieure au dessous de la pointe, comme deux à trois petites dentelûres jaunâtres & écailleuses. La \*f partie \* qui est entre celles-ci & la plus considérable de la levre inférieure, est appellée la langue par Swammerdam; ce seroit une langue qui se trouveroit en entier hors de la bouche. Les conformations des infectes ont des choses plus bifarres; mais on peut trouver une vraye langue dans la cavité de la bouche, à des insectes qui ont une partie semblable à celle dont nous parlons. De-là il suit qu'elle ne doit encore être prise que pour la plus considérable partie de la levre de nos vers d'abeilles, dont nous ne scaurions gueres nous promettre de voir la vraye langue. Celle-ci est apparemment dans la cavité qui se trouve entre la levre supérieure & l'inférieure, cavité que Swammerdam ne semble pas avoir connue; & cela encore, faute d'avoir eu la facilité de séparer les unes des autres, les parties de la tête pendant qu'il les observoit.

10.1,1.

DES INSECTES. XI. Mem. 58

côté, environ à distance égale du bout antérieur & du bout postérieur. Ils sont aussi blancs que le reste, mais plus suisants, & on ne peut les prendre que pour deux yeux; ils sont l'un & l'autre dans un ensoncement qui seur

fait une espéce d'orbite.

Les vers les plus gros & les plus blancs, ont tout du long du dos \*, depuis la tête jusques à l'anus, une raye \* Pl. 36.fig. jaunâtre: quoiqu'elle semble être sur la peau, elle n'y est pas réellement; la peau ne paroît colorée que parce qu'elle laisse voir le conduit des aliments qui est étendu en ligne droite, & rempli d'une matière d'un jaune fauve. C'est apparemment la blancheur du reste du corps, & son air douillet & dodu qui ont tenté Swammerdam, & qui lui ont donné envie de sçavoir quels goûts avoient ces vers. Je m'en suis d'autant plus volontiers rapporté à son expérience, qu'il dit leur avoir trouvé un goût très-désagréable, semblable à celui du suc pancréatique des poissons, & qui, ce qui en donnera une idée à plus de gens, laisse au gosier une impression semblable à celle du lard rance.

Sous le ventre \*, on croit voir de distance en distance, \* Fig. 122des plis plus blancs que le reste, disposés parallelement \*, o :
les uns aux autres, & transversalement. On est porté à
croire, que ce sont ceux qui se font dans les endroits où
le ver se courbe. Quand on examine ces prétendus plis
de plus près, on reconnoît que ce sont des vaisseaux, qui
pour être d'un blanc argenté, ont plus d'éclat que le blanc
de tout le reste du corps & que celui de la peau au travers
de laquelle ils paroissent; en un mot, que ces vaisseaux
sont des trachées. On peut s'en convaincre aisément; on
passera fous l'un d'eux la pointe d'une épingle, & on le
forcera de s'élever au-dessus de la peau déchirée; alors
on verra que le vaisseau qu'on a enlevé, a conservé sa rondeur, quoiqu'il soit ouvert, & qu'il a une blancheur

Dddd iii

argentée; deux caractères qui distinguent les trachées des autres vaisseaux. Si même on tire de suite deux ou trois de ces vaisseaux hors du corps du ver, quelqu'un d'eux & peut-être tous les trois, seront voir que leur structure \* Tome IV. est telle que nous avons trouvé celle des trachées \* des vers aquatiques qui donnent les mouches à corcelet armé, & telle que nous avons dit alors qu'il y avoit apparence qu'étoit la structure de toutes les trachées des insectes. Nous avons prouvé que les trachées de ces vers aquatiques étoient faites d'un fil cartilagineux d'une prodigieuse finesse, roulé en spirale, comme le fil d'argent dont on fait ces ornements appellés cannetilles ou bouillons; on voit que la structure des trachées des vers des abeilles, est la même. Le tuyau qu'on a brisé pour l'élever au-dessus de la peau, laisse paroître à un de ses bouts, un fil qui s'est dévidé & qui se dévide davantage si on parvient à le prendre entre ses doigts, & qu'on le tire enfuite.

Les stigmates \* de ces vers, quoique très-petits, & quoi-

\* Pl. 36. fig.

Mem. 7.

Pl. 22. fig.

12. f.f. &c. que dépourvûs d'un rebord jaunatre qui aide à faire distinguer ceux de divers insectes, ne sont pas difficiles à trouver; \* t. on n'a qu'à suivre une trachée transversale \*, elle aboutit de chaque côté tout aupres d'un stigmate. On trouve de la sorte la suite des stigmates de chaque côté; la ligne sur laquelle ils sont rangés, est marquée par une trachée qui va de la tête à la partie postérieure. C'est sur ces deux longues trachées que sont posés immédiatement les stigmates; d'auprès de chacun de ceux-ci part un tronc de trachée très-court, mais aussi gros que les trachées transverfales du ventre; il s'éleve vers le dos & jette deux branches déliées, qui elles-mêmes fournissent des ramifications.

En dessous du ver, près de sa tête, on voit des trachées

DES INSECTES. XI. Mem. 583 qui forment diverses ondes; on distingue de plus d'autres ondes blancheâtres formées par des parties intérieures vûes au travers de la peau.

L'anus du ver est à son dernier anneau, & n'est destiné qu'à rendre peu d'excréments; jamais il n'en rejette lorsqu'on tient le ver entre ses doigts; c'est pourtant un temps où les vers qui ont à se vuider, ne manquent guéres de

le faire.

Dans les saisons favorables à l'accroissement des infectes, j'ai remarqué des cellules où la mere abeille venoit pondre. J'ai ensuite observé au bout de huit jours, que chacune de ces cellules étoit remplie par un ver qui n'avoit plus besoin de prendre d'aliment, c'est à-dire, qui n'avoit plus à croître: d'où il suit que tout le croît de chacun de ces vers avoit été fait en moins de six jours, puisque nous avons vû que ce n'est guéres que deux jours après que l'œuf a été pondu que le ver en sort. Dès qu'il naît il se roule, mais le rouleau qu'il forme alors est si petit qu'il laisse bien du vuide entre sa circonférence & les parois de la cellule. Bientôt, c'est-à-dire, au bout de deux jours ou environ, ce vuide est rempli : ce même rouleau formé par le ver s'applique contre le contour de la portion de la cellule, à laquelle il répond. D'ailleurs le ver étant devenu plus long, un seul tour ne suffit plus pour la longueur de son corps. La tête se trouve posée au-dessus du penultiéme anneau. Ses autres dimensions doivent augmenter, & augmentent en même temps, Or puisque des les premiers jours le rouleau étoit un rouleau plein, le corps que sa position empêche de s'étendre du dos vers le ventre, ne peut s'étendre que vers les côtés;

il est forcé de prendre une sigure applatie \*. La coupe \* Ps. 36. fig. d'un anneau qui, dans les premiers temps étoit circulaire, 7 & 8. est alors oyale. J'ai souvent ouvert des cellules qui avoient

été détachées des autres, & elles me sembloient contenir deux vers posés l'un sur l'autre, parce que je n'imaginois pas qu'un seul ver roulé pût occuper une aussi longue portion d'une cellule que celle qu'il occupe quand il est applati au point où le roulement demande qu'il le soit; mais dès que j'avois ôté ce ver de place, & que je l'avois mis en quelque sorte en liberté, son corps reprenoit de la rondeur.

Il vient donc un temps ou le ver doit se trouver mal à son aise d'être roulé, & où il doit chercher à se mettre dans une autre position, à s'allonger. Ce temps arrive quand celui où il doit se métamorphoser pour la premiére fois, est proche. C'est aussi alors que les abeilles qui jusquesla lui avoient apporté des aliments convenables, cessent de lui en donner qui lui seroient inutiles. Elles connoissent qu'il n'a plus besoin de manger; & elles songent à le mettre hors de risque d'être inquieté dans son alvéole, où il ne doit plus même avoir de communication avec l'air extérieur. Le dernier des soins qu'elles prennent pour lui, est celui de le renfermer dans sa petite loge, d'en murer, pour ainsi dire, l'ouverture avec de la cire. Plusieurs abeilles travaillent à la fois, ou les unes après les autres, à faire un couvercle de cire \* à la cellule, & à l'appliquer exactement sur les bords, ceux-ci lui servent d'appuis. Ainsi le ver se trouve rensermé dans une espéce de boîte de cire scellée hermétiquement. La manière dont les abeilles s'y prennent pour faire le couvercle de cire, ne suppose rien que nous ayons besoin d'expliquer; la façon en est plus simple que celle des cellules exagones, & la même que celle des couvercles des cellules à miel.

\* Pl. 36. fig. 16 & 17. c, c, c, &c.

C'est après que le ver a été ainsi rensermé dans sa cellule, qu'il se déroule, se redresse & s'allonge. Jusques-là, il n'avoit eu d'autre peine que celle de manger. Son corps avoit

DES INSECTES. XI. Mem. 585 avoit été dans le plus parfait repos; mais les besoins de son état futur demandent qu'il commence à travailler. La peau qui le couvrira lorsqu'il sera nymphe, est apparemment plus délicate que celle qui le couvre pendant qu'il est ver; elle ne doit pas être exposée lorsqu'elle est nouvelle & excessivement tendre, à toucher immédiatement les parois de la cellule; le ver songe à les tapisser de soye; il sçait siler comme le sçavent les chenilles. C'est un fait qui a échappé à M. Maraldi, & qui pouvoit très-bien échapper à un bon observateur, mais que Swammerdam n'a pas ignoré. Je crois seulement que ce dernier a fait filer le ver de trop bonne heure: il l'a mis à l'ouvrage avant que l'alvéole eût son couvercle de cire; & il m'a toûjours paru que le ver ne commençoit à filer qu'après qu'il avoit été renfermé de toutes parts. La portion de la toile qu'il ourdit, qui se trouve à l'ouverture de la cellule, pourroit être gâtée par les abeilles qui mettent le couvercle de cire, si elle étoit déja faite alors, comme Swammerdam l'a voulu. Malgré toute l'adresse que nous sçavons aux abeilles, il ne paroit nullement possible qu'elles pussent parvenir à appliquer la cire aussi parfaitement qu'elle est appliquée sur toute cette portion de la toile; au lieu que le ver ne fait là que ce qu'il fait ailleurs quand il couche & colle exactement sur le couvercle, des fils de soye trèsproches les uns des autres, & qui se croisent.

La toile de soye que sile notre ver, est extrémement sine & extrémement serrée; elle suit exactement toutes les faces & les angles de la cellule à laquelle elle sert, pour ainsi dire, de chemise. On pourroit très-bien ne pas s'appercevoir qu'une cellule est tapissée de cette toile, si on se contentoit de lui ôter son couvercle & d'en considérer le dedans avec des yeux qui ne seroient aidés du secours d'aucun verre. Mais si on vient à briser une cellule dans

Tome V. . Eeee

toute sa longueur, ou plûtôt à en briser plusieurs à la sois; & cela, en rompant un gâteau rempli de celles dont chacune a un ver ou une nymphe, & qui sont toutes sermées par leur couvercle de cire; les cassures du gâteau sont voir alors plusieurs cellules ouvertes longitudinalement; & on remarque que le ver ou la nymphe de chaque cellule, ne paroît qu'au travers d'une pellicule rousseâtre \*. Cette pellicule n'a rien de commun avec les parois de cire qui ont été rompues; plus flexible & d'ailleurs sorte, elle s'est décollée de dessus la portion de la cellule qui a été em-

portée par le déchirement.

\* Pl. 36. fig. 13. cfcd.

En rompant ainsi des cellules, on se convainc donc aisément que chaque ver a soin de tapisser la sienne d'une toile de soye; mais on en pourroit rompre, & c'est même ce qui arrivera le plus souvent, qui feroient juger que le ver file une enveloppe qui est beaucoup plus épaisse que nous ne l'avons laissé imaginer, & qui est réellement cinq à six, peut-être huit à dix, & peut-être vingt fois plus épaisse. Aussi n'est-elle pas l'ouvrage d'un seul ver; elle n'est pas une enveloppe simple; elle est composée de plusieurs toiles qui ont été mises les unes sur les autres. Nous avons déja dit que moins de trois semaines après que le ver est né, il est en état de sortir de sa loge sous la forme de mouche. L'habitation qu'il laisse vuide est nettoyée sur le champ par les abeilles, & est rendue aussi propre qu'elle l'étoit d'abord, à servir à élever un autre ver; la mere abeille y peut venir & y vient pondre. Le second ver qui habite cette cellule, y file comme le premier y a filé, avant que de se métamorphoser. La même cellule peut donc être tapissée d'une nouvelle toile de soye plusieurs fois dans une année; & lorsqu'une ruche a subsisté pendant plusieurs années, il y a telle cellule qui a servi successivement d'habitation à bien des vers, & qui par conséquent,

a reçû successivement bien des toiles de soye. Elles sont si minces qu'il en faut un grand nombre d'appliquées les unes sur les autres avant que le logement en soit rendu sensiblement plus étroit. On pourroit s'assûrer du nombre des vers qui te sont transformés en mouches dans chaque cellule, si on se donnoit la patience de séparer les unes des autres les pellicules qui s'y trouvent, car elles sont séparables. La cellule qui en a plusieurs, loin d'en valoir moins, est plus sorte & plus solide que les autres; elle est moins en risque d'être britée que celles qui ne sont que de cire; la tapisserie est ici capable de soûtenir les murs.

Pour séparer d'une cellule l'enveloppe, soit simple, soit composée, dans son entier, Swammerdam a eu recours à un moyen un peu long, mais commode; c'est de tenir pendant quelques jours la cellule dans l'esprit de vin; il agit sur la cire, & fait qu'elle est bien moins adhérente à la toile de soye qu'elle n'y est naturellement. M. Maraldi qui avoit observé la pellicule ou l'assemblage de pellicules qui recouvre une cellule, ne s'en étoit pas fait une juste idée; il a cru que chaque pellicule simple étoit la dépouille que le ver avoit laissée lorsqu'il s'étoit transformé: il n'avoit pas assés pensé combien il eût été difficile que cette peau se fût moulée exactement dans les angles que forment les pans de l'exagone; car il n'y a que le fond de la cellule qui prenne un peu de rondeur, où les arrêtes des angles soient effacées par les toiles. Au reste, s'il eût ouvert plufieurs cellules bouchées récemment, il seroit parvenu à en observer dont l'intérieur auroit été tapissé, quoique le ver eût encore sa premiére forme; ainsi, il se fût convaincu que ce n'est pas de sa dépouille qu'il la tapisse; il auroit pû aussi surprendre le ver occupé à filer. Enfin, si on examine au microscope ou seulement avec une forte loupe cette pellicule, malgré son tissu serré on reconnoît qu'elle est Eeee ij

faite de fils très-déliés, appliqués les uns contre les autres, & que sa structure est toute autre que celle d'une peau.

Ce n'est pas seulement par la forme de leurs cellules

que les vers qui se doivent transformer en fémelles, sont traités avec distinction; nous venons de dire que plusieurs œufs de ceux d'où doivent naître des abeilles ordinaires, sont successivement pondus dans la même cellule; mais on donne une cellule neuve à chacun de ces œufs plus précieux d'où doivent éclorre des vers qui deviendront des meres. Les observations que j'ai faites le prouvent. Je n'ai jamais trouvé une cellule royale tapisse que d'une seule toile de soye; & j'ai vu les abeilles détruire les cellules royales dans lesquelles des fémelles étoient nées, ou n'en laisser que les fondements sur lesquels elles élevoient des cellules exagones. Enfin, ce qu'elles avoient conservé de chaque cellule royale se trouvoit dans la suite entièrement renfermé dans l'intérieur d'un gâteau. Ce que \* Mem. IX. nous avons dit ailleurs \* de la position la plus ordinaire à ces cellules, fait voir que les abeilles sont dans la nécessité de les détruire, si elles veulent prolonger les gâteaux de cire du bord desquels elles pendent. Je rapporterai une seule observation, qui prouve incontestablement cette destruction des cellules royales. Je baignai une ruche qui m'avoit donné l'année précédente deux essaims, & de laquelle il n'en étoit point encore sorti le 6 de Juillet de l'année où elle fut baignée. Après avoir examiné ses gâteaux les uns après les autres, je n'y pû trouver aucune cellule royale; elle en avoit pourtant eu au moins deux l'année précédente. Plusieurs couches de fils de soye appliquées successivement sur les parois de la même cellule exagone, la rendent moins fragile; mais les cellules royales. sont si solidement construites, que la multiplication des couches de soye leur seroit très-inutile,

12 COC 1

Je dois faire remarquer que les abeilles se donnent bien de garde de porter au ver plus d'aliments qu'il n'en peut consommer. Avant que de filer sa coque, il acheve de manger toute sa provision de gelée; ainsi, il rend le fond de sa cellule net & sec: on ne voit pas même qu'il y soit resté d'excréments. Après avoir rendu son logement propre, après l'avoir tapissé de soye, il continue de se tenir allongé; le temps où il devoit être roulé est fini. Il passe un jour ou plus tout étendu; & enfin, le moment arrive où il va changer d'état, où il se défait de la peau sous laquelle il paroissoit ver, pour devenir nymphe \*. Nous avons parlé \* Pl. 36. fg. si au long en différents endroits, de la manière dont s'ac-14. complit la métamorphose des chenilles en crisalides, & celle des vers de divers genres qui doivent devenir des mouches à quatre aîles, en nymphes incapables de véritable mouvement progressif, qu'il seroit très-inutile que nous nous arrêtassions à décrire comme se fait le changement d'état du ver d'abeille. On sçait assés que sa peau doit se fendre sur le dos, que la nymphe sort peu à peu par la fente qui s'y est faite, qu'elle force cette peau à aller en arriére, que la nymphe s'en tire toute entiére; & que dès qu'elle s'est défaite de cette enveloppe, on lui peut trouver toutes les parties extérieures d'une abeille, les antennes, les jambes & la trompe qui sont ramenées en devant du côté du ventre; & que ces parties n'ont plus besoin que de prendre de la consistance pour être en état de fournir à tous les usages auxquels elles sont pas occurrence de cause es es es con constituir a destinées.

Ces faux-bourdons, ces mâles que les abeilles massacrent impitoyablement dans le mois de Juillet, quelquesois un peu plûtôt & quelquesois un peu plus tard, ont été l'objet de leurs soins pendant qu'ils prenoient leur accroissement sous la forme de vers qui ne disséroient que par leur Eeee iij

https://rcin.org.pl

grandeur, de ceux qui deviennent des abeilles fans fexe. Ces dernières leur portent les mêmes aliments qu'elles portent aux autres vers, & avec la même affiduité; & enfin, quand il y en a quelqu'un de prêt à se métamorphoser, elles ont aussi l'attention de mettre un couvercle de cire à sa cellule. Quand les cellules où ils sont ne se feroient pas distinguer des autres par leur grandeur, on les reconnoîtroit \* Pl. 36. fig. par la forme du couvercle \*. Ce couvercle est une calotte 27. c, c, c, c fensiblement plus relevée en dehors que n'est celle d'une cellule de ver qui doit devenir une abeille ordinaire. On voit dans certains temps des gâteaux entiers ou des portions de gâteaux dont toutes les cellules ont de ces couvercles relevés.

Les vers qui doivent devenir des faux-bourdons, naifsent d'œufs semblables à ceux d'ou sortent les vers qui doivent devenir des abeilles communes, mais peut-être un peu plus gros. Ces premiers vers avoient besoin de cellules plus grandes que celles des autres, parce qu'ils se transforment en des mouches dont la grandeur surpasse considérablement celle des abeilles ouvriéres. Quoique ces mouches males soient considérablement plus grandes que les autres, M. Maraldi rapporte qu'il trouva dans une ruche dont on avoit fait périr toutes les mouches, un grand nombre de faux-bourdons qui n'étoient guéres plus gros que des abeilles ordinaires. Il m'est arrivé une seule fois de voir de ces petits mâles, & j'en ai même conservé un dans mon recueil d'insectes secs. Des qu'on n'en trouve pas ordinairement de ceux - ci dans les ruches, en quelque saison qu'on les y cherche, il y a plus d'apparence que quelquesois des mâles restent petits par quelque circonstance qui s'est trouvée contraire à leur accroissement, qu'il n'y en a qu'ils soient une espéce particulière de fauxbourdons. Nous avons parlé des cas de nécessité où la

DES INSECTES. XI. Mem. 591 mere abeille dépose deux & même trois œufs dans le même alvéole, ne peut-il pas aussi arriver que les abeilles

même alvéole, ne peut-il pas aussi arriver que les abeilles ouvriéres ne fassent pas à temps les grands alvéoles dans lesquels les vers mâles peuvent croître à leur aise, ou que ceux qui sont faits se trouvent tous remplis de miel! Alors la mere abeille seroit obligée de déposer dans des cellules ordinaires les œuss qui donnent naissance à des vers qui se transforment en mâles; le corps de chaque ver étant trop & trop tôt servé par les parois de sa cel-

lule, ne pourroit parvenir à prendre le volume qu'il au-

roit pris dans une plus grande cellule.

L'amour des abeilles ordinaires pour les vers nés dans leur ruche, est assés marqué par les soins & les attentions qu'elles ont pour eux; mais il m'a paru curieux de sçavoir ficet amour s'étendroit jusques à des vers qui auroient pris naissance dans une autre ruche; & nous verrons dans la suite que j'avois même raison de souhaiter que cela fût. J'ai donné aux abeilles de plusieurs ruches, des portions de gâte ux que j'avois tirées d'autres ruches, & dont les cellutes étoient remplies de couvain en tous états. Les unes l'étoient d'œufs, d'autres de vers naissants, d'autres de vers très gros, de vers dont les cellules étoient bouchées de cire. D'autres cellules de ces mêmes portions de gâteaux contenoient des nymphes de différents ages, c'est-à-dire, de celles qui n'étoient nymphes que depuis peu de temps, & de prêtes à devenir mouches; & enfin on y en pouvoit trouver de tous les âges moyens. Les nymphes n'ont plus besoin du secours des abeilles ordinaires; elles sont devenues des mouches dans la nouvelle ruche où elles ont été transportées, & ont augmenté le nombre de celles qui l'habitoient. Mais je n'ai point vû les abeilles de cette ruche prendre soin des œufs & des vers nés dans une autre ruche; elles ont même traité ces derniers avec la plus

grande barbarie; elles les ont arrachés de leurs cellules, & les ont jettés hors de la ruche; elles les ont fait périr im-

pitoyablement.

Dans bien des circonstances, je les ai vû traiter avec la même cruauté des vers nes parmi elles-mêmes. Lorsque quelque accident fait tomber un gâteau ou quelque portion de gâteau remplie de couvain, sur le fond d'une ruche qui n'est pas bien pleine, on voit les abeilles s'attrouper dessus; elles ne font grace à aucun des vers qui se trouvent dans des cellules ouvertes, elles les en tirent, les tuent & les vont jetter au loin. Elles peuvent être excusables alors, peut-être même méritent-elles d'être louées. C'est un ouvrage au dessus de leurs forces que celui de remettre le gâteau dans son ancienne place; & dès qu'il reste où il est tombé, il n'est peut-être pas possible d'entretenir autour des vers le degré de chaleur qui leur est nécessaire; ils périroient à la longue de froid; les abeilles aiment mieux leur donner une mort prompte, que de les laisser languir trop long-temps.

Elles agissent pourtant de la même manière dans un autre cas, où loin de me paroître dignes des éloges que M. Maraldi leur a donnés, elles me semblent plus difficiles à justifier. J'ai vû tomber des gâteaux pleins de couvain en tous états sur le fond d'une ruche extrémement pleine de gâteaux & d'abeilles; elles s'assembloient, comme l'a dit M. Maraldi, sur la portion qui étoit tombée; mais loin d'en soigner les vers, comme il a pensé qu'elles le faisoient; elles n'épargnoient que ceux des cellules sermées: elles pouvoient pourtant entretenir autour d'eux une chaleur sussifisante; mais une autre raison apparemment ne leur permettoit pas d'espèrer qu'ils vinssent à bien. Les cellules qui, quand elles étoient dans leur première position, avoient leur axe presque horisontal, l'avoient alors vertical; les

vers

vers se trouvoient donc dans une position fort différente de celle où ils avoient été, & dans laquelle il n'étoit peutêtre pas possible qu'ils achevassent de prendre leur accrois-

sement, & qu'ils se transformassent.

Enfin, il arrive quelquefois que les abeilles de certaines ruches, arrachent les vers des alvéoles, qu'elles les tuent & qu'elles en transportent les cadavres au loin, quoiqu'il ne foit arrivé aucun dérangement aux gâteaux, quoiqu'ils soient tous restés dans leur place. Un tel procedé est assurément bien étrange, & s'accorde mal avec l'affection tendre que les abeilles montrent généralement pour les vers de leur habitation. Néantmoins il est apparemment fondé sur des raisons que nous trouverions bonnes, si les abeilles pouvoient plaider leur cause devant nous. Entre celles que j'en imagine, la trop grande fécondité de la mere en peut être une; lorsqu'elle va à un tel point que presque tous les gâteaux de la ruche sont remplis de couvain, dans un temps qui invite à faire une abondante recolte de miel; alors pour trouver où mettre le miel dont il est nécessaire que les abeilles de cette ruche se fournissent, elles sont contraintes de vuider les cellules remplies par les vers, il faut qu'elles se résolvent à les tuer. Car après tout, la premiére chose est de songer à donner de quoi vivre à tout le peuple de la république. C'a été aussi dans un temps où des abeilles pouvoient faire facilement, & en peu de jours, de grandes récoltes de miel, que je leur ai vû tuer des vers qui eux-mêmes devoient être bientôt des abeilles ouvriéres. Elles peuvent encore faire un carnage de ces vers, dans une autre circonstance, sans mériter qu'on leur en reproche la cruauté, sçavoir, lorsqu'elles sont en si grand nombre dans leur ruche, qu'elles trouvent à peine à s'y loger, & que leur mere ne met point au jour des œufs d'où des fémelles doivent sortir, ou que ceux de . Ffff Tome V.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE cette espéce qu'elle a pondus ont mal réussi. Des mouches qui raisonneroient & prévoiroient, & nous avons affés de preuves que nos abeilles agissent comme si elles raisonnoient & prévoyoient, voyant qu'il n'y a pas lieu d'attendre qu'une colonie pût être conduite hors de la ruche, concluroient à empêcher le nombre des mouches de s'y multiplier trop; elles verroient la nécessité de sacri-· fier au moins une partie des vers qui doivent devenir des mouches, aux mouches qui ont toute leur vigueur. Enfin, des raisons peut-être encore meilleures que nous ne sçavons pas deviner, les forcent à cette cruauté. Nous ne sçavons pas si des vers qui nous paroissent bien conditionnés, ne sont pas attaqués de quelque maladie; si les abeilles dans lesquelles ils se métamorphoseroient, ne seroient pas trop foibles, &c.

J'ai pensé qu'il pourroit y avoir une circonstance où les abeilles prendroient soin des vers nés dans une ruche étrangére, fçavoir, lorsqu'après leur avoir ôté tous ceux qu'elles avoient vû naître, on ne leur donneroit à soigner que des vers qui devroient leur naissance à une reine ou mere à elles inconnuë. Ce seroit un étrange projet, & qui ne pourroit tomber que dans l'esprit d'un tyran exécrable, que celui de se donner le spectacle de faire passer réciproquement tous les habitants d'une grande ville dans une autre, en les obligeant de laisser chacun dans leurs maisons, toutes leurs provisions, tous leurs meubles, & jusques aux enfants à la mammelle; d'obliger, par exemple, tous les habitants de Roüen, de laisser leurs maisons dans l'état où elles sont, pour aller s'établir dans celles d'Orléans dont les habitants auroient été chassés, pour aller occuper à leur tour les maisons abandonnées à Roüen. Sans être trop barbare, on peut imaginer de se donner un spectacle du même genre avec des ruches. Il peut

DES INSECTES. XI. Mem. paroître curieux de voir ce qui se passeroit si lorsqu'après avoir chassé toutes les abeilles d'une ruche, après les avoir forcé d'abandonner leurs gâteaux de cire pleins de miel & de couvain en tous états, on obligeoit les abeilles d'une autre ruche de fortir de leur habitation pour aller s'établir dans la première ruche dont les mouches auroient été chafsées, & qui se trouveroit bien pourvue de tout; & enfin, si en échange on donnoit aux premières mouches la seconde ruche garnie de gâteaux faits par les mouches qu'on auroit établies dans la premiére ruche. J'ai tenté de faire cet échange entre des mouches qui étoient dans des ruches en panier. Je fis passer de la manière dont je l'ai expliqué \* ail- \* Mem. X. feurs & sans avoir recours à l'eau, les abeilles d'une ruche asses fournie de gâteaux, dans une ruche vuide. Pour faire cette expérience, je m'y pris dès le matin dans le mois de Mars. Quand toutes ou presque toutes les abeilles furent forties de la premiére ruche, je forçai les abeilles d'une autre ruche bien pourvûe elle-même de gâteaux, à aller s'établir dans le logement qui venoit d'être abandonné, & où elles devoient trouver tout ce qui leur étoit nécessaire. Dès qu'elles y furent entrées, dès que la ruche qu'elles habitoient auparavant fut vuide, je fis faire un second déménagement aux abeilles que j'avois forcé d'abandonner la première ruche, à celles qui avoient été mises dans la ruche dépourvûe de tout; je les fis passer dans la ruche des mouches qui étoient en possession de la leur. Ainsi fut fait l'échange de ruches toutes meublées & auxquelles rien d'esfentiel ne manquoit, & il fut fait plus vîte qu'on ne se l'imagineroit. Les manœuvres qu'il demanda furent finies en moins de cinq quarts d'heure. La saison dans laquelle je le fis, n'étoit pas favorable à un déménagement de mouches. Les secousses qu'on donna aux ruches pour déterminer les abeilles à en sortir plus vîte, détachérent quelques gâteaux; Ffff ii

596 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE le vuide en devint plus grand dans les ruches; aussi y en eut-il une dont les mouches ne purent résister aux froids qui furvinrent au bout de douze à quinze jours, elles périrent. Les autres qui étoient en plus grand nombre & dans une ruche mieux fournie de gâteaux, foûtinrent ces mêmes froids. Au reste, les parois opaques de ces ruches, ne me permirent pas de voir à mon gré comment les abeilles se comportoient dans l'intérieur; mais j'eus tout lieu de croire qu'elles prirent en affection les vers qu'elles y trouvérent; j'en ai une très-forte preuve. Si elles n'eustent pas voulu avoir soin de ces vers, elles les eussent laissé périr; & sans attendre même qu'ils fussent morts, elles n'eussent pas manqué de les arracher de leurs cellules & de les jetter hors de la ruche, ou au moins sur son appui; mais je ne pus trouver sur l'appui aucun ver, & je ne pus voir de mouches occupées à en transporter; ce qui prouve que les vers furent bien traités par les abeilles. Je me promets de répéter la même expérience sur des ruches vitrées, sur lesquelles j'eusse commencé à la faire, si, lorsque je la sis, j'en eusse eu deux dont j'eusse pû disposer.

Si les abeilles ordinaires prennent non-seulement tant de soins pour élever les vers qui doivent leur devenir semblables, si elles en prennent de pareils pour ceux qui doivent se transformer en faux-bourdons, on pense bien qu'elles sont au moins aussi attentives aux vers qui se doivent métamorphoser en sémelles ou reines; que lorsque ces derniers vers n'ont plus à croître, elles n'oublient pas de fermer leurs cellules avec un épais couvercle de cire. Nous devons même rapporter une observation qui prouve qu'elles font tout avec profusion, lorsqu'il s'agit de ces vers. Nous avons déja vû qu'elles dépensent plus en cire pour construire une cellule à chacun de ceux-ci, qu'elles n'en dépensent pour en construire

DES INSECTES. XI. Mem. 597 cent, ou cent cinquante, à des vers communs. Elles leur donnent aussi la nourriture avec plus de prodigalité. J'ai dit que lorsque les vers qui deviennent des abeilles communes étoient prêts de se transformer en nymphes, ou qu'ils s'y étoient transformés, on ne trouvoit plus au fond de leur cellule, de cette bouillie qui y est portée pour les nourrir. J'ai ouvert plusieurs cellules de vers qui deviennent des fcmelles, après que le ver y avoit été renfermé, & j'y ai vû un volume de bouillie égal à celui du ver. Cette bouillie fembloit une espéce de ragoût assaisonné; je lui ai trouvé un goût legérement sucré, mêlé avec de l'aigre & du poivré. Dans les cellules royales dont les vers s'étoient transformés en nymphes, j'ai remarqué une plaque de cette bouillie asses épaisse, & qui avoit plus ou moins de consistance, selon qu'il y avoit plus ou moins de temps que la nymphe s'étoit tirée de la peau du ver.

Ce reste d'aliment semble pourtant aussi superflu aux nymphes qui doivent devenir meres, qu'à celles qui deviennent des abeilles ouvriéres; elles n'ont pas plus besoin & ne sont pas plus en état de manger les unes que les autres; il sembleroit même n'être propre qu'à les incommoder. Mais quand on ouvre avec précaution une cellule \* où \* PI. 36. fig. est une de ces nymphes royales renfermée \*, on voit que 15. u u. son logement a plus de capacité proportionnellement que celui des autres nymphes, qu'elle ne le remplit pas à beaucoup près. C'est contre le fond, c'est-à-dire, contre le bout supérieur de la cellule qu'est appliquée la couche de bouissie qui n'a pas été mangée; & entre cette couche & le derriére de la nymphe, il reste un grand vuide. Sa tête est à l'autre

bout tout près du couvercle.

Nous devons encore remarquer ici combien la nature a voulu que dès leur naissance les fémelles fussent distinguées des autres abeilles. Au lieu que les nymphes de Ffff iii

celles-ci sont posées presque horisontalement, & ont même la tête un peu plus élevée que le derriére, les nymphes royales sont posées verticalement ayant la tête en embas. Le plan de l'anneau que forme un ver ordinaire, roulé dans sa cellule, est vertical; & le plan de l'anneau du ver qui doit devenir mere, est horisontal. Tout cela suit de la différente disposition des cellules des uns & de celles des autres.

Entre des cellules d'où des meres étoient sorties, j'en ai trouvé qui avoient été ouvertes par le côté, mais plus ordinairement elles le sont par le bout. L'ancienne mere n'attend pas à pondre un œuf dans une cellule royale, jusques à ce que les mouches ordinaires ayent donné à cette cellule toute la longueur qu'elle doit avoir. J'ai vû des vers dans quelques-unes qui avoient encore la figure

\* Pl. 32. fig. d'un calice de gland \*.

Nous avons déja dit que lorsque le couvercle de cire a été une fois mis à une cellule, le ver qui y est renfermé, de quelque espéce qu'il soit, n'a plus besoin de secours étrangers; il file, il se transforme ensuite en nymphe qui d'abord est extrémement blanche. Par la suite, ses yeux prennent une teinte de rouge qui devient de plus en plus forte, & des poils grifatres paroissent sur le corps & sur le corcelet. Quand toutes les parties de la nymphe ont acquis la consistance qui convient aux parties d'une mouche, alors l'abeille est en état de paroître au jour. Elle commence par se défaire de l'enveloppe mince, d'une espéce de voile blanc qui tenoit toutes ses parties extérieures emmaillotées; ensuite elle fait usage de ses dents pour s'ouvrir une sortie qui lui permette de quitter un logement qui est devenu pour elle une prison. Avec une de ses dents elle perce le couvercle de cire de la cellule environ vers le milieu; elle saisit ensuite entre cette même

DES INSECTES. XI. Mem. dent & l'autre une petite portion de cire; elle la hache; elle la fait tomber; elle a prise alors pour continuer de hacher peu à peu le couvercle, d'aggrandir l'ouverture commencée. A mesure que cette ouverture devient plus grande, on voit paroître une plus grande portion de la tête. Enfin, au bout de deux à trois heures, lorsque la mouche naissante est vigoureuse, & lorsque la saison est favorable. elle parvient à rendre l'ouverture suffisante pour lui permettre de fortir. Des mouches moins fortes, & dans des jours peu chauds, sont quelquesois plus d'une demi-journée à y parvenir. Cet ouvrage même est au-dessus des forces de quelques-unes; il y en a qui périssent dans leur cellule après y avoir fait une ouverture par laquelle leur tête seule ou une partie de leur tête peut passer; c'est ce qui n'arriveroit pas si, comme Swammerdam l'a cru, les abeilles qui ont mis les couvercles venoient les ôter dans des temps où loin d'être nécessaires, ils ne sont plus qu'incommodes. Mais Swammerdam n'avoit pu que deviner sur cet article, n'ayant point eu de ruches vitrées, les seules qui peuvent donner la facilité de voir les abeilles en travail.

Quand donc la jeune mouche est parvenue à avoir asses ouvert sa cellule, elle en fait sortir sa tête & ensuite ses premières jambes qu'elle cramponne sur les bords du trou, & sur lesquelles elle se tire en avant. Bientôt les autres jambes sont à portée de sortir à leur tour; & alors elle n'est pas long-temps à dégager le reste de son corps. Elle paroît toute entière à découvert; elle se pose sur ses six jambes sur le gâteau de cire, asses près de la cellule qu'elle vient de quitter. Ses aîles achevent de se déplier & de s'affermir : son corps & toutes ses parties extérieures sont encore mouillées; mais quand l'air chaud de l'intérieur de la ruche ne suffiroit pas pour les sécher vite, elles ne resteroient pas long-temps humides. Les abeilles qui

apperçoivent celle qui vient de naître, se rendent autour d'elle, & semblent lui marquer la joye qu'elles ont de la voir, par de bons offices; deux ou trois se placent autour d'elle, la léchent & l'essuyent successivement de toutes parts avec leur trompe; quelques-unes même la lui pré-

sentent pleine de miel qu'elles ont dégorgé.

Presque dans le même temps d'autres abeilles qui voyent la cellule qui vient d'être abandonnée, cherchent à la remettre en état de recevoir un nouvel œuf, en état de servir à élever une autre abeille, ou à la rendre un vase propre & net, & dans lequel du miel puisse être déposé. M. Maraldi affûre avoir observé une cellule dans laquelle cinq œufs surent pondus successivement, & desquels sortirent cinq abeilles en moins de trois mois. La mouche nouvellement née a laissé dans la cellule deux dépouilles, celle qui lui donnoit d'abord la forme de ver, & celle qui la faisoit paroître une nymphe. Cette cellule est bientôt apperçûe par une ancienne abeille qui ne tarde pas à y entrer la tête la premiére; elle faisit avec ses dents une des dépouilles; elle sort aussi-tôt, & va la transporter hors de la ruche. Une autre abeille entre sur le champ dans la même cellule, & retire la feconde dépouille pour la transporter au loin. Enfin, plusieurs abeilles qui entrent les unes après les autres dans cette même cellule, ôtent toutes les petites ordures qui peuvent y avoir été laissées; tels sont les fragments de cire qui y sont tombés, lorsque le couvercle a été percé. Mais elles ne donnent aucune atteinte à la tenture de foye dont le ver en a tapissé les parois avant que de se métamorphoser; elle ne nuit en rien à l'intérieur, & rend la cellule plus folide. D'autres abeilles achevent en même temps d'ôter tout ce qui peut rester du couvercle, de bien dresser, de bien unir tous les bords du contour de la cellule; en un mot, elles la mettent dans l'état d'une cellule

DES INSECTES. XI. Mem. 601 cellule nouvellement construite, tant elles la réparent avec soin.

Mais retournons à l'abeille que nous avons vû naître; elle est aisée alors à distinguer des autres par sa couleur; celle des vieilles abeilles est plus rousse, la sienne est plus grisâtre; les anneaux de cette derniére sont plus bruns; les poils qui sont couchés dessus, & ceux des autres parties sont blancs: le blanc des poils joint au brun noir des anneaux forme la couleur grisâtre. A mesure que les abeilles vieillissent, leurs poils deviennent de plus en plus roux, & le brun des anneaux s'éclaircit; de forte que les différences de nuances, mettent en état quelqu'un qui a occasion de voir souvent des abeilles, de distinguer les jeunes de celles d'un âge moyen, & de distinguer même celles-ci des vieilles. L'abeille qui vient de naître, a le ventre gros; si on l'ouvre, on le trouve très plein de miel; elle a donc encore celui qu'elle avoit pris lorsqu'elle avoit la forme de ver; aussi avons-nous remarqué que le miel semble entrer dans la composition de la dernière bouillie qui est donnée au ver. Peut-être même que les abeilles, outre la bouillie, lui donnent du miel avec leur trompe; peut-être que comme les abeilles se nourrissent de cire brute & de miel, le ver est nourri de miel & de bouillie.

A peine toutes les parties de la jeune abeille sont assés desséchées, à peine ses ailes sont-elles en état d'être agitées, qu'elle sçait tout ce qu'elle aura à faire dans le reste de sa vie. Qu'on ne s'étonne pas qu'elle soit si bien instruite, & de si bonne heure; elle l'a été par celui même qui l'a formée. Elle semble sçavoir qu'elle est née pour sa societé, & qu'elle doit travailler à s'acquitter des soins qu'on a pris pour elle; elle marche sur les gâteaux, & cherche à aller jouir du grand air. D'autres abeilles qui sortent . Gggg

Tome V.

https://rcin.org.pl

continuellement de la ruche, lui apprennent où sont les portes; elle ne manque pas de guides qui lui montrent le chemin. Comme les autres elle sort de l'habitation commune, & va comme elles chercher des fleurs; elle y va seule, & n'est point embarrassée ensuite de retrouver la route de la ruche, même quand elle y veut retourner pour la première fois. Ce ne sont pas ses seuls besoins qui la déterminent à voler sur les plantes. Nous avons déja vû ses compagnes lui offrir du miel; si elle va donc en puiser dans le fond des fleurs ouvertes, c'est moins pour s'en nourrir que pour commencer à travailler pour le bien commun, pour en ramasser qu'elle puisse porter dans les endroits où il est mis en dépôt. Ce qui prouve bien que ce n'est pas pour son interêt particulier qu'elle recueille du miel, c'est que dès sa première sortie, elle fait quelquesois une récolte de cire brute. M. Maraldi affûre qu'il a vû revenir à la ruche des abeilles chargées de deux groffes boules de cette matière, le jour même qu'elles étoient nées.

Quand des abeilles ont commencé à naître dans une ruche, il n'en naît pas pour une chaque jour; il y a tel jour où plus de cent fortent de leurs cellules. Des gâteaux, ou de très-grandes portions de gâteaux qui ne montroient que des cellules fermées, au bout de quatre à cinq jours n'ont plus que des cellules ouvertes, parce que les mouches qui y étoient renfermées en font forties. Alors la ruche se peuple journellement, & en quelques semaines le nombre de ses habitants devient si grand, qu'elle peut à peine les contenir; c'est ce qui donne lieu aux essaims qui fourniront la matière du Mémoire suivant.

# EXPLICATION DES FIGURES DU ONZIEME MEMOIRE.

#### PLANCHE XXXVI.

LA Figure 1 représente un alvéole de cire, grossi & ouvert tout du long, pour faire voir un œuf d'abeille attaché par un de ses bouts contre le sond. cc, l'alvéole ouvert. o, l'œuf.

Dans la Figure 2, un œuf d'abeille o b, est vû plus grosse que dans la figure 1. b, son petit bout, qui ici est collé contre l'épingle, & qui est celui que l'abeille colle contre le fond de la cellule.

Les Figures 3 & 4 sont celles d'un des vers qui se transforment en abeilles ouvriéres, à peu près de la grandeur à laquelle il parvient quand il a pris tout son accroissement. Il est vû de côté & par-dessus, figure 3, & par-dessous, figure 4. t, sa tête.

La Figure 5 est une projection d'une cellule vûe par le bout ouvert. Un ver roulé est placé au fond de cette cellule.

La Figure 6 nous montre aussi un ver roulé dans une cellule qui a été à moitié ouverte tout du long; mais le rouleau composé du ver, n'est pas ici parallele au fond de la cellule, comme il l'est naturellement.

Les Figures 7 & 8 représentent encore deux portions de cellules ouvertes & grossies, dans chacune desquelles est un ver. Dans l'une & dans l'autre le ver est vû par le dos. On peut remarquer que celui de la figure 8, forme un anneau plus large que n'est l'anneau fait par le ver de la figure 7, & dar celui de la figure 5. Ce dernier qui a été supposé pris dans un état où il avoit beaucoup à croître, remplissoit déja presque toute la circonférence de la cellule dans l'endroit où il étoit posé. Dès que ce ver a crû en restant toûjours roulé, son corps a donc été forcé de s'élargir vers

Gggg ij

les côtés, de former un anneau plus large tel qu'est celui

du ver de la figure 8.

La Figure 9 fait voir par-dessus, la tête d'un ver d'abeille extrémement grosse. i, i, ses yeux. c, c, deux crochets qui s'appliquent contre la lévre supérieure. f, l, l, les trois piéces, qui ensemble composent la lévre inférieure. Les piéces l, l, sont terminées par des pointes brunes & écailleuses. f, la partie la plus considérable de la lévre inférieure, dans le bout de laquelle est la filiére.

La Figure 10 montre par-dessous, la tête qui est vûe par-dessus dans la figure précédente. l, l, f, les trois piéces dont est composée la lévre inférieure. Il sort actuellement du bout de la partie f, une piéce coupée quarrément que le

ver ne fait sortir que dans certains instants.

Les Figures 11 & 12 sont en très-grand, celles du ver qui n'a que sa grandeur naturelle dans les sigures 3 & 4. Il est vû de côté & par-dessus, sigure 11, & par-dessous, sigure 12. a, sa tête. s, s, s, sigure 12, marquent trois des stigmates; dans cette sigure 15, ts, sont trois trachées qui aboutissent aux trois stigmates précédents.

La Figure 13 représente un alvéole ouvert tout du long. c d c, bords de l'ouverture. df, est une toile de soye

d'un brun clair qui renferme une nymphe.

La Figure 14 est celle d'une nymphe d'abcille vûe du

côté du ventre, & à peu près de grandeur naturelle.

La Figure 15 montre de face un morceau de gâteau, dont la plûpart des cellules sont vuides; des abeilles ordinaires qui y ont pris leur accroissement, en sont sorties. c, c, quelques cellules qui ont encore leurs couvercles, & dans lesquelles des nymphes qui doivent devenir des abeilles ouvrières, sont encore rensermées. m, abeille qui vient de se dépouiller des enveloppes de nymphe, & qui a rongé le couvercle de sa cellule dont elle se prépare à sortir.

DES INSECTES. XI. Mem. 605 rs, est une cellule royale. uu, portion de cire qui a été emportée pour mettre à découvert l'intérieur de cette cellule. n, la nymphe, qui doit devenir une abeille sémelle. On voit qu'elle n'occupe qu'une partie assés petite de la capacité de son logement, où elle est la tête en embas.

La Figure 16 est celle d'un morceau de gâteau qui n'est composé que de ces cellules dans lesquelles des vers qui doivent devenir des abeilles ordinaires croissent sous la forme de ver. Plusieurs de ces cellules c, c, c, sont actuellement fermées. m, abeille, qui après s'être transformée, & avoir rongé le couvercle de sa cellule, travaille à en sortir, & en est déja sortie en partie. h, h, sont des cellules, dont les ouvertures se trouvent sur la face du gâteau op-

posée à celle qui est ici en vûe.

La Figure 17 représente un morceau de gâteau composé de cellules, dans lesquelles croissent les vers qui doivent devenir des abeilles mâles. La plupart des cellules qui paroissent ici, ont un couvercle. En comparant ces cellules avec celles de la figure 15, on remarque non-seulement qu'elles sont plus grandes que les autres, mais on voit de plus, que leurs couvercles ont une convexité que n'ont pas les couvercles des autres cellules. Les couvercles des cellules à mâles, s'élevent au-dessus des bords de l'ouverture. o, o, quelques cellules ouvertes. En k k, étoit un bord du gâteau. On doit faire attention. que plusieurs des cellules qui s'y trouvent, ont des figures irrégulières. Quelques-unes qui ont six côtés, les ont trèsinégaux; d'autres ne semblent avoir que quatre ou cinq côtés, parce qu'un ou deux de leurs côtés sont si petits, qu'à peine peut-on les distinguer des autres. L'endroit de la ruche où ces cellules étoient placées, n'étoit pas un de ceux où les abeilles cherchent à mettre à profit tout

Gggg iij

l'espace; elles avoient négligé, comme elles négligent quelquesois en pareils cas, la régularité de leur architecture, dans la construction de quelques cellules qui n'étoient destinées qu'à recevoir du miel. J'ai observé souvent de ces sortes de cellules, placées hors des plans des gâteaux, qui avoient six pans, dont deux des opposés étoient égaux, & qui, ensemble, étoient à peu près aussi grands que les quatre autres pans pris aussi ensemble.



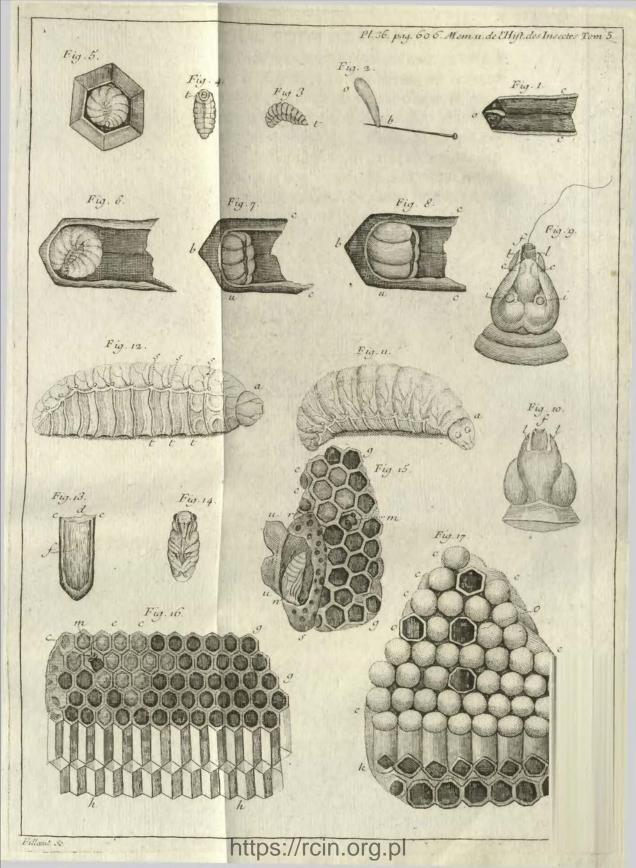

# 

# DOUZIE'ME MEMOIRE.

# DES ESSAIMS.

Orsque la saison devenuë plus douce a permis à une mere abeille de recommencer sa ponte qui avoit été interrompue pendant les froids de l'hiver, elle fait chaque jour un grand nombre d'œufs dont chacun vaut à la ruche une nouvelle abeille, qui y paroît au bout de trois semaines ou environ, & qui y est en état de s'occuper aux différents travaux. Alors les pertes que la ruche avoit faites pendant l'automne & pendant l'hiver se reparent; elle acquiert journellement de nouveaux habitants, elle se repeuple. Mais ce n'est qu'après qu'elle s'est repeuplée de mouches ouvrières, que la mere pond des œufs qui doivent donner de ces mouches qui passent dans l'oissveté une vie assés courte, & qui ne sont destinées qu'à rendre féconds les œufs que la même mere pondra par la suite, & ceux qui doivent être pondus par des meres qui naîtront bientôt. Enfin, on revoit donc paroitre des fauxbourdons ou males dans cette ruche qui avoit été huit ou neuf mois fans en avoir aucun. Quand les mâles s'y font multipliés, quelques nouvelles fémelles, ou une nouvelle fémelle au moins, n'est pas éloignée du temps où elle doit sortir de la cellule dans laquelle elle a pris son accroissement sous la forme de ver, & où elle est encore sous celle de nymphe. De nouvelles mouches ouvriéres fortent aussi chaque jour des leurs. La ruche se trouve fournie de mouches des trois sortes, & se trouve quelquesois si remplie d'abeilles ordinaires, que sa capacité ne suffit pas pour les loger à l'aise.

Quand l'habitation est devenue trop petite pour contenir tout son peuple, il convient qu'il en sorte une colonie qu'on appelle un essaim, qui aille chercher ailleurs un établiffement. Il faut qu'une partie des abeilles se résolve à se séparer des autres, qu'il y en ait qui se déterminent à quitter pour toûjours leurs compagnes & le lieu de leur naissance. C'est un parti pourtant qu'elles ne prendroient jamais si elles n'y étoient déterminées par un chef, ou si elles ne pouvoient se promettre d'en avoir un; c'est-àdire, si elles n'avoient à leur tête une reine propre à perpétuer l'empire qu'elles vont fonder. Nous avons vû que lorsqu'elles sont privées d'une reine capable de donner une grande postérité, elles n'ont plus le courage d'entreprendre aucun travail, qu'elles songent à peine à se nourrir. Mais pendant que le nombre des abeilles ordinaires se multiplioit dans la ruche, une ou même plusieurs sémelles y sont nées; & une seule suffit pour conduire l'effaire.

Quoique la trop grande quantité des abeilles d'une ruche puisse être une des causes qui déterminent une colonie à se séparer du reste, ce n'est donc pas une cause qui y suffise seule. J'ai eu plusieurs fois des ruches qui étoient très-pleines de mouches, & plus pleines qu'elles ne pouvoient l'être, dont une partie des leurs étoient obligées de se tenir dehors, ramassées en peloton, sans que ces ruches ayent donné d'essaim. D'autres ruches, au contraire, dans lesquelles il y avoit beaucoup de vuide, m'ont souvent donné des essaims. Pour m'assûrer même de ce fait, que ce n'est pas précisément parce que les mouches se trouvent trop à l'étroit dans leur ruche qu'elles se partagent, j'en ai logé dans des ruches d'une très-

\* Pl. 22. fig. grande capacité, telle qu'est celle en tour quarrée \*; j'ai 5. vû sortir un essaim de cette derniére ruche quoiqu'avant sa sortie

DES INSECTES. XII. Mem. 609 sa sortie plus des trois quarts de la ruche fussent vuides. S'il n'y a pas dans la ruche une jeune mere propre a mettre au jour une nombreuse postérité, quelque grande qu'y soit la quantité des mouches, elles y resteront toutes. Impatient de ce que des ruches excessivement peuplées, ne m'avoient pas donné les essaims que j'en attendois, & curieux de sçavoir si la cause n'en devoit pas être attribuée à ce que dans chaque société composée de tant d'autres mouches il n'y avoit qu'une seule mere, je baignai quelques-unes de ces ruches; après avoir examiné à l'aise & une à une, toutes leurs mouches, je ne trouvai effectivement qu'une seule mere dans chacune de celles qui n'avoient pas donné d'essaim.

Mais lorsqu'une nouvelle mere a quitté la dépouille de nymphe, en peu de jours elle est fécondée & elle est prête à pondre, & est par conséquent en état de se mettre à la tête d'une troupe disposée à la suivre. Divers contre-temps, dont plusieurs peuvent venir de la température de l'air, comme du froid, de la pluye & du vent, sont capables de retarder la sortie de l'essaim. Je ne sçais si la jeune mere ne seroit pas prête à le conduire dès le jour meme de sa naissance ou le lendemain. Au moins ai-je fait une expérience qui ne permet pas de douter qu'elle n'y soit pro-

pre au bout de quatre à cinq jours.

Tome V.

Une expérience curieuse rapportée dans le cinquiéme Mémoire, m'a appris ce fait, dont il ne sembleroit pas facile de s'assûrer, parce qu'il n'est guéres possible, même dans les ruches dont la construction est la plus savorable, de parvenir à voir naître une mere, & qu'elle y pourroit vivre pendant plusieurs mois sans qu'on l'y apperçût. L'expérience dont je veux parler, & d'une partie de laquelle seulement j'ai rendu compte, est celle que je sis pour sçavoir si la seule espérance de voir bientôt naître une mere parmi elles, suffiroit pour déterminer des abeilles . Hhhh

au travail. Je mis dans une ruche platte quelques cellules où étoient renfermées des nymphes qui devoient devenir des meres; & je fis entrer dans cette ruche environ mille à quinze cens abeilles ordinaires, & à peu près une vingtaine de mâles. J'ai dit que ces mouches qui n'euffent fait aucun ouvrage si, n'ayant point de mere, elles eussent été privées de l'espérance d'en avoir une, avoient été détérminées à travailler, parce qu'elles pouvoient se la promettre. Elles travaillérent néantmoins un peu mollement pendant deux ou trois jours, après lesquels elles parurent s'occuper avec ardeur à des ouvrages de toutes espéces, comme à faire de nouvelles cellules, & à en remplir de miel. Je ne doutai pas alors qu'il n'y eût parmi elles, une fémelle nouvellement née; je ne parvins pourtant pas à la voir; mais elle fut vûe par une personne qui en étoit aussi curieuse que moi, & qui se connoissoit aussi-bien en meres: j'examinois chaque jour les cellules, & je ne pouvois cependant y appercevoir des œufs.

Ces abeilles avoient été mises dans la ruche avec les cellules d'où des meres devoient sortir le 18 Juin. Lorsque j'allai les observer le 27 au matin, comme j'avois sait dans tous les jours précédents, je remarquai qu'elles sortoient en petit nombre de leur ruche, que celles qui y revenoient de la campagne, n'étoient point chargées. J'ouvris un des volets, & je vis au travers d'un carreau de verre, que tout y étoit dans un parsait repos. Je soupçonnai qu'il s'agissoit de quelqu'entreprise considérable, qu'elles vouloient tenter la grande aventure du changement d'habitation. Je sus encore plus consirmé dans ce soupçon, lorsque sur les onze heures je ne pus voir aucune mouche sortir de la ruche ni y entrer, pendant plus d'un quart d'heure. Je devois prévoir ce qu'annonçoit cette inaction si générale. Les abeilles que je me suis obstiné à

DES INSECTES. XII. Mem. loger tant de fois dans une très-petite ruche, & qu'elles se sont de leur côté obstinées à quitter, m'avoient appris qu'elles se préparoient par la cessation de tout travail, à aller chercher un autre logement. Ce fait est un de ceux qui appartiennent à la fortie des essaims dont nous traitons actuellement. Il n'y a point de signe qui indique aussi sûrement qu'il y en a un qui se dispose a prendre l'essor, que lorsque le matin à des heures où le Soleil brille & où le temps est favorable au travail, les abeilles sortent en petit nombre d'une ruche dont elles fortoient en grande quantité les jours précédents, & qu'elles y rapportent peu de cire brute. Une telle façon de se comporter semble forcer d'accorder à ces mouches plus d'esprit, & de prévoyance qu'on ne voudroit; elle embarrasse extrémement celui qui veut expliquer toutes leurs actions par un pur méchanisme. Ne paroît-il pas prouver que des le matin toutes les habitantes d'une ruche, ou presque toutes, sont instruites d'un projet qui ne sera exécuté que vers midi ou quelques heures après! Car on demandera pourquoi ces mouches qui travailloient la veille avec activité, cessent-elles dès le matin de faire de l'ouvrage dans une habitation qu'elles abandonneront vers midi, si ce n'est parce qu'elles sçavent qu'elles la doivent abandonner! C'est une histoire très-connue que celle de ce vieux grenadier, qui étant dans un repos parfait pendant que ses camarades étoient occupés à établir leurs tentes, répondit à son Général, M. de Turenne, qui le questionna sur sa tranquillité, qu'il sçavoit bien que l'armée ne devoit pas rester dans le camp où elle étoit. Toutes nos mouches ou presque toutes nos mouches. semblent avoir prévû la marche que leur reine veut leur faire faire, comme ce vieux foldat avoit prévû celle que le Général devoit faire faire à l'armée.

Pour revenir aux abeilles qui ont donné lieu à la dernière remarque, je les sis veiller pendant le reste de la matinée du 27. A une heure & demie après midi on m'annonça qu'elles étoient toutes en l'air. On ne m'apprit que ce que javois compté qu'on m'apprendroit meme plûtôt. Je me rendis dans le jardin où elles formoient un tourbillon que je vis s'approcher d'un poirier en buisson, fur une branche duquel elles ne tardérent pas à se rassembler. Là, elles essuyérent sur les trois heures, une grosse ondée de pluye, & sur les six heures, on les remit dans la même ruche qu'elles avoient abandonnée. Je n'espérois pas trop de les y voir rester, quoique le succès de l'aventure du jour eût dû dégoûter la mere d'en tenter une nouvelle. Le lendemain, elles ne parurent pas disposées à demeurer dans un logement qu'elles avoient déja quitté une fois; je ne les vis point aller à la campagne, ou trèspeu y allérent, & n'en rapportérent point de cire brute. Je les sis donc veiller encore; & ce sut à midi & demi qu'elles prirent l'essor une seconde fois, & qu'on m'en avertit : j'arrivai dans le jardin pendant qu'elles étoient encore toutes en l'air. Le gros s'approcha d'un pommier en buisson, au pied duquel je me rendis; je ne tardai pas à en voir qui s'arrêtérent autour d'une de ses branches; je cherchai à y découvrir la mere; & je désespérois déja de l'appercevoir par l'épaisseur de la couche de mouches qui s'y étoit formée, lorsque j'en remarquai une plus groffe que les autres qui arrivoit, & qui se posa sur une feuille distante d'environ un pied de l'endroit où le gros se réunissoit. Une douzaine d'abeilles vinrent se placer autour d'elle: Cette mere étoit une des plus longues & des plus grosses meres que j'aye vûes; bientôt elle quitta la seuille, elle se rendit sur la branche, & toute la troupe des mouches s'y réunit.

DES INSECTES. XII. Mem. 613 Je songeai à les placer dans une autre ruche; mais je fus impatient d'examiner les gâteaux de celle qu'elles avoient abandonnée. Le nombre des cellules pleines de miel étoit grand par rapport à celui des cellules qui n'en avoient pas; mais ces dernières avoient des œufs; j'en trouvai même jusques à quatre dans une seule cellule, & deux ou trois dans la plupart des autres: d'où il semble que ce qui avoit déterminé la mere à partir, n'étoit pas précisément un dégoût pour la ruche où elle étoit née & à laquelle rien ne manquoit, mais qu'elle avoit voulu tenter fortune pour trouver des ouvriéres qui pussent suffire à lui faire assés de cellules pour loger les œufs qu'elle étoit prête à mettre au jour. Je songeai à lui préparer un logement qui pût suppléer à ce que ses ouvriéres n'avoient pû lui procurer; je fis disposer dans une autre ruche plusieurs grands gâteaux de cire dont les cellules étoient vuides. Mais avant que la mere pût reconnoître l'état de cette ruche, avant que je l'y pusse faire entrer avec ses mouches, je les vis toutes partir au bout d'une demie-heure, de l'endroit où elles s'étoient posées: elles s'élevérent trop à mon gre; une partie passa fur le mur du jardin; elles prirent l'essor au dessus du toit de la maison; je ne pus les suivre des yeux; & elles furent pour toujours perdues pour moi.

Le regret que j'eus de les perdre ne fut pas grand; elles m'avoient appris une grande partie de ce que je souhaitois sçavoir d'elles; que l'espérance de voir naître une mere suffit seule pour empêcher les abeilles ordinaires de s'abandonner à l'oisiveté. Elles m'avoient appris de plus, qu'une mere est en état de pondre cinq à six jours après qu'elle s'est tirée de sa dépouille de nymphe; car depuis que les abeilles dont il s'agit, surent mises dans la ruche, jusques à leur première sortie, jusques à celle du 27 Juin,

il ne se passa que neuf jours. Il y en avoit au moins deux ou trois qu'elles y étoient quand la mere sut en état d'y paroître, de sortir de l'état de nymphe. Elle avoit sans doute déja pondu des œuss le jour où elle se détermina à aller chercher un autre établissement; ces œuss pouvoient avoir été pondus des la veille. Ainsi, nous avons au moins trois à quatre jours à déduire des neuf, pour déterminer le nombre de ceux au bout desquels la mere commença sa ponte. Au reste, c'est-là un de ces saits qu'on n'a pas besoin de sçavoir dans une plus grande précision.

Un autre fait dont j'aurois souhaité être instruit, c'est si les œuss qui avoient été pondus étoient séconds; si les vingt mâles, ou à peu près, que je m'étois contenté d'accorder à cette mere, avoient autant opéré que l'eussent fait plusieurs centaines de mâles, plus d'un millier qui cussent vêcu avec elle, si elle sût née dans la ruche où elle devoit naître naturellement. Mais c'est un fait dont je ne pus être instruit, parce que je ne trouvai dans

les cellules aucun ver éclos.

Quoi qu'il en soit, il est au moins vrai que la jeune reine est en état de conduire un essaim hors de la ruche où elle est née, quatre à cinq jours après qu'elle y a paru avec des aîles; & quand elle s'y détermine, ses œuss ont déja été fécondés. C'est ce que beaucoup de preuves concourent à établir. Le plus grand nombre des mâles reste dans l'ancienne ruche; quelques on a peine à en trouver quelques uns dans l'essaim, & quelques on ne peut parvenir à y en voir un seul. Ensin, dans une ruche où un essaim n'étoit établi que depuis 24 heures, j'ai souvent observé des gâteaux dans les cellules desquels j'ai vû des œus, & des œus d'où des vers n'étoient pas long-temps à éclore.

DES INSECTES. XII. Mem. 615

Dans différents pays les essaims sortent en différents temps; & dans le même pays, ils sortent tantôt plus tard & tantôt plûtôt, selon que la saison a été plus ou moins favorable. Ceux des ruches qui étoient bien peuplées à la fin de l'hiver, paroissent ordinairement plûtôt que ceux des ruches qui étoient alors mal fournies de mouches. Dans ce pays, les ruches ne donnent guéres d'essaims, ou, comme on les appelle encore, de jettons, que vers la mi-Mai pour le plûtôt, & pour le plus tard, par de-là la mi-Juin.

Plusieurs signes annoncent la fortie prochaine d'un essaim, ou en termes de l'art, qu'une ruche jettera ou essaimera bientôt. Les faux-bourdons qu'on voit paroître dans la ruche, apprennent qu'elle devient en état de jetter; & il ne faut pas s'attendre que celle où on ne peut découvrir aucune de ces mouches mâles, jette. Un autre signe, mais qui, comme nous l'avons déja dit, n'est nullement infaillible, c'est lorsque la quantité des mouches paroît très-grande, & trop grande dans une ruche; lorfqu'elles semblent s'y trouver si mal à leur aise, qu'une partie en fort & se tient en dehors, soit contre le support de la ruche, soit contre la ruche même; lorsqu'il y en a ainsi en dehors des tas d'ammoncelees à milliers les unes fur les autres. Mais le moins équivoque de tous les fignes, & qui annonce l'événement pour le jour même, c'est lorique les abeilles d'une ruche ne vont pas à la campagne en aussi grande quantité qu'elles avoient coutume d'y aller, quoique le temps semble les y inviter.

Dans les ruches qui essaimeront bientôt, on entend le soir, & même pendant la nuit, un bourdonnement qu'on n'entend point dans les autres ruches. Tout semble y être dans l'agitation. Il arrive au contraire quelquesois que pour y entendre du bruit, il faut en approcher très-près

l'oreille, & qu'elle n'est frappée que par des sons clairs & aigus qui paroissent n'être produits que par l'agitation des aîles d'une seule mouche. Ceux qui sçavent mieux que moi le langage des abeilles, ont dit des merveilles de ces sons; ils prétendent que c'est la nouvelle reine qui fait ce bruit; qui harangue peut-être la troupe qu'elle veut engager à sortir, ou qui, avec une espèce de trompette, les anime pour leur donner le courage de tenter une grande aventure. Charles Butler, l'Auteur de la Monarchie féminine, donne une toute autre signification au bruit aigu & varié dont nous parlons. Il dit qu'il semble que l'abeille qui aspire à devenir reine, supplie la reine mere par des lamentations & par des gémissements de lui accorder la permission de conduire une colonie hors de la ruche; que la reine ne se rend quelquefois à de si touchantes priéres, qu'au bout de deux jours; que quand elle y acquiesce, elle répond à la suppliante d'une voix plus pleine & plus forte; que lorsqu'on a entendu la mere accorder cette permission, on peut espérer des le lendemain d'avoir un essaim, si le temps n'est pas contraire à sa sortie. Enfin, les Auteurs qui ont traité des abeilles, pourroient fournir de quoi étendre beaucoup l'essay du Dictionnaire sur le langage des bêtes, qu'un ingénieux Auteur s'est diverti à nous donner. Le même Butler, dont nous venons de parler, a déterminé toutes les modulations du chant de l'abeille suppliante; les différentes clefs sur lesquelles elles se font, & les sons dont elles sont composées; & de même celles des chants de la reine mere. Il prétend qu'il n'est pas permis à celle qui veut s'élever au rang suprême, d'imiter les chants de la souveraine; malheur à la jeune fémelle si cela lui arrive; elle ne le fait que par un esprit de révolte; elle en est punie sur le champ par la perte de sa tête. L'ancienne reine fait plus, dans le même

DES INSECTES. XII. Mem. le même moment elle fait ôter la vie à plusieurs des abeilles

qui avoient été féduites.

Tome V.

Mais pour parler de faits plus certains, ces divers chants; ou ces sons plus ou moins graves, & plus ou moins aigus, que les abeilles font entendre, sont produits par des coups plus ou moins prompts de leurs aîles contre l'air, & peutêtre aussi par des coups donnés à l'air par leurs aîles différemment inclinées; car leurs aîles font les seuls organes de leur voix; elles trouvent toûjours de l'air prêt à être frappé. Aussi me paroît-il peu nécessaire d'avoir recours, comme l'a fait Swammerdam, à l'air que les stigmates peuvent fournir, & il est aisé de prouver qu'il ne produit ici aucun effet. Il n'est pas sûr que les stigmates laissent fortir dans les temps ordinaires, même quelques bulles d'air, & il faudroit que des jets continus en fortissent, & que ces jets fussent modifiés par le trou même par lequel ils sortent. Les aîles ne serviroient par leur mouvement, qu'à lui donner plus de modifications: or, si cela étoit, une abeille dont les ailes auroient été coupées, nous feroit encore entendre des sons, qui, à la vérité, pourroient être différents de ceux de l'abeille pourvue d'ailes; mais au moins l'abeille qui auroit perdu les siennes, ne seroit pas rendue parfaitement muette, comme elle l'est.

Ce n'est guéres que lorsque le Soleil a échauffé l'air, que sur les dix à onze heures du matin, & jusques vers les trois heures après midi, que les essaims sortent des ruche, & cela selon l'endroit où elles sont posées. Les mouches qui sont dedans, & qui y sont en trop grand nombre, y font naître une chaleur déja considérable. Lorsque cette chaleur est augmentée par l'action du Soleil sur une ruche, ou sur ses environs, elles ne la peuvent plus soûtenir. Celles qui étoient encore irrésolues, sont alors déterminées à partir. Quelques heures d'un temps chaud & couvert

https://rcin.org.pl

produisent aussi l'effet qu'un coup de Soleil produit sur le champ. Ceux pour qui les ruches sont un objet digne d'attention, les doivent veiller dans les jours & aux heures que nous venons d'indiquer; car il est important d'être présent à la sortie de l'essaim pour ne le pas perdre.

Dans le moment qui précéde celui où il va partir, il se fait un bourdonnement dans la ruche plus sort que les bourdonnements ordinaires; plusieurs mouches marchent avec vîtesse vers les ouvertures qui permettent d'en sortir; elles sortent & prennent l'essor. Si la nouvelle reine est à la tête des premières qui sont parties, ou si elle les suit de près, dans l'instant même d'autres abeilles marchent en soule après elle, & s'élevent en l'air; dans l'instant l'air des environs est plus rempli d'abeilles, qu'il ne l'est en certains jours d'hiver de gros slocons de neige. Ensin, dans bien moins d'une minute, dans quelques secondes, toutes celles qui doivent composer l'essaim abandonnent la ruche, & se dispersent en l'air.

dispersent en l'air.

Toutes ne semblent voltiger que pour examiner en quel endroit il leur convient de se rassembler. Il ne paroît pas que ce soit la reine qui fasse le choix du lieu. Plusieurs mouches auxquelles une branche d'arbre a plû, se déterminent à venir se poser dessus; elles y sont suivies de beaucoup d'autres. Les dissérentes sorties des petites troupes d'abeilles de diverses ruches où je les avois mises, & sur-tout de la petite ruche vitrée où je les avois voulu faire rester contre leur gré, ces dissérentes sorties, dis-je, ne devoient pas dissérer de celles des essains; & il nous a été plus aisé d'observer ce qui se passoit parmi ces petites troupes d'abeilles, que dans des espéces d'armées de ces mouches. Ces petites troupes nous ont appris que la mere se pose auprès de la branche sur laquelle les abeilles se laffemblent; & que ce n'est que quand la couche qu'elles

DES INSECTES. XII. Mem. 619 forment autour de cette branche s'est épaissie, que la mere va se joindre au gros: dès qu'elle s'y est réunie, le peloton déja formé grossit d'instant en instant; les abeilles qui sont encore répandues en l'air, se pressent de se rendre où sont les autres; toutes ensemble forment bientôt un massif composé de mouches cramponnées les unes aux autres par ses jambes, & plus ou moins gros proportionnellement à la quantité de celles qui sont sorties de la ruche. Quoiqu'elles soient à découvert, elles s'y tiennent tranquilles;

fouvent en moins d'un quart d'heure tout devient calme; & on ne voit guéres voltiger plus de mouches autour de l'essaim rassemblé, qu'on en voit autour d'une ruche or-

dinaire dans un temps chaud & favorable au travail. C'est ordinairement dans des jardins qu'on place les abeilles, afin qu'elles y trouvent au moins quelques fleurs à portée, qu'elles ne soient pas toûjours obligées d'aller en chercher au loin. On court moins de risque de perdre les essaims, lorsque ces jardins sont plantés d'arbres peu élevés, tels que sont ceux en buisson, que lorsqu'ils ne sont remplis que de très-hauts arbres. Il y a toujours à craindre pour l'essaim quand les mouches qui le composent s'élevent beaucoup en l'air en fortant de la ruche; le haut vol qu'elles ont pris, les engage à un vol plus long. Alors elles passent les limites du jardin où sont les ruches, & souvent elles vont plus loin que ne les peuvent suivre les yeux qui les ont vû partir. Quelquesois elles vont si loin, que les recherches qu'on fait pour retrouver l'essaim, deviennent inutiles. Un moyen généralement connu, & qui réussit asses souvent, de saire descendre celles qui prennent un essor trop haut, & qui se tiennent trop élevées en l'air, c'est de jetter vers elles à pleincs mains du sable ou de la terre en poudre. Les grains dont elles sont frappées, les déterminent à s'abbaisser; elles les Iiii ij

prennent peut-être pour des gouttes de pluye; l'abri le plus

proche leur paroît alors le meilleur.

Une autre pratique aussi généralement & aussi anciennement connue, mais de la valeur de laquelle je ne suis pas aussi convaincu, c'est celle de frapper sur des chauderons, ou sur des poèles dans l'instant où l'essaim vient de partir. On prétend que cette espèce de charivari détermine les abeilles à prendre plutôt le parti de le fixer & de le rassembler. Le bruit du tonnerre fait retourner à leur ruche celles qui sont à la campagne; & on a pensé apparemment que le bruit dont nous venons de parler, pouvoit de même engager celles qui sont dispersées en l'air, à chercher un asyle. Mais elles peuvent plutôt se méprendre en confondant une pluye de fable avec une pluye d'eau, qu'en confondant le bruit d'un chauderon avec celui du tonnerre. Il y a apparence qu'elles se connoissent mieux en tonnerre; car quelque tintamarre qu'on fasse avec de pareils instruments, on ne voit pas que celles qui sont sur les fleurs en soient effrayées, & qu'elles s'en pressent davantage de retourner à leur habitation.

Lorsqu'on attend des essaims, on doit avoir eu soin de préparer d'avance, des ruches pour les loger. Si celui qui vient de sortir s'est placé sur la tige ou sur quelque branche d'un arbre peu élevé, tels que ceux en buisson, de prendre cet essaim, de le faire passer dans la ruche qu'on lui a destinée, est une operation plus facile qu'on ne se l'imagineroit, & qu'on peut entreprendre une demiheure après que les grands mouvements ont été calmés; sur-tout, si le Soleil n'est pas trop brillant & trop ardent. On peut pourtant différer de plusieurs heures, jusques à une heure ou deux avant que le Soleil se couche. Si le Soleil donnoit sur l'essaim, il y auroit du risque à attendre; l'essaim pourroit partir & aller dans un autre endroit

DES INSECTES. XII. Mem. 621 où il feroit difficile de le trouver. La cause la plus capable de l'y déterminer, sera ôtée, si avec une grande nappe

on lui fait une espéce de tente, ou si on lui en fait une

avec des branches bien chargées de feuilles.

Ceux qui se sont plu à nous raconter des merveilles de ces mouches, ont prétendu sçavoir qu'avant que l'essaim s'expose à sortir de la ruche, quelques-unes de celles qui doivent le composer, vont reconnoître l'endroit où il leur conviendra de s'établir; ils ont donné à la nouvelle reine, des marêchaux-des-logis, qui, à la vérité, sont asses malhabiles: car en supposant ce qui sera, je crois supposer le vrai, que ce n'est que quand l'essaim est sorti de la ruche, que quelques-unes des mouches qui le composent, se décident à l'inspection des objets des environs pour le lieu où elles se doivent établir; le choix de ce lieu ne fait pas honneur au génie de ces mouches; c'est ordinairement autour d'une branche d'arbre qu'elles se fixent, où exposées à toutes les injures de l'air, elles ne pourroient sublister. Qu'on ne dise pas que ce lieu n'a été pris que comme un entrepôt; il y a une preuve forte qu'il est regardé comme un établissement à demeure, en ce que, dor qu'on n'en retire les abeilles qu'au bout de cinq a six heures, on y trouve déja quelque petit gâteau de cire qu'elles y ont fait Il est vrai qu'elles n'attendroient pas peut-être plusieurs jours à quitter ce lieu d'elles-mêmes; mais ce ne seroit qu'après avoir appris qu'il n'étoit pas convenable, parce qu'elles y auroient souffert, soit trop de chaud, soit trop de froid, ou qu'elles y auroient été trop tourmentées par le vent & la pluye.

Aussi, quand on les a sait entrer dans une ruche, ne sont-elles pas long-temps à reconnoître qu'elles y sont mieux qu'où elles s'étoient placées elles - mêmes; elles y restent pour l'ordinaire. Si l'essaim, comme je l'ai déja

Iiii iij

dit, s'est posé sur quelque branche d'un arbre en buisson, ou quelqu'autre branche peu élevée, rien n'est plus facile que de le faire passer dans la ruche; les mouches y iroient souvent d'elles-mêmes si on la soûtenoit pendant quelque temps au - dessus de leur branche. Le plus sûr pourtant & le plus court, est de tenir la ruche renversée; c'est-à-dire, sa grande ouverture en enhaut, & tout auprès des abeilles. Si elle n'est point trop lourde ou d'une figure incommode, l'homme qui la foûtient avec le bras & la \* Voyés la main gauche \*, peut avec la main droite faire tomber les Vignette. abeilles dedans. La prudence veut que celui qui se charge de cette opération, se mette hors de risque d'être piqué par celles qui peuvent s'irriter, c'est-à-dire, qu'il ait son camail fur la tête & ses mains couvertes de gands. Il y a pourtant des paysans, qui, en chemise, à visage découvert & les mains nues, ne se font point une affaire de faire tomber les abeilles dans la ruche. L'opération s'exécute encore plus commodément quand deux hommes s'entr'aident, quand l'un tient la ruche, & que l'autre, soit avec sa main, soit avec une espéce de petit balay, ou quelque petit rameau, fait tomber les mouches.

On ne doit pas être inquiet si elles ne tombent pas toutes dans la ruche, s'il y en a des pelotons qui tombent à côté, & si beaucoup d'autres s'envolent. C'en est asses, si une partie considérable de l'essaim y a été jettée. Sur le champ, on n'a qu'à poser la ruche à terre tout près de l'arbre, dans la situation où elle doit être naturellement; c'est-à-dire, qu'à la poser sur sa base. On aura pourtant attention de laisser des ouvertures entre les bords de la base & le terrain sur lequel elle est. Les abeilles qui sont tombées à terre, vont bientôt rejoindre leurs compagnes; mais il saut qu'elles trouvent des passages libres pour arriver. Celles qui se sont dispersées en l'air, se rendent aussi

https

https://rcin.org.pl

pour la plûpart, à la ruche. Il y en a pourtant, & quelquefois en assés grand nombre, qui s'obstinent à retourner sur la branche où elles étoient auparavant; pour leur en faire perdre l'envie, on frotte cette branche avec des feuilles dont l'odeur leur déplaît, comme des feuilles de sureau & de ruë, & on y arrête de petits paquets de ces mêmes plantes. Enfin, si cela ne sussit pas, on sume avec la sumée d'un linge, celles qui persistent à y vouloir rester.

Au lieu qu'on cherche à rendre désagréable aux abeilles l'endroit d'où on les a retirées, avant que de leur offrir une autre habitation, on a cherché à la mettre en état de leur plaire; on a eu soin de la bien nettoyer; on en a frotté les parois avec des herbes ou des sleurs dont elles aiment l'odeur, comme avec des seuilles de melisse, avec des sleurs de séves, &c. ou ce qui vaut autant que de flatter leur odorat, on enduit legérement quelques endroits des parois de ce qui peut le plus flatter leur goût, de miel; quelques-uns y étendent de la creme. Ces petites précautions ne sçauroient saire de mal, mais je ne les crois pas nécessaires; tout a fort bien réussi en diverses circonstances où je n'y point eu recours.

Si on fait l'emménagement des abeilles vers midi ou peu après, on doit avoir attention de poser la nouvelle ruche de manière que le Soleil ne la puisse pas trop échausser. Si l'arbre auprès duquel elle est, ne lui donne pas asses d'ombre, on peut lui faire une tente avec une nappe, ou tout simplement une espèce de seuillée, en la couvrant de divers branchages chargés de seuilles. On la laissera où on l'a mise, jusques à ce que le Soleil soit couché ou prêt de se coucher; & alors, on la transportera doucement sur le support qu'on lui a destiné &

sur lequel on yeut qu'elle reste.

L'essaim que nous venons de faire prendre, étoit placé

624 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE le plus favorablement qu'il est possible, & ils ne se placent pas toujours si bien. Il y en a tel qui va se percher sur d'asses petites branches de très-hauts arbres, & ils ne peuvent pas se mettre plus mal. Selon la figure de l'arbre, feion la disposition de ses branches & selon sa hauteur, il faut avoir recours à des expédients différents. Le génie de celui qui ne veut pas laisser perdre cet essaim, doit lui faire choisir les manœuvres qui conviennent. Si la hauteur à laquelle il est, n'est pas excessive, un homme monté sur une échelle appuyée contre la tige de l'arbre, peut quelquesois tenir la ruche renversée au-dessous de l'essaim, pendant qu'un autre homme qui a grimpé sur l'arbre, fait tomber les abeilles dans cette ruche avec un balay qui a un manche d'une longueur suffisante. Si l'essaim est trop près du bout des branches pour que l'homme monté sur une échelle appuyée contre la tige de l'arbre, puisse préfenter la ruche dessous cet essaim, on peut attacher la ruche à une longue & forte perche, & la poser ensuite de manière qu'elle puisse recevoir les abeilles lorsqu'on les fera tomber. Si tout cela n'est pas exécutable & qu'on trouve des branches au-dessous de celle où est l'essaim, on peut étendre une nappe sur ces branches, faire tomber les mouches sur la nappe, les envelopper promptement, & descendre, ou jetter ensuite en bas la nappe pleine de mouches. Enfin, on étendra par terre la nappe, & on posera la ruche sur l'endroit où est le gros des abeilles; ordinairement les autres ne tarderont pas à s'y rendre: mais si elles n'y paroissoient pas assés disposées, on les y détermineroit en dirigeant la fumée d'un linge sur celles qui sont trop écartées de la ruche. Il y a encore un autre moyen d'avoir l'essaim qui est sur une branche, c'est de couper ou scier cette branche en l'agitant le moins qu'il est possible; si on n'y travaille qu'après que le Soleil sera couché.

DES INSECTES. XII. Mem. 625 couché, les abeilles ne l'abandonneront point; elles se laisse-ront descendre au bas de l'arbre avec la branche coupée; & il sera alors aisé de les faire entrer dans une ruche.

Un grand trou de mur, ou un grand trou de tronc d'arbre vaut pour un essaim une ruche; celui qui en trouve un & qui s'y niche, a bien mieux sçû choisir le lieu où il devoit s'établir, que ne le sçavent choisir les essaims qui se contentent des dehors d'une branche d'arbre. Mais l'essaim qui a eu l'habileté de se loger si bien, s'est placé au plus mal pour celui qui a droit dessus, & qui veut le faire passer dans une ruche: il y en a pourtant des moyens, mais différents selon la position du trou. Souvent il saut commencer par en aggrandir l'ouverture, & le pis aller est alors de puiser les abeilles dedans avec quelqu'espèce de cuillier, comme celles à pot, & de les verser à mesure dans la ruche. Cela peut s'exécuter avec succès le soir, sur-tout si l'air est froid.

Pour expliquer tout de suite comment on établit un essaim dans une ruche, nous avons laissé beaucoup de questions à éclaireir auxquelles il nous faut revenir. Une de celles qu'on n'aura pas manqué de nous faire, c'est si un essaim n'a pas quelquesois deux meres, ou même s'il n'en a pas quelquefois un plus grand nombre! Nous avons prouvé dans le neuvième Mémoire, que dans la même année il naît dans beaucoup de ruches, bien plus d'une fémelle. S'il n'y en devoit naître qu'une, il n'auroit pas été assés pourvû à la multiplication des abeilles; les surnuméraires d'une ruche manqueroient souvent de la conductrice qui leur est essentielle. Mille accidents peuvent faire périr le petit ver contenu dans un œuf, avant que ce ver soit parvenu à se métamorphoser en mouche. Ce ne seroit donc pas assés que la mere ne pondit chaque année, qu'un de ces œuss qui doivent donner des sémelles.

Tome V. . Kkkk

Nous avons rapporté aussi, que dans la même ruche nous avions trouvé jusques à quarante cellules, de celles qui sont destinées à recevoir de ces œufs distingués; que vingt deux de ces cellules royales n'étoient pas encore finies, mais que de dix des autres, dix fémelles étoient déja sorties, & que dans les huit autres cellules il y avoit huit fémelles, soit sous la forme de ver, soit sous celle de nymphe qu'elles devoient quitter, pour paroître successivement dans la ruche avec des aîles, dans un intervalle de peu de jours. Comme il est certain que le froid, la pluye & le vent, peuvent retarder de plusieurs jours la fortie de la troupe qui veut abandonner la ruche, il est évident que dans le moment où l'essaim va partir, il peut y avoir plusieurs jeunes fémelles. La seule question est donc si alors il y en

a plusieurs qui sortent avec l'essaim.

Cette question a été décidée uniformement par tous ceux qui ont traité des abeilles, à commencer par Aristote. Tous assurent, & nous prouverons qu'ils ont eu raison de l'affûrer, qu'il arrive quelquefois qu'un essaim a deux rois ou deux reines. Ils nous ont raconté ce qui se passe dans ce cas, qui n'est pas rare. Ils veulent qu'alors l'essaim se partage constamment en deux; & il est réel que quelquefois les mouches qui le composent, se divisent en deux troupes. On voit alors sur le même arbre ou sur deux arbres asses proches l'un de l'autre, deux tas d'abeilles. Un des deux est ordinairement bien moins considérable que l'autre; l'un ne sera quelquesois qu'un peloton pas plus gros que le poing, pendant que l'autre aura plus de volume qu'une tête humaine. Chacune de ces portions de l'essaim, a sa reine. Quelle que soit la circonstance qui a fait que la reine du petit peloton a entraîné si peu de mouches à sa suite, ordinairement sa troupe ne lui est pas sidelle. Les expériences que nous avons rapportées ailleurs sur des abeilles mises

en petit nombre dans de petites ruches, ont appris qu'elles n'aiment pas à vivre en des societés peu nombreuses, & que la reine elle-même n'est pas contente quand elle a peu de mouches à son service; elle semble en sçavoir les inconvénients: peu à peu aussi, il y a des mouches qui se détachent du peloton, & qui vont rejoindre le gros. Le peloton diminuë d'instant en instant; & quand il est réduit à un petit nombre de mouches, celles-ci ensemble & la mere même, yont se réunir aux autres. L'essaim alors a deux meres.

Il pourroit bien n'y avoir eu que du malheur dans le sort de la mere qui a été abandonnée par sa troupe; peutêtre que si le hazard lui eût été aussi favorable qu'à l'autre, elle eût été la plus suivie. Mais dans des temps où on cherchoit plus à raconter des faits agréables que des faits vrais, où l'on donnoit ce qu'on imaginoit devoir être, pour ce qu'on avoit vû, & dans des temps où l'on regardoit le gouvernement des abeilles comme le modéle du plus parfait gouvernement monarchique, on nous a parlé de la mere heureuse comme du véritable roy, & qui avoit toutes les qualités qui la rendoient digne de l'être; qui avoit même un extérieur propre à se faire respecter. Au lieu que la fémelle infortunée a été traitée comme une misérable mouche, indigne de la puissance souveraine qu'elle avoit voulu usurper; on lui a prodigué les noms d'usurpateur & de tyran; on a voulu que sa figure fût hideuse & eût quelque chose de méprisable. C'est d'après Aristote que Virgile a dépeint l'une & l'autre; qu'il nous a dit que les extérieurs de ces deux rois étoient fort différents; que l'un avoit des écailles rougeâtres, qui brilloient de taches d'or, que sa figure étoit noble; au lieu que l'autre étoit désagréable à voir, qu'il sembloit couvert de poussiére, qu'il avoit un large ventre; enfin, qu'il ne méritoit que la mort.

On peut lire avec plaisir tout le mal qui a été dit de cette pauvre mouche par Alexandre de Montsort, dans l'ouvrage auquel il a donné le titre du Printemps de la mouche à miel, qu'il assûre être le fruit de plusieurs années d'observations, & qu'il a rempli de moralités. Il nomme cette mouche malheureuse, le tyran ou le prince brouillé; il dit que sa couleur triste, son ventre gros, ses jambes scabreuses & ses gestes languissants, sont signes d'envie, d'avarice, d'ambition, de gourmandise, de lâcheté & de paresse, &c. Que ce prince brouillé a un accent rude qui retentit dans tout le quartier (lorsqu'il est encore dans la ruche) caressant la nouvelle gendarmerie, qu'il tâche d'enyvrer & d'attirer à la révolte contre son souverain.

Le prince brouillé sort (de la ruche) avec l'essaim, s'éloigne du roy comme un traitre ou comme une pièce de mauvais alloy qui ne s'ose produire. Aussi-tôt que le Soleil lui
luit sur la tête, ses mauvaises humeurs s'éveillent, & sont
révolter une partie de ce petit peuple, qui se va branches avec
lui, où elles se perdroient sous ce mauvais chef, ne sût que
reconnoissant leur faute, elles l'essacent s'allant incontinent
remettre auprès du roi légitime, &c. De sorte que ce prince
brouillé se voyant abandonné, se va rejoindre au gros de

l'effaim.

Ces vertueuses bestioles qui se picquent pour ce qui touche l'honneur de leur chef, conjurent la ruine de ce brouillon, &c. elles lui courent sus, le déchirent, le foulent aux pieds; de sorte que dès le lendemain on le trouve mort, étranglé sous la ruche avec dix ou douze abeilles, comme victimes très-malheureuses.

Tous les Auteurs qui ont traité cette mouche comme un usurpateur, lui donnent la triste fin que nous venons de raconter dans les termes d'Alexandre de Montsort. Ils assurent qu'on la trouve morte le lendemain au bas de la ruche. Charles Butler yeut que, lorsque la première reine a pris possession de son capitole, qu'après que l'empire lui a été accordé, la seconde en rang soit condamnée à mort par arrêt du peuple, & que sur le champ l'arrêt soit exécuté. Il ne nous raconte pas qu'il ait vû faire cette exécution; mais il nous parle des combats terribles qui durérent pendant deux jours dans une ruche où deux sorts essaims étoient entrés, & qui ne finirent que lorsqu'une des meres eut été tuée.

Mais pour substituer des faits plus simples & plus vrais. à ceux qu'on a chargés de circonstances que l'imagination s'est plû au moins à embellir, il est très-certain que l'essaim qui sort d'une ruche, a quelquesois deux meres. J'en ai même eu deux l'année dernière, dont chacun en avoit trois; & il peut y avoir des cas où un essaim en aura un plus grand nombre. Il paroît certain encore, & c'est un fait bien singulier, que toutes les meres surnuméraires sont tuées dans la ruche où l'essaim a été logé; qu'on n'y conserve la vie qu'à une seule; que jusques à ce que cette grande & cruelle exécution ait été faite, les abeilles ne se mettent pas férieusement au travail. La première preuve que j'en rapporterai, me sera fournie par un des essaims que je viens de citer, qui avoit trois meres. Il sortit de la ruche le 12 Juin; les mouches dont il étoit composé se partagérent en deux bandes; le gros s'arrêta autour d'une branche d'un pommier en buisson, & la cinquiéme ou sixiéme partie environ se posa sur la branche d'un poirier aussi en buiffon, du même quarré que le pommier, & qui en étoit éloigné d'une vingtaine de pas. La petite troupe resta constamment pendant plus d'une heure dans la place qu'elle avoit choisie, mais elle se débanda ensuite; quelques mouches commencérent à s'en détacher pour aller rejoindre le gros; d'instant en instant elles furent suivies de quelques autres; enfin, le reste du peloton s'envola Kkkk iii

à la fois, se dispersa en l'air, & ces mouches dispersées vinrent bientôt se réunir à leurs compagnes; toutes les mouches de l'essaim se trouvérent ne saire plus qu'une seule masse. Le partage qui s'y étoit sait d'abord, me sit juger qu'il devoit avoir deux meres; la suite m'apprit qu'il en avoit même trois. Ainsi, le nombre des divisions qui se sont dans un essaim, n'est pas toujours égal à celui des meres. D'autres observations m'ont appris qu'il n'arrive pas même toûjours qu'un essaim qui a deux meres, se divise.

\* Pl. 24. fig. 1 & 2.

Je sus attentif à suivre l'essaim dont je viens de parler; je le fis mettre le foir dans une de ces ruches plattes\*, où il est plus aisé de voir ce qui se passe. Il y entra paisiblement, & le lendemain tout m'y parut très-calme; je ne vis point dans la ruche de ces combats qu'on dit qui s'y livrent tant que la pluralité des meres y subsiste. Les mouches ne me semblerent qu'y avoir été trop tranquilles; l'ouvrage de leur journée fut fort peu de chose. Le jour suivant, sur les trois heures après midi, il me parut y avoir plus de mouches en l'air en dehors de cette ruche, & sur-tout auprès de ses portes, qu'il n'auroit dû y en avoir. J'ouvris un des volets pour observer ce qui se passoit dans l'intérieur; & je sus bientôt certain que le trouble y avoit regné. Les mouches avoient abandonné le haut de la ruche où elles s'étoient tenues le premier jour, & deux petits gâteaux qu'elles y avoient construits; la partie la plus élevée du massif qu'elles formoient, étoit vers le milieu du logement. J'eus lieu de croire qu'il s'étoit fait quelque expédition sanglante; j'examinai le terrain du devant de la ruche, j'y trouvai quelques mouches mortes, parmi lesquelles il y avoit une mere.

Pendant le jour où se fit cette expédition, les abeilles ne travaillerent point; elles passerent même la nuit entière près du fond de leur ruche, sans regagner le haut; je les revis dans cette position lorsque j'allai les visiter sur les sept heures du matin. Lorsque j'y retournai vers les dix heures, je trouvai une seconde mere morte asses près de l'endroit où j'avois trouvé la première. C'étoit la dernière de celles qui devoient périr; aussi l'ordre avoit-il été remis dans la ruche; les abeilles en occupoient la partie supérieure; elles s'étoient placées comme elles l'avoient été d'abord, & comme elles le devoient être; & elles se livrerent au travail avec ardeur.

L'essaim dont je viens de parler, n'est pas le seul de ceux que j'ai eu dont deux meres ont été tuées. Une des meres d'un autre que j'avois aussi logé le soir dans une ruche vitrée, fut trouvée morte le matin tout près de la ruche, & une seconde fémelle fut trouvée morte à peu près dans le même endroit vers les deux heures après midi du même jour. Malgré le nombre des meres, ce dernier essaim ne s'étoit point divisé; mais le nombre de ces meres l'empêcha peut-être de rester paisiblement sur l'arbre où il s'étoit établi. Après qu'il y eut demeuré deux heures, quoiqu'il y fût à l'abri des rayons du Soleil, il se détermina à le quitter; il prit même un long vol; il traversa un bras de la Marne qui sépare le jardin où il étoit, d'une isle, fur un des arbres de laquelle il alla se fixer; on parvint à l'y trouver, & on l'y prit le soir. J'ai eu aussi quelques autres essaims de chacun desquels une seule mere a été mise à mort le jour d'après celui où les abeilles étoient entrées dans une ruche, & quelquefois un jour plus tard.

Quand des reines furnumeraires sont nées dans une ruche, ce ne sont pas uniquement celles qui partent avec un essaim, qui sont sacrifiées. Le sort de celles qui restent dans seur ruche natale n'est pas plus heureux; elles y sont mises à mort; & quelquesois on y en tue un bon nombre.

On m'apporta un matin six meres qu'on avoit trouvées mortes sur l'appuy d'une même ruche qui avoit donné

un essaim la veille.

Il est donc incontestable, qu'il y a des temps où les abeilles ne souffrent pas plusieurs sémelles, & qu'il n'en faut qu'une seule aux abeilles d'un essaim. Mais quels sont les motifs qui déterminent ces mouches à en prendre une pour reine à l'exclusion des autres! Il y a grande apparence que celle qui parvient à ce haut rang, en est la plus digne. Ce n'est pourtant pas, & il n'est pas besoin de le dire sérieusement, parce qu'elle est douée de toutes les vertus morales qu'on lui a cru nécessaires. Nous ne devons pas craindre non plus qu'on croye que les meres qui ont été mises à mort, méritoient une si triste sin, parce qu'elles avoient la noirceur d'ame propre aux usurpateurs & aux tyrans, & de plus, tous les vices auxquels Alexandre de Montfort a assûré qu'elles étoient sujettes. Probablement, la reine qui est conservée, a dans le plus haut degré la vertu qui intéresse les abeilles, mais une vertu physique, celle de mettre beaucoup d'œufs au jour, d'y en mettre plus que n'y en eussent mis les fémelles qui ont été immolées au bien public. Lorsqu'il y en a plusieurs de nées dans une ruche, il n'est pas nécessaire que les mouches qui doivent composer l'essaim prêt à sortir, en viennent à une élection pour se donner une souveraine. Souvent sans doute elles acceptent pour reine celle qui s'est offerte à l'être; un moment peut-être en décide. Je veux dire, qu'entre les fémelles nouvellement nées, celle qui est assés active, assés inquiette pour sortir la première de la ruche, peut déterminer les abeilles quise trouvoient mal de leur ancienne habitation, à se mettre à sa suite pour chercher un nouveau logement. Si encore un rayon de Soleil sait partir brusquement une troupe de mouches

mouches de la ruche, & qu'une fémelle parte avec elles, beaucoup d'autres mouches sont déterminées à sortir en même temps; toutes de concert doivent accepter pour reine la fémelle qui est parmi elles, sans l'avoir choisse autrement. Malgré l'espèce de hazard qui décide alors de la souveraineté, peut-être est-elle accordée comme dans les plus sameuses monarchies, à la mouche qui y a le plus de droit par sa naissance. La première née est probablement celle qui a acquis le plus de vigueur, qui a été plûtôt fécondée, qui est la plus prête à pondre des œuss, & celle qui a eu le plus d'impatience de prendre l'essor. S'il est arrivé qu'elle ait été plus paresseuse, si une de ses cadettes est sortie la première, alors au moins c'est la plus

digne qui a été prise pour reinc.

Le seul cas qui puisse mettre dans une situation embarrassante les mouches qui composent un essaim, & qui semble les obliger à faire des actions barbares, c'est quand il y a parmi elles plusieurs meres. Ce cas semble les mettre dans la nécessité de choisir. Si entre ces meres, il y en avoit une d'une forme majestueuse & toute brillante d'or, & que l'or parût aussi beau aux abeilles qu'à nous, & si les autres fémelles avoient une figure ignoble & même hideuse, & qui fût telle pour les abeilles, leur choix seroit facile à faire. Je crois qu'il l'est aussi. Quoiqu'on ne trouve pas entre l'extérieur de l'abeille qui reste souveraine, & l'extérieur de celles qui sont condamnées à mort, les grandes différences dont nous venons de parler, on y en trouve quelques-unes. La première m'a toûjours paru d'une couleur plus rougeâtre que les autres; & c'en étoit assés pour mettre en droit, lorsqu'on en a parlé poétiquement, de faire entrer l'or dans sa parure. Les autres sont plus brunes, & elles m'ont toûjours semblé moins groffes. Aristote a dit aussi que le vrai roi est roux. 634 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE & que l'autre est noir, ce qui se réduit à être plus brun. Les

meres, comme les autres abeilles, deviennent plus rougeâtres en vieillissant; le moment où elles se sont transformées est celui où elles sont le plus brunes: enfin, à mesure que les œuss qu'elles ont dans le corps, grossissent, leur corps grossit. De-là il paroît, comme nous l'avons dit, que celle qui est conservée pour reine, est la première

née & la plus prête à pondre.

Mais d'être la plus prête à pondre, doit être par rapport aux abeilles, la circonstance essentielle & décisive; & j'ai des preuves que la mere qui avoit été choisie, s'étoit trouvée dans cette circonstance favorable. J'ai ouvert le corps de neuf à dix jeunes fémelles auxquelles la vie avoit été ôtée dans différentes ruches, & il n'y en a eu aucune à laquelle j'aye pû trouver un seul œuf d'une grosseur sensible. La plus forte loupe n'a pû même me faire appercevoir dans le corps de quelques-unes, de ces petits grains qui sont des œufs qui ont beaucoup à croître. Si j'eusse ouvert le corps de la fémelle qui avoit été conservée dans chacune des ruches hors desquelles les autres fémelles avoient été jettées mortes, je l'eusse trouvé rempli d'œufs dont plusieurs auroient été très-sensibles. Je puis donner ce dernier fait pour aussi certain que si je l'eusse vû, puisque j'ai trouvé des œuss dans quelques-unes de ces ruches, au bout de 24 heures, & dans d'autres au! plus tard, au bout de deux ou trois jours.

Quelquefois entre les fémelles qui naissent la même année dans une même ruche, il y en a trois ou quatre d'heureuses. Il y en avoit eu trois de celles-ci dans la ruche où j'ai dit que j'avois trouvé quarante cellules royales, de dix desquelles dix fémelles étoient sorties; de ces dix fémelles il y en avoit eu trois qui établirent trois petits empires, trois dont chacune resta souveraine d'une

nouvelle ruche. Lorsque je baignai l'ancienne ruche d'où ces trois essaims étoient sortis en moins de 15 jours, j'y trouvai une jeune fémelle avec une autre qui étoit probablement sa mere. Trois à quatre essaims sortent donc quelquesois de la même ruche les uns après les autres, dans des intervalles de cinq à six, & tantôt dans des intervalles de dix à douze jours. Des meres nées les unes après les autres, deviennent propres à être les conductrices de colonies qu'elles sont en état de saire multiplier. Dans ces mêmes ruches où il y a eu trois à quatre sémelles sortunées, il y en a eu ordinairement un plus grand nombre de malheureuses.

Mais est-ce par les abeilles même nouvellement établies dans une ruche, que la mere ou les meres surnuméraires sont mises à mort! Comment cela s'accorde-t-il avec cet amour si vif pour toutes les meres en général dont les abeilles nous ont donné tant de preuves dans le cinquiéme Mémoire! Ne seroit-ce point plûtôt que deux meres jalouses l'une de l'autre, se livrent un combat dont la plus soible est la victime! C'est ce que je n'ai pû parvenir à voir. Ce qui pourroit faire penser que les deux meres, quoique trèspacifiques naturellement, s'attaquent l'une l'autre, c'est qu'elles sont armées d'aiguillons dont elles n'ont gueres d'autre occasion de faire usage, car elles ne s'en servent pas contre les abeilles de leur ruche. Malgré pourtant le respect qu'ont ces derniéres pour les meres, malgré l'amour qu'elles leur témoignent, il pourroit bien y avoir des temps où elles ne balanceroient pas à leur ôter la vie. Nous avons vû qu'après avoir pris des soins infinis des vers qui deviennent des abeilles mâles, qu'après avoir bien vêcu avec ces mâles, il vient un temps où elles en font un furieux carnage. Elles sont capables des meilleures actions & de celles qui nous semblent les plus barbares, LIII ij

636 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE felon que le bien de leur société le demande; elles out été instruites à faire tout ce qui y convenoit le mieux. Des abeilles nouvellement mises dans une ruche, ont assés à travailler pour construire la quantité des rayons de cire nécessaire pour fournir à loger les vers qui naîtront des œufs que la jeune & féconde reine va pondre, à ramaffer tout le miel qui doit être mis en reserve dans la ruche. Leur instinct leur apprend que pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours au moins, il faudroit qu'elles sussent semaines.

pables de saire une sois plus d'ouvrage qu'elles n'en peuvent faire, pour suffire à deux reines; elles ne pourroient loger & soigner les vers qui naîtroient de leurs œuss. Le meilleur

parti à prendre est donc de sacrifier une de ces reines.

Quand les abeilles se trouvent supérieures à leur travail, quand elles ont rempli leurs ruches de beaucoup de gâteaux bien fournis de miel & de cire brute, elles peuvent n'avoir plus de raisons de craindre la pluralité des meres; telle étoit la fituation des abeilles que nous avons vû être empressées à rendre de bons offices à la reine étrangére que nous leur avions offerte. Alors elles font le plus grand accueil à une fémelle qu'elles cussent immolée si elle eûs été introduite parmi elles dans les temps où elles se trouvoient dans une nouvelle habitation dénuée de tout. Ou si l'on veut, qu'une mere ne soit jamais tuée que par une autre mere, ce qui est bien aussi probable, la mere qui a à sa disposition tous les gâteaux d'une ruche, n'est point jalouse qu'une autre les partage, quand il lui paroît qu'il y en a assés pour elles deux. Mais je puis être fort mal instruit de la politique des abeilles & de la façon équitable de penser que je viens de leur accorder. La suite des faits que j'ai à rapporter, fera au moins voir encore bien du singulier dans les différentes manières dont les mêmes fémelles sont traitées en différents temps dans la même ruche.

DESINSECTES. XII. Mem. 637

Par le moyen du bain j'eus le 15 Juin à ma disposition, une mere que je tirai d'une ruche ancienne, mal fournie de mouches & de couvain. Cette mere qui jusques-là avoit fait peu d'œufs, paroissoit en état d'en pondre beaucoup par la fuite; elle avoit le corps long & renslé. Après lui avoir peint le corcelet avec un vernis rouge, qui, étant très-siccatif, sut bientôt sec, je l'introduisis dans une ruche quarrée & platte où un fort essaim n'avoit été logé que le 10 du même mois; mais où il avoit travaillé avec beaucoup d'activité; il y avoit déja fait deux gâteaux, dont chacun étoit aussi grand qu'une des moitiés d'une des faces de la ruche, & qui avoient beaucoup de cellules pleines de miel. Je sis entrer la mere à laquelle j'avois donné une livrée rouge, par un trou percé au milieu de la pièce supérieure de la ruche, & cela, à cinq heures & demie du foir. Des qu'elle y fut entrée, elle disparut, elle se cacha entre les deux gâteaux; mais fon arrivée n'occasionna aucun tumulte sensible; il parut qu'elle avoit été bien reçue. Au bout d'une heure, je la vis appliquée contre un des carreaux de verre, & entourée de plusieurs abeilles qui sembloient occupées à la nettoyer, & qui peut-être vouloient lui ôter sa tache rouge. Le jour suivant sur les huit heures du matin, mon jardinier que mon exemple a rendu curieux d'observer les abeilles, vint m'avertir qu'il avoit vû la mere rouge, qu'il l'avoit suivie des yeux, qu'il avoit remarqué qu'elle avoit fait entrer sa tête dans une cellule vuide, & qu'ensuite s'étant retournée bout par bout, elle y avoit introduit son derriére, & qu'elle devoit être occupée à pondre. Lorsque j'arrivai, je la trouvai sur le même gâteau où il l'avoit vûe, mais elle n'étoit plus dans une cellule. Des mouches qui l'entouroient, s'ouvroient pour lui laisser le passage libre à mesure qu'elle alloit en avant; LIII iii

quelques - unes de celles qui lui faisoient cortége, lui léchoient le derriére, comme elles ont coûtume de le lécher à une mere qui vient de déposer un œuf. Je vis ensuite qu'elle fit entrer sa tête successivement dans plufieurs cellules; mais dans chacune desquelles il y avoit déja un peu de miel; ne les ayant pas trouvées telles qu'elle les vouloit, elle quitta la furface extérieure du gâteau où elle étoit, pour aller peut - être en chercher qui fussent à son gré dans l'intérieur de la ruche. Ceci se passa dans un temps où plusieurs meres surnuméraires des nouveaux essaims furent tuées; & on croit bien que je fus attentif à examiner chaque jour, si je ne trouverois pas l'une des deux meres dont il s'agit, morte auprès de la ruche. Je n'y trouvai ni l'une ni l'autre. Dix à douze jours après, je donnai une troisiéme mere à la même ruche, à laquelle je fis porter une livrée jaune. Je ne pus depuis parvenir à en voir aucune des trois; elles se tinrent trop constamment dans l'intérieur de la ruche & dans les gros de mouches, au moins aux heures où je cherchois à les voir. Mais jusques au mois de Septembre, je ne pus parvenir à en trouver une morte, quelqu'attention que j'eusse apportée à la chercher.

Les vacances qui m'éloignerent de Paris, me mirent pendant deux mois hors d'état de pouvoir observer les dehors & l'intérieur de cette ruche. A mon retour, c'est-à-dire, après la Toussaints, je me déterminai à la baigner, pour sçavoir si les trois meres lui étoient restées. Lorsque ses mouches parurent bien noyées, lorsqu'elles furent toutes dans un état semblable à celui de mort, je les examinai à mon aise, & avec soin une à une. Je les comptai même, & j'en trouvai plus de sept mille, ce qui, dans une pareille saison, est un nombre de mouches assés considérable pour une ruche. Parmi elles il n'y avoit

DES INSECTES. XII. Mem. aucun mâle, aussi n'étoit-ce pas le temps où il y en devoit avoir. Enfin, ce qui étoit l'objet essentiel, c'étoit de retrouver les meres, & des trois qui y avoient été quelques mois auparavant, je n'en trouvai qu'une seule, & probablement la mere naturelle; au moins son corcelet n'étoitil coloré ni de jaune, ni de rouge. Quand on supposeroit que le verni de son corcelet avoit été emporté, on ne sçauroit guéres supposer qu'il n'en sût pas resté la moindre tache. La mere marquée de rouge, & la mere marquée de jaune avoient donc péri, &, selon toute apparence, de mort violente. Si ce sont les abeilles qui immolent les meres étrangéres après leur avoir fait tant d'accueil, on seroit tenté de croire qu'elles les prennent à l'essai; qu'elles ne les gardent que jusqu'à ce qu'elles se soient assûrées que leur fécondité ne surpasse pas celle de deur reine naturelle; que peut-être celle-ci est la sacrifiée quand il s'en est présenté une plus séconde. On n'auroit pas besoin d'accorder tant de politique aux abeilles, si on étoit sur qu'une mere est sacrée pour elles, que toute mere ne peut être tuée que par une autre mere. Alors la plus courageuse & la plus forte se rendroit la seule souveraine en arrachant la vie à ses rivales. Les expériences qui peuvent instruire sur-tout ceci, ne sont pas impossibles, quoique je ne sois pas encore parvenu à les faire.

J'eus dans le mois de Décembre une mere tirée d'une ruche, dont presque toutes les autres mouches avoient péri; de languissante qu'elle étoit, je parvins à la rendre forte & vigoureuse en la chaussant avec précaution. Pour lui conserver la vie, & pour faire en même temps une des expériences qui m'étoit nécessaire, je la logeai dans une ruche vitrée & conique. Cette ruche étoit bien remplie de cire & de miel; depuis la Toussaints je la tenois dans mon cabinet, à Paris, bien fermée de toutes parts; j'avois.

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE eu peur que le nombre des abeilles n'y fût pas suffisant pour qu'elles pussent résister au froid de l'hiver; je l'y tenois encore par rapport à d'autres vûes. Dès que la mere étrangère fut entrée dans la ruche, je cessai de la voir; elle gagna le gros des abeilles qui se trouvoit assés près du fond de la ruche. Il ne me fut donc pas possible d'observer comment elle sut traitée. Mais bientôt j'entendis un grand murmure; le bourdonnement alla toûjours en augmentant; & les abeilles, de tranquilles qu'elles étoient, devinrent agitées. S'il nous est permis d'interpréter la cause de ce bruit & de cette agitation, nous ne l'attribuerons qu'à l'espéce de joye que les abeilles témoignoient d'avoir une seconde reine; celles qui avoient été les premières instruites du grand évenement, l'apprenoient aux autres : ce qui est sûr, c'est que ce bruit ne fut point un bruit de guerre; l'arrivée de la seconde reine ne causa aucun combat dans la ruche. J'eus beau observer pendant plusieurs jours de suite, je ne vis point augmenter le petit nombre des mouches mortes qui y étoit, lorsque la nouvelle mere fut introduite : elle ne parut point parmi les mortes; elle eût été aifée à distinguer par sa grandeur; mais ce qui l'auroit rendue encore beaucoup plus reconnoissable, c'est que j'avois eu soin de peindre en rouge avec du vernis, presque toute la partie supérieure de son corcelet. Avant que je l'eusse introduite dans la ruche, les abeilles y sembloient être dans un engourdissement dont sa présence les fit sortir, & dans lequel elles ne retomberent plus. Tous les jours suivants; elles me firent entendre des bourdonnements tantôt plus forts tantôt plus foibles, que je n'entendois pas dans les jours qui avoient précédé; elles furent beaucoup plus en mouvement, elles mangerent beaucoup davantage. Dès les premiers jours de Février je portai cette ruche à la campagne;

DES INSECTES. XII. Mem. campagne. Lorsqu'au bout de deux semaines, ou environ, je retournai la voir, je la trouvai presque dépeuplée; ce n'étoit point parce que la faim, ou le froid avoit fait périr une grande partie de ses mouches; on ne les avoit pas laissé manquer de miel; & si elles n'eussent pu soûtenir le froid, on eût trouvé les mortes sur le fond de la ruche où il n'y en avoit que quelques-unes de cellesci. Il y a donc grande apparence qu'une des meres abandonna la ruche pour aller s'établir en quelqu'autre endroit avec les mouches qui la voulurent suivre. Il resta cependant une des deux meres dans l'ancien logement, je ne sçais laquelle : la seule preuve que j'en ai, car je ne la vis pas, est une preuve suffisante, c'est qu'au commencement du mois de Mars les abeilles de cette ruche allérent faire des recoltes à la campagne, elles revenoient chargées. La ruche ne fut pourtant pas long-temps sans être entiérement descrte. Cette mere accompagnée de trop peu d'ouvriéres, prit apparemment un parti semblable à celui que nous avons vû prendre à toutes les meres qui ont été mises dans la petite ruche vitrée avec trop peu de mouches ordinaires; elle alla chercher ailleurs une meilleure fortune.

L'expérience d'introduire une seconde mere dans une ruche, me parut devoir être faite dans une circonstance dissérente de celles où j'en ai ci-devant donné de surnuméraires. J'avois une ruche en panier, si peuplée depuis plusieurs semaines, qu'une partie de ses abeilles étoit obligée de se tenir dehors en grouppe, soit pendant le jour, soit pendant la nuit. Cependant cette ruche n'avoit pas encore donné d'essaim le 25 Juin. Il me sembloit que je n'en pouvois attribuer la cause qu'à ce qu'il n'y étoit point né de sémelle. Je sus curieux de voir ce qui arriveroit si j'y en faisois entrer une très en état de pondre.

Tome V. 2 Mmmm

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE La mere d'une ruche dont j'avois déja eu trois essaims. fut destinée à cette expérience. Depuis quelques jours je l'avois fait passer dans une nouvelle ruche avec ses ouvriéres, qui y avoient déja commencé quelques gâteaux de cire, & dans lesquels la mere avoit déposé des œufs. Après l'avoir tirée du bain qui me mit en état de la démêler des mouches de la troupe, après lui avoir rougi le dessus du corcelet, & enfin, après lui avoir fait reprendre toute sa vigueur, je la posai sur les sept heures & demie du matin sous cette ruche en panier, qui ne pouvoit contenir toutes ses abeilles, & de laquelle cependant aucun essaim n'étoit sorti. Bientôt elle me sut cachée par tant de mouches, qu'il ne me fut plus possible de la voir. Il est à présumer qu'elle sut bien reçue par les abeilles ordinaires; elle n'occasionna aucun tumulte sensible. Le soir je sis pancher le panier pour sçavoir si je ne parviendrois pas à voir la mere que j'y avois introduite. Je I'y vis; elle y étoit dans une guirlande d'autres mouches. Quelle que fut la cause pour laquelle elle étoit resté-la, & qui l'avoit empeché de pénétrer dans l'intérieur du palais, avec un brin de paille je la détachai de sa guirlande, je la fis tomber sur l'appui de la ruche; mais bientôt elle le quitta, elle se mêla avec d'autres abeilles, je cessai de la voir, & je fis remettre la ruche dans sa position naturelle.

Je ne m'attendois pas que le succès de cette expérience seroit tel qu'il sut. Lorsque le lendemain 26 j'allai dès le matin pour voir la ruche dont il s'agit, je trouvai la mere marquée de rouge morte; je la trouvai dans une allée qui est au long d'une terrasse sur laquelle la ruche étoit placée, & vis-à-vis cette ruche. Pourquoi cette mere séconde n'avoit-elle pas été épargnée, & cela dans une circonstance où elle sembloit précieuse aux mouches,

DES INSECTES. XII. Mem. 643 qui devoient attendre avec impatience une reine qui les conduisît hors d'un logement où elles ne pouvoient pas toutes se tenir à la fois! Ne ressemblons point à ces Historiens qui paroissent avoir été présents aux conversations les plus secrettes qui ont été tenues dans les cabinets des Rois & des Ministres. Avouons sans peine que les principes sur lesquels les abeilles agissent, ne nous sont pas assés connus. La mort de la mere étrangére pourroit pourtant, avec assés de vraisemblance, être mise sur le compte de la mere regnante; elle pouvoit avoir des raisons de vouloir la perte de cette reine étrangére, dont ses ouvrières devoient être fort contentes. Quoi qu'il en soit, cette ruche n'étoit pas favorable aux nouvelles reines. Le 5 Juillet j'en trouvai une tout auprès de cette ruche, qui sans doute y étoit née, & y avoit été mise à mort. La reine rouge ne passa qu'une journée dans la ruche, pendant l'après - midi de laquelle il fit de l'orage & une grande pluye. Peut-être que sans cette pluye, & sans cet orage, elle eût eu un sort plus heureux, qu'elle se fût déterminée à sortir, & qu'elle eût été suivie d'autant de mouches qu'il y en a dans les meilleurs essaims.

Il est constant au moins, qu'un jour de grande pluye, ou qu'un orage, retient dans la ruche, l'essaim qui n'attend pour en sortir, qu'à y être déterminé par un beau temps. Un Soleil brillant, sur-tout s'il donne sur la ruche, hâte les mouches de prendre leur parti; il augmente la chadeur qui les environne, que seur nombre rendoit déja trop grande. On peut se rappeller une des aventures \* des \*Mémoire V. mouches mises dans une de nos petites ruches vitrées, celle où les mouches la quittérent pendant que je les observois, parce que je les avois exposées aux rayons du Soleil, qui, après avoir traversé les carreaux de verre, tomboient sur elles. Par une raison contraire, des jours trop froids

Mmmm ij

pour la saison, empêchent la sortie des essaims. Mais des jours d'un chaud pesant, des jours où, quoique le Soleil ne se montre pas, on trouve la chaleur incommode, sont

encore de ceux où les ruches jettent.

Diverses autres circonstances peuvent déterminer la jeune mere à prendre l'esfor. Il arrive dans les ruches des événements dont nous ne sommes pas en état de sçavoir les causes, qui y mettent subitement toutes les mouches en agitation, qui jettent le trouble par-tout. Qu'on soit auprès d'une ruche, on y restera souvent pendant un temps considérable sans entendre qu'un leger murmure; mais tout d'un coup on entendra ensuite un bourdonnement considérable; les abeilles sembleront être toutes saisses en même temps d'une terreur panique: on les verra toutes quitter leur ouvrage pour courir de dissérents côtés. Que dans un de ces moments de trouble, une jeune mere se trouve près des ouvertures de la ruche, qu'elle sorte, elle sera sur le champ suivie par une nombreuse troupe de mouches avec laquelle elle partira.

Quelquesois les abeilles après être sorties de la ruche dans la quantité nécessaire pour composer un essaim, après s'être dispersées en l'air, & même après s'être rassemblées sur un arbre, retournent à leur domicile natal. On prévoit que cela doit arriver, si elles n'ont pas été suivies par une jeune reine, qui, quoiqu'elle eût paru aux portes de la ruche & prête à les accompagner, n'a pas eu le courage de faire usage de ses asses. Si la jeune mere est sortie avant que d'avoir été sécondée, avant que le temps de sa ponte sut asses prochain, ce peut être pour elle une raison de rentrer dans la ruche qu'elle s'étoit trop pressée de quitter; & ses ouvrières ne manquent pas d'y retour-

ner avec elle.

Ceux qui passent pour les plus entendus dans l'œconomie.

des abeilles, croyent qu'il convient d'empêcher de jetter les ruches qui sont soibles en mouches. Il y auroit à craindre de perdre l'ancienne ruche & la nouvelle où l'essaim auroit été mis, parce que l'une & l'autre ne seroient pas suffisamment peuplées; aussi a-t-on enseigné des moyens d'empêcher de jetter celles qui sont peu sournies d'abeilles. Un de ces moyens quand la ruche n'est qu'un panier, est simple; c'est de retourner le panier, de mettre le devant derrière. C'est sur-tout sur le devant du panier que les mouches travaillent, c'est le devant qu'elles remplissent d'abord de gâteaux. Quand le derrière est devenu le devant, les abeilles se trouvent plus au large qu'elles n'y croyoient être; elles ont encore de l'ouvrage à faire, & pour lequel elles ne sont pas en trop grand nombre.

Un autre expédient auquel on a recours, c'est de donner une hausse à la ruche; c'est-à-dire, quelle que soit sa
figure, de lui donner une base creuse qui augmente sa
capacité; de mettre, par exemple, sous un panier d'osser
ou de paille, une espèce d'anneau d'osser ou de paille dont
le diametre de la partie supérieure est égal à celui du bas
de la ruche, & qui, à sa partie inférieure, en a un plus grand.
A l'égard de la hauteur de la hausse, on lui en donne plus
ou moins, selon qu'on veut augmenter plus ou moins
la capacité de la ruche. Mais l'esset de l'un & de l'autre
de ces expédients, n'est rien moins que certain, puisque
nous avons rapporté dès le commencement de ce Mémoire, que nous avions vû sortir un essaim d'une ruche
dont plus des deux tiers de la capacité étoient vuides.

Les ruches qui ont déja donné un ou deux forts essaims, quelque fortes qu'elles sussent, deviennent des ruches mal peuplées; & s'il en sort un troisième ou un quatriéme essaim, ces derniers sont ordinairement trop soibles. Le moyen le plus sûr de conserver ces essaims, est d'en réunir

Mmmm iij

deux ensemble, ce qu'on appelle marier des essains. Nous avons expliqué d'avance dans le dixiéme Mémoire, comment on peut parvenir à faire de ces sortes de mariages.

Quand on a beaucoup de ruches placées dans le même alignement, & par conséquent dans la même exposition, il arrive quelquefois que le même jour, à la même heure, & presque dans le même moment, deux essaims partent de deux ruches différentes, qu'ils se mêlent dans l'air, & qu'ils se réunissent ensemble. Quoique ces deux essaims réunis ayent deux meres, ils sont dans un cas différent de celui de l'essaim sorti d'une seule ruche avec deux meres; car chacun des deux premiers étoit accompagné des mouches nécessaires pour le nouvel établissement. Il pourroit se faire que ces deux meres vécussent dans la même ruche. Cependant si les deux essaims sont forts, on trouve qu'il convient mieux de les séparer dans deux ruches différentes; lorsqu'on les loge on fait tomber à peu près la moitie de la masse dans une des ruches, & l'autre moitié dans l'autre. On s'y prend encore d'une manière un peu différente; on fait entrer dans une même ruche toutes les mouches, & lorsqu'elles y sont devenues tranquilles, vers le soir on secouë cette ruche pour en faire tomber à peu près la moitié des mouches, soit sur la terre, soit sur une nappe, & on couvre les mouches qui sont tombées, d'une ruche qu'on tient préparée. Afin que ce partage soit bien fait, il faut qu'il se trouve une mere dans chaque ruche. Si une des deux en étoit privée, on le reconnoîtroit le lendemain par la manière dont ses abeilles se comporteroient. Il faudroit encore en venir à les réunir, pour tenter ensuite un partage plus heureux.

Lorsqu'une ruche donne plusieurs essaims dans l'année, celui qui est sorti le premier est toûjours le meilleur de tous. Outre qu'il est le plus nombreux, il se met au travail

DES INSECTES. XII. Mem. dans une saison plus savorable, dans une saison où la campagne fournit le plus aux récoltes de cire & de miel; & enfin, il a plus de temps pour travailler avant l'hiver. Ces avantages des premiers essaims sur les autres, suffisent assurément pour expliquer pourquoi ils réussissent mieux. M. de la Ferriere qui nous a donné un Traité sur les mouches à miel, prétend pourtant que les nouveaux essaims l'emporteroient sur les seconds, ceux-ci fussent-ils aussi nombreux ou plus nombreux, par une autre raison, parce qu'ils sont composés de mouches plus exercées. Mais cette proposition auroit demandé à être appuyée par des preuves qu'on n'a pas données. Il y a grande apparence que l'abeille née depuis deux jours est aussi habile & aussi laborieuse que celle qui a vécu plusieurs semaines, ou même plusieurs mois.

Cette proposition de M. de la Ferriere, nous conduit au moins à éclaircir une question qui nous a dû déja être faite, & à laquelle on a dû s'attendre que nous satisferions. De quelles mouches l'essaim est-il composé! La nouvelle reine n'est elle suivie que par de jeunes abeilles, par des abeilles nouvellement nées! Il ne paroît point du tout que ce soit la conformité de l'âge qui lui ait affectionné une partie de celles de la ruche. Nous avons dit ailleurs qu'on connoissoit à peu près celui de ces mouches à leur couleur, que les jeunes étoient plus brunes & avoient des poils blancs, & que les plus vieilles avoient des poils roux & des anneaux moins bruns. Parmi celles qui se sont mises à la suite de la nouvelle reine, on en observe de ces deux couleurs, & de toutes les nuances moyennes qui font entre deux. Enfin, si on examine celles qui sont restées dans l'ancienne ruche, on y en remarquera de même de jeunes, de vieilles & de celles d'un âge moyen. L'effaim est donc composé d'abeilles de tous âges, & il reste

des abeilles de tous âges dans la ruche. Celles qui se sont trouvées auprès des ouvertures quand la nouvelle reinc est sortie, sont sorties avec elle; & celles qui étoient occupées dans l'intérieur & dans des endroits élevés, n'ont point été entraînées par l'espèce de tumulte qui s'est fait au bas de la ruche.

Mais est-il bien certain, comme nous l'avons supposé jusqu'ici avec tous ceux qui ont parlé des abeilles, que ce soit toujours une jeune mere qui se mette à la tête de la colonie! La vieille reine ne pourroit-elle point prendre du dégoût pour son ancienne habitation! Enfin, ne pourroit-elle pas être déterminée par quelque circonstance particulière, à abandonner toutes ses possessions à la jeune mere! Je serois en état de satisfaire à cette question autrement que par des vraisemblances, sans des contre-temps qui ont fait périr les mouches des ruches à la mere de chacune desquelles j'avois mis une tache rouge sur le corcelet, ou qui ont empêché ces ruches de jetter; mais j'espère être dans la suite en état de parler plus affirmativement. Il est pourtant tres-probable que c'est toûjours, ou presque toûjours une jeune mere qui se met à la tête de l'essaim. J'ai vû beaucoup de meres qui étoient sorties avec des essaims, & je n'en ai jamais vû aucune qui n'eût les aîles bien saines; au lieu que j'ai observé dans plusieurs ruches anciennes, des meres dont la base de l'aîle étoit déchiquetée, & de laquelle de petits lambeaux étoient tombés.

La couleur de celles qui avoient conduit des essaims m'a paru moins rougeâtre que la couleur des vieilles meres. Quand celle d'une ruche périt, si elle y périt dans un temps où de jeunes sémelles sont prêtes à se transformer, il est tout naturel qu'elle soit remplacée par une de cellesci. On pourroit être tenté de croire que la vieille mere est du

DES INSECTES. XII. Mem. 649 est du nombre des sémelles qui sont souvent sacrissées au bien public dans la ruche même. Cependant toutes les sémelles mortes dans ce temps, qu'il m'a été permis d'observer, m'ont paru être des sémelles nouvellement métamorphosées.

La mere qui a plus de mouches dans sa ruche, y est tenue plus chaudement pendant tout l'hiver. Le printemps vient pour elle plûtôt que pour les autres; elle peut recommencer sa ponte de meilleure heure. Nous sçavons que la ponte des poules est retardée ou même arrêtée par le froid, & qu'on fait pondre pendant l'hiver celles qu'on tient dans des caves ou dans d'autres lieux chauds. Il en doit être de même des insectes. Il y a quelquefois des meres abeilles qui pondent en hiver. J'ai quelquefois trouvé dans le mois de Janvier, du couvain en tous états dans une ruche. Quelle que soit la cause pour laquelle les abeilles se multiplient si fort dans certaines ruches en comparaison de ce qu'elles se multiplient dans d'autres, je crois devoir dire combien il peut y avoir de mouches dans certains essaims. Je crois devoir raconter comment je parvins à connoître à peu près le nombre de celles qui composoient le plus considérable essaim que j'aye vû.

Dans un de mes jardins de Charenton, il y a une butte assés élevée sur laquelle j'avois placé une ruche vitrée d'une grande capacité \*. Cette ruche quoique très-peu- \* Pl. 22. 65. plée de mouches, passa une année sans donner d'essaim; 5. mais l'année suivante elle en donna un, qui seul valoit plusieurs essaims ordinaires. En montant à la butte dont je viens de parler, on trouve diverses terrasses. Une allée de figuiers est plantée tout du long du pied de la première; seurs branches tombent sur cette même terrasse. Le neuvième Juin sur les 10 heures du matin, une

Tome V. . Nnnn

nuée d'abeilles fortit de la ruche de la butte. Ces mouches loin de s'élever en sortant, s'abaissérent, & vinrent se placer à fouhait; elles commencérent à se poser sur deux menues branches de figuier, sur deux de celles qui pendoient au-dessus de la terrasse. Ces branches étoient peu distantes l'une de l'autre, & à peu près paralleles l'une à l'autre; les mouches s'y attroupérent, & en si grand nombre, que les branches qu'elles avoient choisies, qui n'étoient pas plus grosses que le pouce, n'étoient pas asses fortes pour rélister au poids dont elles étoient chargées; elles furent contraintes de ceder. La derniére portion de chaque branche fut amenée à être perpendiculaire à l'horison sur une longueur de plus de deux pieds : bientôt même une de ces deux branches se trouva chargée d'un poids presque double; les abeilles de l'autre vinrent se réunir aux siennes. Je craignis, non sans fondement, qu'elle ne pût résister à un si grand fardeau, je sis passer dessous une sourche de \* Pl. 37. fig. bois \* dont le bout fut piqué en terre; je la fis soûtenir comme on soûtient les branches trop chargées de fruit. Toutes, ou presque toutes les abeilles se rendirent sur cette branche; & malgré le support, elles amenérent son bout très-près de la terre de la terrasse; il en étoit au plus éloigné d'un ou de deux pouces. La masse que forment les mouches attroupées est de différente figure dans différents essaims, sa figure même est différente dans le même essaim en différents temps. Celui dont nous parlons, étoit plus gros que

\* e, e. partout ailleurs à son bout inférieur \*. Sa figure étoit celle d'un parallelepipede dont deux des côtés avoient chacun environ six à sept pouces de largeur sur sept à huit de! hauteur. Sur ce parallelepipede de mouches s'élevoit une pyramide, qui, insensiblement s'arrondissoit. Le parallelepipede & la pyramide avoient ensemble plus de deux

pieds de hauteur.

2. p.

DES INSECTES. XII. Mem. 651

Dans un tel massif de mouches, il devoit y en avoir un nombre bien considérable. Je sus curieux de connoître ce nombre. La maniére d'y parvenir étoit de commencer par connoître le poids de l'essaim. Il étoit placé si commodément, qu'il sembloit s'être mis exprès pour m'inviter à le peser; quand je l'eusse placé moi-même, je n'eusse pu le mettre mieux. Il me parut donc qu'il me seroit asses facile de parvenir à le peser avec une balance Romaine; & voici comment je m'y pris. On entoura d'une sicelle \*, la branche qui portoit l'essaim, asses de la \* pl. 37. se partie supérieure de cet essaim, & on l'y arrêta bien par 2. c, d. un nœud \*. Au-dessus de l'endroit où cette sicelle étoit \* n. arrêtée, on avoit eu soin de former une boucle dessinée à laisser passer le crochet \* de la romaine, & au moyen de \* c. laquelle l'essaim pourroit être suspendu en l'air.

Après cette petite préparation, on passa une perche de bois \* dans cet anneau de fer \* de la romaine qui est au- \* Fig. 1.11. dessus du sléau, & qui sert à la suspendre. Deux hom- \* a. mes entre lesquels étoit l'essaim, furent chargés de soûtenir la perche qui portoit la romaine; un de ses bouts fut mis sur l'épaule de l'un, & l'autre bout sur l'épaule de l'autre; ensin, on passa le crochet \* de la romaine qui est \* c. destiné à porter le poids dans la boucle de la ficelle qui se trouvoit au-dessus de l'essaim. Il ne resta plus alors qu'à couper la branche du figuier, & à la couper sans l'agiter trop, sans inquieter l'essaim qui y étoit attaché; c'est ce qui fut exécuté aisément & promptement. Dès que la branche eût été coupée, elle ne fut plus soûtenuë que par la corde dans laquelle le crochet de la romaine étoit passé; il fut donc facile de la peser avec l'essaim dont elle étoit chargée; on eut le temps de peser & repeser à loisir. Pendant tout celui qui fut nécessaire à cette opération, les mouches ne se troublérent point, elles restérent tranquilles.

Nnnn ij

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE Il y eut pourtant un instant qui donna quelqu'inquiétude à un des domessiques qui soûtenoit la perche. Un gros de mouches se détacha, prit sa route vers une de ses jambes & monta dessus: il craignit, & il eut quelque lieu de le craindre, que tout l'essaim ne se déterminât à préférer sa jambe à la branche de figuier; mais il en fut quitte pour un peu d'inquiétude. Les mouches qui s'étoient assemblées sur sa jambe, ne furent pas long-temps à retourner vers leurs compagnes qui ne s'étoient pas déterminées à les suivre. On sit durer l'opération au-delà de ce qu'il étoit nécessaire, parce qu'il y avoit des plaques d'abeilles sur la terrasse qu'on cut voulu voir réunies au gros; mais enfin, on s'en tint à peser celles qui étoient attachées à la branche, & la branche elle-même. On trouva que le tout pesoit huit livres, & on arbitra qu'il eût pelé huit livres & demie, si les abeilles qui étoient en plaques par terre, & celles qui. étoient en l'air, eussent été réunies aux autres. Sur le champ on présenta à cet essaim une ruche dans laquelle on força une partie des mouches d'entrer, & dans laquelle les autres se rendirent de bonne grace. On eut alors la branche sur laquelle elles avoient été jusques-là, on la pesa, son poids n'étoit que de six onces. Celui des mouches peut donc être mis à huit livres, sans risque de le mettre trop fort.

Mais combien faut-il de mouches pour faire un poids de huit livres! Assurément, il doit en falloir un grand nombre. Pour connoître à peu près ce nombre, je mis l'après-midi dans un des bassins d'une balance, une demionce, & dans l'autrebassin, autant de mouches qu'il en fallut pour faire équilibre. Ces mouches étoient de celles qui avoient été tuées dans des combats acharnés qui se livrérent dans la ruche, à l'occasion d'une troupe d'étrangéres

DES INSECTES. XII. Mem. qui s'y introduisit, & dont j'ai parlé ailleurs \*. Cent soixante- \* Mem. V. huit de ces mouches mortes, ne pesérent que la demi-once. Dans une once, il y a donc trois cens trente six mouches; & dans seize onces ou une livre, il y en a cinq mille trois cens soixante-seize. Par conséquent, l'essaim qui pesoit huit livres, étoit composé de quarante-trois mille huit mouches. A la vérité, les mouches vivantes de l'essaim pouvoient être plus pesantes que celles qui avoient été tuées. Celles-ci pouvoient s'être vuidées. Plusieurs des autres pouvoient être chargées de cire. J'ai aussi trouvé quelquesois des mouches mortes qui étoient plus pesantes; j'en ai pesé dont il ne falloit que deux cens quatrevingt pour faire une once. Par ces considérations, réduisons si l'on veut le nombre de nos mouches, à quarante mille. Il est encore plus considérable que celui des habitants de plusieurs grandes villes. Je ne crois pas qu'il fût resté dans l'ancienne ruche, à beaucoup près, autant d'abeilles qu'il en étoit forti. Elle avoit un nombre de fauxbourdons si considérable, qu'ils ne purent être détruits pendant l'été; aussi cette ruche sut abandonnée au printemps.

Charles Butler, qui apparemment avoit pris la peine de peser des abeilles, dit que 4480 mouches sont à peu près le poids d'une livre, ce qu'on trouverane s'éloigner pas beaucoup de ce que nous avons déterminé, si on compare la sorte livre Angloise à la nôtre de seize onces. Par ce poids, il apprécie le mérite des essains. Il dit qu'un excellent essaim pese six livres Angloises; un bon, cinq livres; un médiocre, quatre. Il n'a point dit la manière dont il a pesé les essaims, mais il est tout simple de l'imaginer pour les cas où ils ne sont pas aussi favorablement placés que l'étoit celui dont nous venons de déterminer le poids; car il ne s'agit que de peser la ruche dans laquelle l'on en veut loger un, & d'avoir.

Nnnn iii

cu soin d'attacher à cette ruche un crochet ou une corde, au moyen de laquelle on la pourra peser une seconde sois, dès que les mouches y seront toutes entrées, & avant qu'elles ayent eu le temps d'y travailler, c'est-à-dire, dès le jour même ou elles y auront été établies. L'excès du second poids sur celui qu'on avoit trouvé à la ruche, sera le poids de l'essaim, & mettra en état de calculer à peu près le nombre des mouches dont il est composé. J'ai assés ordinairement la curiosité de faire peser ainsi les essaims que mes ruches me donnent. J'en ai eu quelquesois de si legers qu'ils ne pesoient pas une livre.

Si l'essaim qui a été mis dans une ruche, s'y trouve bien, il n'y est pas long-temps dans l'inaction; quoique toutes les mouches y paroissent en repos, quoiqu'il n'en sorte aucune pour aller à la campagne, soit qu'elles n'y soient pas disposées, soit que le temps ne le permette pas, il y en a pourtant qui travaillent à faire des gâteaux; & ce n'est souvent que quand elles ont sait des morceaux longs de plus d'un demi-pied ou d'un pied, & larges de plusieurs pouces, qu'on s'apperçoit que parmi ces mouches qu'on croyoit parfaitement oisses, il y en a eu plusieurs de très-

occupées, ou plûtôt que toutes ont été occupées tour

à tour.

Une des marques que les mouches aiment la ruche qu'on leur a donnée, c'est quand elles y montent aussi haut qu'elles peuvent monter, & que c'est-là qu'elles se mettent en grouppe. C'est aussi au haut de la ruche qu'elles attachent ordinairement les premières cellules du premier gâteau. Le massif qu'elles forment n'est pas alors massif jusqu'au centre; les abeilles y conservent un vuide dans lequel elles se proposent de travailler; elles y construisent successivement un grand nombre d'alvéoles de cire. Ce n'est que quand l'assemblage de ces cellules compose déja un assés

DESINSECTES. XII. Mem. 655

long & large gâteau, qu'elles le laissent à découvert.

La pluye ne discontinua pas pendant deux jours qui suivirent celui où il m'étoit arrivé d'établir un essaim dans une ruche. Il ne fut pas possible pendant ces deux jours à aucune des abeilles de sortir, & toutes les sois que je les regardois au travers des carreaux de verre, elles me paroissoient dans une espéce d'engourdissement, tant elles se mouvoient peu. Cependant au bout de ces deux jours. je vis un gâteau qui avoit plus de quinze à seize pouces de long, & quatre à cinq de large. La formation de ce gâteau auroit été difficile, ou plûtôt impossible à expliquer à ceux qui ont cru que la cire n'étoit que de la cire brute que l'abeille pestrit, & qu'elle humecte de quelque liqueur pendant qu'elle la pestrit. Où les abeilles qui n'étoient point forties de leur ruche, auroient-elles pris la cire brute qui y avoit été nécessaire! Quelques douzaines d'abeilles au plus, qui pouvoient en avoir des pelotes à leurs jambes, lorsque toutes avoient été logées dans la ruche, n'auroient pas eu de quoi fournir même à quelques cellules. Mais on n'est plus embarrassé à trouver de quoi former un grand gâteau, dès qu'on sçait, ce que nous avons prouvé ailleurs, que les abeilles en font sortir la matière de leur intérieur, de leur estomac & de leurs intestins. Quelque peu qu'il y en ait dans le corps d'une abeille, dès qu'il y en a dans les corps de presque toutes celles d'un essaim, il y en a de quoi fournir à bien de l'ouvrage. Enfin, les gâteaux qui sont faits dans la circonstance dont nous venons de parler, prouvent incontestablement que les abeilles digérent la cire brute pour la convertir en véritable cire.

Lorsque le temps est savorable à l'essaim mis en ruche, lorsqu'un air doux & un beau Soleil invitent dès le lendemain les mouches à sortir de leur nouvelle habitation, elles

656 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE vont à la campagne. Quelques-unes, mais c'est le plus petit nombre, reviennent avec des pelotes de cire brute. Celles qui ne paroissent pas rapporter de cette matière, en apportent peut-être de plus prête à être mise en œuvre; elles l'ont fait passer dans leurs estomacs pour l'en faire sorur toute préparée. C'est une chose admirable que l'activité avec laquelle elles travaillent dans la nouvelle ruche. Quelquefois en moins de 24 heures, elles font des gâteaux de plus de vingt pouces de long sur sept à huit de large. J'ai vû quelquefois des ruches plus d'a moitié remplies de cire en quatre à cinq jours. Aussi un essaim fait-il souvent plus de cire dans les premiers quinze jours, qu'il n'en fait dans tout le reste de l'année. Pour tirer des abeilles grand parti en cire, il sembleroit donc qu'il n'y auroit qu'à les faire déloger tous les quinze jours. Mais il faut que le nombre des ouvrières qui périssent journellement, soit remplace par d'autres auxquelles la mere donne naissance; & si on ôtoit si fréquemment à une ruche tous les gâteaux de cire, on ôteroit en même temps les œuss & le couvain qui doivent l'entretenir aussi peuplée qu'elle l'est, & même la rendre plus peuplée.

La construction des gâteaux de cire n'est pas le seul ouvrage qui occupe les abeilles nouvellement établies dans une ruche; elles en visitent tous les coins & recoins, elles en ôtent toutes les ordures ou tout ce qui est pour elles des ordures. Quand les carreaux de verre sont retenus par des bandes de papier collé, & que ces bandes sont en-de-dans de la ruche, ces bandes, comme nous l'avons déja dit, déplaisent aux abeilles, elles les regardent comme une malpropreté; elles les rongent & en emportent les fragments hors de la ruche. En ôtant ce papier, elles rendent pourtant leur habitation moins close, elles y sont des ouvertures qu'elles n'y aiment pas : aussi ne tardent-elles guéres à les

boucher.

boucher, comme nous l'avons dit ailleurs, avec un massic plus solide que celui que nous employons à un usage semblable, avec cette espéce de résine rougeatre, & d'une agréable odeur, qui a été nommée propolis. Elles bouchent avec la même matière toutes les autres ouvertures qu'on peut avoir laissées à la ruche. Ensin, lorsque l'essaim étoit considérable, & lorsqu'il a paru de bonne heure, il donne quelquesois lui-même un autre essaim dès la même année; il est pourtant plus ordinaire aux environs de Paris, de ne les voir jetter que l'année suivante.

## EXPLICATION DES FIGURES DU DOUZIEME ME MOIRE.

## PLANCHE XXXVII.

LA Figure 1 fait voir un petit essaim d'abeilles attaché à une branche d'arbre, qui a une figure qu'ils ont assés

ordinairement. e e, cet essaim.

La Figure 2 représente un essaim beaucoup plus considérable que le précédent, le plus considérable que j'aye vû, & les dispositions au moyen desquelles je parvins à le peser avant que de le faire entrer dans une ruche. f, tige ou grosse branche du figuier, sur une des petites branches duquel les mouches se rassemblerent. Le pied de ce figuier étoit planté au bas d'une terrasse, dont t, t, est le dessus, r, r, r, &c. branches qui ont été coupées pour empêcher la figure d'être trop consuse. e e, hh, i i, l'essaim qui par son poids forçoit la petite branche à laquelle il s'étoit attaché à être dans une position verticale. La portion inférieure de l'essaim e e h h, eut d'abord la figure d'un parallelepipede, mais les angles de ce parallelepipede s'essacerent par la suite. p, perche qui fut mise comme on la voit

Tome V. , O000

658 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE ici pour soûtenir avec sa fourche la branche trop chargée par les mouches. d, corde que je sis attacher autour de la branche de l'essaim lorsque je me sus proposé de le peser. n, nœud de la corde autour de la branche. e, le crochet d'une romaine qui est engagé dans une boucle de la corde. ll, levier qui passoit dans l'anneau de ser a, auquel la romaine étoit suspendue.





DES INSECTES. XIII. Mem. 659

TREIZIE'ME ME'MOIRE.

DES SOINS QU'ON DOIT PRENDRE

## DES ABEILLES POUR LES CONSERVER,

LES FAIRE MULTIPLIER,

ET POUR PROFITER DE LEURS TRAVAUX.

ES fociétés de mouches si industrieuses, pour lesquelles les Mémoires précédents ont dû nous remplir d'admiration, travaillent pour nous: nous ne sommes pourtant pas obligés de leur sçavoir grand gré de leurs ouvrages, que nous nous approprions contre leur intention; mais celui qui les a si bien instruites, sçavoit que nous profiterions de leurs travaux; & c'est à lui que notre reconnoissance est dûe. Notre intérêt nous porte à souhaiter la multiplication de ces mouches, & à y contribuer autant qu'il est en nous. On ne sçauroit avoir trop de ces ouvriéres qui ne vivent point à nos dépens, & qui, sans que nous soyons obligés de labourer, de planter, de semer & de cultiver pour elles, font des récoltes qui nous sont extrémement utiles. Quoique le miel ne soit pas aussi recherché qu'il l'étoit dans les temps où l'on ne connoissoit point ou presque point le sucre, il a encore une valeur; il est au rang des aliments sains & des remedes doux. Mais si le miel a un peu perdu, la cire a beaucoup gagné; la consommation en est considérablement augmentée dans tous les pays policés, & plus peut-être en France, & sur-tout à 0000 ij

Paris, qu'en aucun pays & aucun lieu du monde. Il seroit à souhaiter qu'elle pût seule suffire à nous éclairer, qu'on pût se passer pour cet usage, de toutes les autres matières combustibles.

Il n'y a plus de pays barbare si le commerce y conduit, où la valeur de la cire soit ignorée, comme elle l'étoit autrefois chés les Livoniens, qui prenoient pour un marc inutile, & rejettoient les gâteaux dont le miel avoit été exprimé. On va la chercher dans toutes les contrées où on en peut faire des récoltes, qui sont le produit du travail, soit des abeilles qu'on tient en ruche, soit de celles qui habitent des creux de troncs d'arbres dans des forêts. Il faut fournir à la consommation que tant d'arts en font. La Médecine & la Chirurgie sçavent s'en servir pour nous donner des secours; mais la quantité que nous en brûlons surpasse beaucoup la quantité de celle qui est employée à tous les autres usages ensemble. On épargneroit chaque année des fommes considérables au Royaume, si on n'étoit plus obligé de tirer de la cire des pays étrangers. Ce n'est pas ici la matiére première qui nous manque, ce ne sont que les ouvrières nécessaires pour la mettre en œuvre. Quels regrets n'auroit on pas, si, dans un pays rempli de côteaux les mieux exposés, couverts de vignes chargées de raisins à maturité, & propres à donner le meilleur vin, on étoit obligé, faute de vendangeurs, de laisser pourrir ou sécher tant de raisins sur les ceps! si on n'avoit des ouvriers que pour faire la récolte de ceux de quelques petits clos voisins des maisons! Nous n'y faisons point d'attention, nous ne nous avisons pas d'en avoir des regrets, quoique nous soyons tous les ans dans un cas semblable par rapport aux récoltes de cire & de miel. Le nombre des fleurs qui remplissent la campagne, est immense en comparaison de celui des fleurs des jardins, des champs & des prairies qui

environnent chaque village; c'est-à-dire, que la quantité des sleurs qui ont de la cire & du miel qui y sont en pure perte, est immense, en comparaison de la quantité des sleurs sur lesquelles les abeilles en vont recueillir. Ensin, il est évident qu'une quantité de cire & de miel qui surpasse prodigieusement celle que nous sournit le Royaume chaque année, est perduë, parce que nous manquons d'abeilles qui aillent la ramasser.

On ne doit pas mettre néantmoins au nombre des choses possibles, le projet de faire recueillir chaque année, toute la cire & tout le miel, ni même la plus grande partie de la cire & du miel que les plantes du Royaume fournissent; mais il n'est pas hors de vraisemblance, il est même très-probable qu'on y pourroit augmenter considérablement ces deux fortes de récoltes, puisqu'il n'y a qu'à y multiplier les abeilles. Il est étonnant combien il y en a peu dans divers cantons du Royaume où elles se trouvent très-bien. Je connois en Poitou un grand nombre de paroisses, situées auprès des bois, environnées de prairies, & qui ont des champs où l'on seme du bled noir; c'est-à-dire, des paroisses situées au mieux pour les abeilles, & où il y en a cependant très-peu. La plupart des métairies n'ont point de ruches; & il ne devroit pas y avoir un jardin de paysan qui n'en eût. Ceux cependant qui ont commencé d'en avoir, y font un profit qui les engage à les conserver. Le Gouvernement si attentif aujourd'hui au bien public, pourroit tirer les gens de la campagne de l'indolence où ils sont sur cet article, en leur donnant des assûrances, que non-seulement seur taille ne seroit point augmentée à cause des produits qui leur pourroient venir des abeilles; mais en accordant même chaque année une petite diminution de taxe à celui qui auroit un certain nombre de ruches. On pourroit, par exemple, fixer à cinq sols Oooo iii

ou environ de diminution par ruche, ou simplement accorder cette diminution ou une plus grande par chaque ruche au-dessus d'un certain nombre; par exemple, dix sols pour chacune des ruches qu'on auroit par de-là le

nombre de dix ou de vingt.

Mais eût-on assés éclairé les paysans sur leurs anciens intérêts, & par l'objet d'un intérêt nouveau, leur eût-on fait désirer à tous, d'avoir des ruches d'abeilles, & d'en avoir beaucoup, tout ce qui en arriveroit, c'est qu'elles seroient une marchandise plus souhaitée, & qui par-là deviendroit plus chere; mais de cela précisément le nombre des ruches n'en deviendroit pas plus grand dans le Royaume. Il n'en est pas des abeilles comme des vers à soye, qu'on est maître de multiplier autant que l'on veut quand on a de quoi les nourrir & qu'on en prend soin. On n'est pas maître de faire éclorre des abeilles, comme on l'est de faire éclorre des vers à soye. Il n'est pas même temps de songer à en faire venir des pays étrangers. Peut-être que par la suite on pourra établir un commerce de ruches d'abeilles avec ceux qui ramassent une grande quantité de leur cire dans de vastes forêts; qu'on pourra leur apprendre à vendre les abeilles mêmes après les avoir mises dans des logements convenables. Mais c'est là une de ces vûes, qui, quand elles réussiroient, ne réussiroient de long-temps. Il faut que bien des circonstances se soient réunies, avant que nous voyions des vaisseaux revenir d'Afrique chargés de ruches d'abeilles, comme ils le sont de Négres; ou, avant que nous fassions passer en France les abeilles des forêts du Nord, qui sont peut-être celles qui s'accommoderoient le mieux de notre climat.

Il ne nous reste donc actuellement qu'à songer aux moyens de faire multiplier dans le Royaume, les abeilles qui y sont; & ces moyens se réduisent à empêcher qu'il

DES INSECTES. XIII. Mem. 667 n'y périsse autant de ruches qu'il en périt chaque année. Tous les Auteurs, tant anciens que modernes, qui ont écrit de la vie rustique, ont donné des préceptes par rapport aux soins qu'on doit prendre des abeilles dans le cours de l'année. Ces préceptes sont aussi rapportés, & quelquefois avec plus d'étendue, dans des traités particuliers dont les Auteurs se sont bornés à parler des mouches à miel: nous tâcherons de ne rien obmettre dans ce Mémoire, de ce qui a été dit d'utile pour conserver ces mouches & pour en tirer plus de profit. Mais ce qui nous a paru le plus essentiel, c'est de discuter les moyens qu'on peut employer plus fûrement pour les empêcher de périr pendant l'hiver & au commencement du printemps; car c'est alors qu'arrive chaque année la grande mortalité des abeilles.

On perd tous les ans dans plusieurs provinces du Royaume, & même aux environs de Paris, un grand nombre de ruches, parce qu'on veut les perdre. Il s'y est établi une pratique aussi mal entendue que barbare, car elle est contraire aux intérêts de ceux qui y ont recours. Pour avoir le miel & la cire, on n'y sçait autre chose que de faire périr toutes les mouches par qui les récoltes en ont été faites avec tant d'adresse & de soins. Quand une ruche est devenue bien pesante, quand elle est bien remplie de gâteaux de cire qui ont beaucoup de miel, on fait un trou en terre capable de recevoir le bas de la ruche; dans le fond de ce trou, on jette quelques linges souffrés & tout allumés, on pose aussi-tôt la ruche dessus la vapeur, & on ramene tout autour assés de terre pour empêcher les mouches & la fumée même de s'échapper. L'odeur forte de souffre dont la ruche se trouve bientôt remplie, étouffe dans peu de temps toutes les misérables abeilles.

On a même enseigné différents moyens pour cette

664 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE belle opération. Vandergroen que nous avons déja cité; ou le Jardinier des Pays-Bas, prescrit d'assumer cinq à six tourbes dans un trou creusé en terre, & de mettre la ruche dans ce trou quand les tourbes commencent à fumer. Il nous apprend que d'autres se servent de fumée de vesses de loup; qu'on fait tomber dans un bacquet les mouches étouffées & celles qui ne sont qu'étourdies, ou on les pile avec les gâteaux de miel & de cire. Voilà un beau procedé! Butler donne de même des moyens de les faire périr par la fumée du souffre & par celle des vesses de loup. Il veut prouver de plus que cette voye est la seule de tirer du profit des abeilles en Angleterre. Qu'il n'y a que dans des pays plus abondants en fleurs, comme la Grece, la Sicile & l'Italie, où il convienne de les châtrer; c'est ·à-dire, de partager avec elles la cire & le miel.

Dans les endroits où ce procedé aussi mal-habile que cruel, est en usage, on cherche à le justifier, en disant que l'on ne fait périr de la sorte que de vieilles mouches de qui il n'y a plus rien à attendre, qui ne donneroient pas d'essaim l'année suivante, & qui mangeroient pendant l'hiver, une grande partie du miel qu'elles ont amassé. Le vrai est aussi, que c'est à l'envie d'avoir quelques livres de miel de plus, qu'on sacrifie tant d'ouvrières capables par elles-mêmes d'en ramasser d'autre, & de contribuer à élever de nouvelles ouvrières par lesquelles elles seroient remplacées quand elles viendroient à périr : car par rapport à la cire, il n'y a à craindre aucune diminution pour celle qu'on laisse pendant l'hiver dans la ruche. Mais ceux qui alléguent de si mauvaises raisons pour mettre à mort tant de mouches laborieuses, sçavent-ils aussi sûrement qu'ils le disent, qu'elles n'eussent pas subsissé encore plusieurs années, pendant lesquelles elles eussent donné des essaims dont chacun eût lui-même produit d'autres

d'autres essaims? S'il y a telle ruche dont les mouches périssent par quelque accident au bout de quatre à cinq ans, ou plûtôt, il y en a d'autres qui durent huit à dix ans; & un de mes paysans en a conservé une pendant plus de trente années. Combien d'essaims eussent été perdus, si on eût fait périr les mouches de cette derniére ruche lorsqu'elles ne l'avoient habitée que pendant trois ou quatre ans!

C'est même entendre mieux ses intérêts par rapport à la quantité de miel & de cire qu'on retire d'une ruche, de lui retrancher en dissérentes années & en dissérentes saisons de l'année, une partie de ce qu'elle en a, comme on le pratique en divers pays, que de vouloir tout lui ôter à la fois. La somme des quantités que l'on en tire à plusieurs reprises, excéde probablement la quantité que l'on en retire en prenant à la sois tout ce qu'elle a; & en conservant les mouches, on conserve les essaims qu'elles don-

nent, & les essaims de ces essaims.

Enfin, si on veut enlever aux mouches d'une ruche tout le produit de leur travail, faut-il vouloir en même temps leur ôter la vie! Ne devroit-on pas plûtôt chercher à la leur prolonger! Ne doit-on pas tout tenter pour elles! Pourquoi ne les pas faire passer dans une autre ruche! Si la saison n'est pas trop avancée, la nécessité où elles se trouveront de travailler, les mettra en état de pourvoir leur nouvelle habitation pour y passer l'hiver. Si on a pour elles les mêmes attentions qu'on a pour les abeilles des ruches foibles, on parviendra peut - être à les faire vivre jusques à la saison où la campagne fournira à tous leurs besoins. Enfin, nous allons voir dans le moment, que quantité de ruches qu'on appelle des ruches foibles, ne périssent pendant l'hiver, que parce qu'elles ne sont pas assés peuplées. Pourquoi ne pas réunir aux mouches d'une ruche foible, celles auxquelles on veut

ôter tout ce qu'elles ont de cire & de miel! Ces mouches réunies vivroient pendant l'hiver, & on auroit au printemps une ruche bien peuplée d'abeilles, qui dédommageroient avec usure du peu de miel qu'il auroit fallu leur donner pour subsister, s'il avoit fallu leur en donner.

Alexandre de Montfort dans son Printemps des abeilles, dont nous avons déja parlé, cite une loi faite par un Grand-Duc de Toscane, qui désend de faire ainsi mourir les abeilles, sous peine de punition arbitraire. Une pareille loi devroit être établie dans tous les pays policés; & si elle l'eût été en France, nous y aurions apparemment beaucoup d'abeilles qu'une avidité mal entendue nous a

fait perdre.

Mais dans les pays où l'on ne fait pas périr de gayeté de cœur des mouches si utiles, on perd beaucoup de ruches chaque année, depuis le mois de Novembre jusques à la sin d'Avril. Il y a telle année où l'on en perd plus de la moitié, & il n'y en a gueres où l'on n'en perde quelques-unes. Nous n'entrerons point actuellement dans le détail des maladies auxquelles les abeilles sont sujettes, ni des remédes par lesquels on prétend les guérir, car ces mouches ont depuis long-temps leurs médecins. Nous ne voulons d'abord parler que des deux grands sleaux qui détruisent les ruches entières, ce sont le froid & la faim. Si l'on désendoit les abeilles contre l'un & l'autre, on se trouveroit presque toûjours au mois de Mai, le même nombre de ruches qu'on avoit à l'entrée de l'hiver.

Est-il si difficile de désendre les abeilles contre le froid & la saim? Il l'est plus qu'on ne le croiroit. Les précautions prises contre le froid peuvent elles-mêmes saire mourir les abeilles de saim. Il a été établi avec une sagesse que nous ne pouvons nous empêcher d'admirer, c'est-à-dire, avec cette sagesse avec laquelle tout a été sait &

DES INSECTES. XIII. Mem. compatse dans la nature, que dans la plûpart du temps où la campagne ne peut rien fournir aux abeilles, elles n ont plus besoin de manger. Le froid qui arrête la végétation des plantes, qui fait perdre à nos prairies & à nos champs leurs fleurs, met les abeilles dans un état où la nourriture cesse de leur être nécessaire; il les tient dans une espèce d'engourdissement pendant lequel il ne se fait chés elles aucune transpiration, ou au moins, pendant lequel la quantité de ce qu'elles transpirent est si peu considérable, qu'elle peut n'être pas reparée par des aliments, sans que leur vie courre risque. En hiver pendant qu'il gele, on peut considérer sans crainte l'intérieur des ruches qui n'ont pas des parois transparentes; car on peut les coucher sur le côté. & même les renverser sans dessus dessous, sans mettre aucune abeille en mouvement. On les voit entassées & très-pressées les unes contre les autres; peu de place auffi leur suffit alors : elles sont ordinairement entre les gâteaux vers leur partie inférieure, ou au plus, vers le milieu de la hauteur de la ruche.

Si le dégel furvient, si l'air se radoucit, & sur-tout si les rayons du Soleil tombent sur la ruche & l'échaussent, les mouches à miel sortent de leur espèce de léthargie; elles agitent leurs aîles, elles se mettent en mouvement, l'activité seur est renduë. Mais les besoins de prendre des aliments reviennent alors, & la campagne ne pouvant seur en sournir, elles ont recours au miel & à la cire brute qu'eiles ont mis en provision dans seur ruche. Elles ôtent les couvercles qui bouchent les alvéoles où est contenu le miel qu'elles veulent manger se premier: elles commencent par consumer celui des gâteaux inférieurs, & réservent pour le dernier, celui des cellules les plus élevées. Elles ont une bonne raison apparemment de manger d'abord le miel qui a été ramassé le dernier, mais qui

Pppp ij

peut ne nous être pas connuë. Celui des cellules inférieures est celui d'Eté ou d'Automne, qui ne leur paroît pas aussi propre à être conservé, qui peut-être s'épaissit

plus vîte que celui du Printemps.

Mais ce à quoi nous voulons faire faire attention, c'est que plus l'air doux continuë pendant l'hiver, plus les abeilles consument de miel, plus elles diminuent journellement la provision qu'elles en avoient faite, & plus elles courent risque de l'avoir entiérement consumée avant que la chaleur du Soleil échausse suffissamment & asseilles qui ont été mises tard en ruche, qui n'ont pu parvenir à faire une récolte de miel asses considérable, sont les premières réduites à jeûner, & ensuite à mourir de faim.

J'ai à rapporter une observation propre à montrer combien un air assés doux pour laisser aux abeilles leur vigueur, est à craindre pour elles pendant l'hiver. Un essaim que j'avois mis dans une ruche vitrée au commencement de Juin, y travailla beaucoup par rapport au nombre des mouches dont il étoit composé. Les parties supérieures des gâteaux furent remplies de miel. Cependant comme le nombre des mouches ne me paroissoit pas grand dans cette ruche, je craignis pour elles le froid de l'hiver. D'ailleurs, j'étois bien aise d'observer des abeilles qui pendant l'hiver même se trouveroient dans un air tempéré. Après avoir bien bouché toutes les ouvertures de la ruche où étoient celles dont je viens de parler, je la fis porter à Paris & placer dans le cabinet même où je me tiens ordinairement. Pendant la plus grande partie du jour, la température de l'air y étoit marquée par dix à douze, & assés souvent par quinze degrés au-dessus de la congélation; ce qui indique un chaud à peu près

DES INSECTES. XIII. Mem. 669 tel que celui des beaux jours du printemps. Là ces abeil-les, qui étoient très-bien pourvûes de miel par rapport à leur nombre, à qui il en fût resté beaucoup au mois d'A-vril, si elles eussent été tenues dans un jardin, mangérent presque tout le leur avant la fin de Février; & elles seroient péries de saim, si je n'eusse pris le parti de les mettre dans un lieu plus froid, ou de leur donner d'autre miel.

Un certain degré de froid est donc favorable aux abeilles; celui qui ne fait que les engourdir, les met hors de danger de manquer trop tôt de vivres : mais un degré de froid trop grand, un degré qui fait plus que les engourdir, leur est funeste. Ainsi dans les rudes hivers les abeilles courent risque de mourir de froid, & dans les hivers doux. elles sont exposées à mourir de faim. Des Auteurs qui ont assés bien traité de la manière de gouverner les abeilles, prétendent même qu'il en périt plus dans les hivers doux que dans les grands hivers; on en voit asses la cause. Ceci pourtant ne peut être vrai qu'avec certaines restrictions; qu'en supposant que quoique l'hiver ait été long, le degré de froid n'a pas été excessif. Celles de mes ruches qui étoient suffisamment peuplées, ont très-bien soûtenu le dernier hiver, quoiqu'il puisse tenir rang parmi les plus longs & les plus rudes hivers.

Cependant chaque abeille par elle-même n'est pas en état de soûtenir long-temps un grand degré de froid, un degré de froid bien moins considérable que celui qui suffit pour congeler l'eau. Je ne connois aucun insecte à qui la chaleur soit aussi nécessaire. Elles périssent de froid dans un air dont la température paroîtroit asses douce à tous les insectes de notre climat. Comment peuvent-elles donc vivre, lorsqu'on laisse les ruches qu'elles habitent dans des jardins pendant des hivers où le froid fait descendre la

Pppp iii

liqueur du thermometre de plusieurs degrés au-dessous de celui de la congélation, de dix à douze degrés! C'est que l'air qui les environne immédiatement, est bien éloigné d'avoir le degré de froid qu'a l'air du reste du jardin; elles l'échaufsent. On ne seroit pas étonné qu'un homme qui se seroit endormi pendant une sorte gelée au milieu d'un jardin, y sût mort de froid, pendant que des hommes eussent pu avoir assés & même trop chaud dans un petit cabinet bâti au milieu de ce jardin, où ils se seroient trouvés en si grand nombre & si pressés les uns contre les autres, qu'ils n'auroient pu s'y remuer. Les abeilles serées les unes contre les autres, échaussent l'air de leur ruche, comme des hommes échausseroient celui du cabinet où nous venons de les entasser.

On aura peut-être peine à croire que des mouches, qui, lorsque nous les touchons, ne font pas sur nos doigts une impression sensible de chaleur, soient capables de répandre dans l'air qui les environne, une chaleur telle que nous la voulons faire imaginer. On ne pourra pourtant s'empêcher de se rendre aux expériences qui le prouvent incontestablement. Dans le mois de Janvier, j'observai un jour sur les deux heures après midi, que la liqueur d'un thermometre que j'avois placé en dehors d'une ruche vitrée, mais tout auprès de cette ruche, étoit à trois degrés au-dessous de la congélation. Un carreau de verre qui étoit cassé près d'un coin, me donna la facilité d'y faire entrer la boule & partie du tube du thermometre dont je viens de parler. Après que j'eus ôté le thermometre de dessus son cadre, je retirai le bois mince qui remplissoit la place du morceau de verre qui étoit tombé; & par cette ouverture, je sis passer la boule du thermometre dans la ruche. Je ne pus pourtant l'y faire pénétrer bien avant; les gâteaux de cire l'arrêtérent; & les gâteaux fur DES INSECTES. XIII. Mem. 671 lesquels elle sur arrêtée, étoient assés éloignés de ceux entre lesquels étoient les abeilles. La liqueur cependant ne tarda pas à s'élever dans le tube; elle monta à dix degrés au-dessus de la congélation; elle eût monté beaucoup plus haut, si la boule cût pu être posée plus près des mouches; & si cette boule eût pu être mise au milieu du massif qu'elles formoient, la liqueur se fût peut-être autant & plus élevée qu'elle ne s'éleve dans plusieurs de nos jours chauds d'Eté.

Dans le mois de Mai, je fis passer par le trou \* de la \* Pl. 24. fig.

traverse supérieure d'une ruche platte & vitrée, la boule 1 & 2. d'un thermometre; & après l'avoir fait descendre dans la ruche de cinq à six pouces, j'arrêtai en dehors le tube de ce thermometre. Quelques heures auparavant j'avois logé dans celle dont je parle, un essaim peu nombreux. Ses mouches n'étoient point encore montées au haut de la ruche, & elles y monterent par la suite. La boule du thermometre se trouva presque au centre du massif qu'elles formérent. Je marquai la hauteur où, au bout de quelques heures, elles avoient fait élever la liqueur dans le tube. Alors je retirai le thermometre, & le remis sur sa planche; & je vis que les abeilles avoient fait prendre à sa liqueur une chaleur exprimée par 31 degrés, c'est à-dire, une chaleur plus grande que celle de nos plus chauds jours d'été; & qui est à peu près celle que prennent les œufs sous la poule qui les couve.

Les abeilles dont je viens de parler, étoient tranquilles; mais quand elles marchent, ou que sans voler, & sans même changer de place, elles agitent leurs aîles, comme cela leur arrive souvent, elles sont bien naître un autre degré de chaleur. J'ai conservé pendant l'hiver des abeilles dans une ruche conique & vitrée, où je les avois sait passer sans leur avoir donné aucun gâteau de cire. Il m'est souvent arrivé

de les observer, ou de leur donner du miel, pendant que je les tenois dans un endroit où l'air n'avoit que peu de degrés de chaleur au-dessus de la congélation. Les carreaux de verre de la ruche paroissoient froids à mes doigts. Quand il m'arrivoit d'inquiéter ces mouches, soit à dessein, soit sans l'avoir voulu; quand le grouppe qu'elles formoient se rompoit, & que tumultuairement elles se déterminoient à marcher de divers côtés, & à faire un grand bourdonnement, dans peu d'instants une chaleur si considérable étoit produite dans la ruche, que lorsque je touchois avec mes doigts ces mêmes carreaux de verre qui m'avoient paru froids, je les trouvois aussi chauds qu'ils eussent été si je les eusse tenus près du seu, & exposés à un degré de chaleur qu'on a peine à soûtenir.

Après avoir tourmenté des abeilles pour les déterminer à quitter leur panier, & à passer dans un autre, lorsque j'en suis venu à tirer les gâteaux, j'ai observé que leur cire étoit très-ramollie. Il arrive aussi quelquesois que les gâteaux chargés de miel tombent au sond de la ruche, lorsque la chaleur qui y regne a rendu leurs attaches trop

molles.

D'autres que moi, & M. Maraldi entr'autres, ont remarqué que les abeilles échauffent l'air de leur ruche lorf-qu'elles agitent leurs aîles; mais ils ne me paroissent pas avoir assigné la véritable cause de cette augmentation de chaleur. Ils semblent avoir cru que les battements des aîles échaufsoient l'air contre lequel ils agissoient, qu'alors l'air étoit échaufsé, comme l'est un corps solide frotté avec vîtesse contre un autre corps solide. Je ne sçais si un fluide tel que l'air, peut être échaufsé de la sorte; & il y a grande apparence que non. Le corps solide est échaussé parce qu'après un intervalle très-court, les mêmes parties qui avoient été frappées ou choquées, le sont encore, & cela

cela à un très-grand nombre de reprises dissérentes; mais la petite masse d'air sur laquelle est tombé le premier coup d'aile, n'est pas celle sur laquelle tombe le second coup; de nouvel air prend la place de celui qui a été frappé & chassé. Ce sont les abeilles elles-mêmes qui s'échaussent en agitant leurs aîles & en marchant, comme nous nous mettons en sueur pendant qu'il gele très-fort en courant ou en faisant des efforts redoublés. Les abeilles qui ont acquis un plus grand degré de chaleur par les mouvements qu'elles se sont donnés, communiquent de cette chaleur à l'air qui les touche, comme cet air communique ensuite de la sienne aux carreaux de verre.

De tout ce que nous venons de dire, il fuit que plus le nombre des mouches à miel qui habitent une ruche, est grand, & moins il est à craindre que l'air ne devienne asses froid pour les faire périr. Aussi, pendant que des mouches ont vêcu dans des ruches exposées dans mon jardin à des degrés de froid de fix à sept degrés au-dessous de la congélation, & même de dix à douze, j'ai eu d'autres mouches qui sont péries, quoique leurs ruches sufsent dans des chambres dont l'air n'avoit pris que le degré de froid de l'eau qui se gele. Ces derniéres ruches entourées d'un air plus tempéré que celui qui entouroit les autres, en avoient intérieurement un plus froid. Les mouches qui y étoient en petit nombre, n'avoient pas pu entretenir dans l'intérieur de la ruche, un air aussi chaud que celui qui étoit répandu dans l'intérieur des autres. On souffre du froid au spectacle dans des jours où l'air extérieur n'est pas extrémement froid, si la salle est mal remplie de spectateurs, & dans des jours où il gele dehors, mais où le parterre est agité de flots, on y a trop chaud.

J'ai vû plusieurs ruches périr au printemps, c'est-à-dire; dans les mois d'Ayril & de Mai, qui n'étoient exposées Tome V. Qqqq

qu'à un même froid, ou à des froids moindres que ceux qu'elles avoient soutenus pendant l'hiver. Il ne sera pas difficile de rendre raison de ce sait, quand on sçaura qu'à la sortie de l'hiver, beaucoup de mouches qui prennent trop-tôt l'essor, meurent avant que de pouvoir rentrer dans leur ruche; que journellement il y en a qui sont saisses dehors par le froid, & qui n'ont pas la sorce de regagner leur habitation. Or, si au milieu d'Avril une ruche est sensiblement moins peuplée qu'elle ne l'étoit en Janvier ou en Février, ses mouches ne seront pas en état de se désendre contre un froid égal à celui auquel elles ont résisté.

Après tout, on ne devroit pas craindre de voir périr des abeilles de froid pendant l'hiver, si on pouvoit les ressurer un moyen aussi simple que celui que nous ont appris Varron & Columelle. Ils disent que pour les faire revivre il n'y a qu'à les mettre sur la cendre chaude, sur celle de figuier sur-tout. Il n'y auroit même rien de plus commode, que de tenir pendant tout l'hiver ses abeilles dans une espèce d'état de mort, pour leur rendre la vie quand la belle saison seroit revenue. Malheureusement, il y a beaucoup à rabattre de l'idée qu'on a voulu nous donner de cette résurrection; nous allons examiner à quoi elle doit être réduite; il nous en restera quelques faits curieux & même utiles pour la conservation de ces mouches.

Nous avons assés dit que lorsqu'il n'y a plus qu'un certain degré de chaleur dans leur ruche, elles se tiennent amoncelées & très-pressées les unes contre les autres, qu'elles sont comme engourdies, qu'elles n'ont plus alors besoin de prendre de nourriture; c'est dans cet état qu'elles passent une grande partie de l'hiver. Mais pour peu qu'on les échausse, ou si on les prend avec la main, on leur

DES INSECTES. XIII. Mem. 675 voit faire des mouvements qui prouvent de reste qu'elles sont en vic. Si le degré de chaleur de l'air qui les environne, diminuë jusques à un certain point, en un mot. si elles sont saisses de froid, au lieu qu'elles ne paroissoient auparavant qu'engourdies, elles paroissent véritablement mortes. Des milliers d'entr'elles n'ont plus la force de conierver les muscles de leurs jambes dans la contraction nécessaire pour les tenir cramponnées dans les jambes des autres; le massif de mouches se désait alors peu à peu; il s'en détache des pelotons qui tombent sur le fond de la ruche. Si on va donc visiter une ruche après une nuit pendant laquelle le froid a attaqué les mouches trop rudement, on les trouve empilées sur le fond; elles y semblent véritablement mortes; on peut les prendre à poignée sans rien craindre de leurs aiguillons; il semble qu'elles ne seront jamais en état de s'en servir, ni d'aucune de leurs parties extérieures. Quelquefois les abeilles quoique dans un état aussi fâcheux que l'état de celles qui sont tombées sur le fond de la ruche, ne tombent pas, ou il n'en tombe que quelques petits pelotons; le frottement des gâteaux qui aide à les arrêter, supplée à ce qui peut manquer de force pour tenir les jambes des unes accrochées aux jambes des autres: quelquefois même les crochets des pieds de la mouche inférieure sont cramponnés si à propos dans les jambes de la supérieure, qu'ils ne s'en dégagent pas lorsqu'elles meurent l'une & l'autre; quelquefois on trouve des guirlandes de mouches parfaitement mortes, aussi bien faites & plus solides que celles des mouches vivantes.

Si les abeilles tombées sur le fond de la ruche, ou celles, qui, quoique restées plus haut entre les gâteaux, n'en paroissent pas moins mortes, ne sont pas dans cet état depuis trop long-temps, on les rappelle à la vie en les mettant

Qqqq ij

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE sur la cendre chaude, comme l'a rapporté Columelle; ou, ce qui est plus commode, & qui ne les rend pas si poudreuses, on n'a qu'à les mettre dans des poudriers de verre ou dans des féchoirs, comme nous y avons mis celles qui avoient été baignées, & les approcher d'un feu doux. Des qu'il les a réchauffées, on en voit quelques-unes qui le donnent de petits mouvements; peu à peu toutes se raniment; & en moins d'un quart d'heure, elles ont repris la vigueur qui leur est naturelle, elles sont en état d'être remites dans leur ancienne habitation. Quand un Soleil brillant succède au froid de la nuit, & que ses

les abeilles ranimées, on peut la laisser dans sa première place; mais si le froid continuë, on bouchera toutes les ouvertures de cette ruche, & on la portera dans un lieu

rayons tombent sur la ruche dans laquelle on a fait rentrer

tempéré.

J'ai eu quelquefois des ruches dont toutes les abeilles paroissoient sans vie, quoiqu'elles fussent restées entre les gâteaux. Alors pour les ranimer fans causer aucun dérangement dans les gâteaux, j'ai fait entrer fous la ruche & j'ai posé sur son sond, un petit pot de terre qui contenoit un peu de braise couverte de beaucoup de cendre chaude. La chaleur qui se répandoit dans la ruche, étoit bientôt assés considérable pour donner aux abeilles la force de se mouvoir; quelquefois au bout d'une heure ou deux, lorsque l'air extérieur étoit devenu moins froid, elles sortoient

pour aller à la campagne, à leur ordinaire.

Quelqu'un qui tera attentif à visiter le matin ses ruches, lorsque le froid de la nuit aura été plus considérable que celui des nuits précédentes, & qui y fera attentif, non-seulement pendant l'hiver, mais sur-tout après les nuits froides du printemps, en pourra fauver chaque année qui seroient péries par ce manque d'attention. En

chauffant les abeilles, il les tirera d'un état trop semblable à celui de la mort où le froid les avoit mises; mais il ne faut pas trop tarder à les en tirer; si on les y saissoit pendant plusieurs jours, ce seroit sans succès qu'on auroit recours au reméde; au moins si elles avoient été saisses par un grand froid.

Je l'ai déja avancé, un froid qui seroit assés leger pour nous & pour le commun des insectes, en est un trop grand pour les abeilles. Il y a plus: un air assés doux pour nous, est un air trop froid pour elles. Je vais le prouver par des expériences qui apprendront combien la chaleur est nécessaire à ces mouches. Vers la fin de Novembre, je renfermai deux douzaines d'abeilles dans un poudrier de grandeur médiocre, c'est-à-dire, dans un poudrier d'environ quatre pouces de hauteur, & de deux & demi de diametre. Je le plaçai dans un cabinet dont la température de l'air fut pendant un jour entier, entre quatre à cinq degrés au-dessus de la congélation. En moins d'une heure toutes les mouches y parurent mortes, & elles parurent telles pendant tout le jour. Le soir je les fis chauffer seulement autant qu'il falloit pour sçavoir si elles n'étoient point mortes réellement, pour les mettre en état de donner quelques fignes de vie. Toutes en donnérent, & sur le champ je les remis dans le cabinet où elles devoient redevenir comme mortes. Le lendemain je les chauffai dès le matin, je les trouvai encore en vie. Je les laissai ainst dans un état de mort, où elles étoient mises par un degré de température d'air exprimé par quatre à cinq degrés au-dessus de la congélation; je les laissai, dis-je, dans cet état pendant trois jours, examinant chaque soir & chaque matin, si elles pouvoient être ranimées; mais au bout du troisiéme jour, je les trouvai véritablement mortes. Douze mouches mises dans un autre poudrier de même grandeur Qqqq iij

à peu près que le précédent, auprès duquel il fut placé, ne furent réchaussées que de 24 heures en 24 heures. Au bout du troisième jour, ce sut inutilement que je les ap-

prochai du feu, toutes étoient privées de vie.

Le premier de Decembre, je mis une douzaine & demie d'abeilles très-vives dans un autre poudrier, & qui fut tenu dans un air bien plus doux que celui où avoient été les poudriers précédents. Il resta dans le cabinet où je travaille; la liqueur du thermometre s'y éleva pendant le jour, à plus de quinze degrés; & pendant la nuit, elle ne descendit pas à plus de onze degrés. Dans un air aussi doux que celui du printemps, les abeilles ne parurent plus en état de se mouvoir au bout de trois heures; & les tentatives que je sis au bout de trois jours pour leur en rendre la puissance, furent inutiles; toutes étoient péries sans ressource.

Je n'ai point averti que j'avois mis un peu de miel contre le couvercle de chacun de ces poudriers. C'étoit une précaution affés inutile pour les abeilles des qu'elles étoient tombées en léthargie; mais c'étoit afin qu'elles mangeassent autant qu'elles voudroient avant que d'y tomber. C'est donc de froid & non de saim qu'étoient péries des mouches dans un endroit dont l'air étoit doux. Elles ont besoin d'être environnées d'un air plus chaud; réunies ensemble elles font prendre un grand degré de chaleur à l'air de leur ruche. Pour scavoir quel est ce degré de chaleur dans lequel une abeille ou un petit nombre d'abeilles peut vivre, j'en renfermai une seule dans un tube de verre long d'un peu plus de trois pouces, dont le diametre intérieur étoit de neuf lignes. Un des bouts de ce tube étoit scellé hermetiquement, & l'autre bout étoit bouché par un bouchon de liege. Pendant le jour je portai ce tube dans mon gousset avec la seule mouche qui y

DES INSECTES. XIII. Mem. étoit renfermée, & je le tenois pendant la nuit sous le chevet de mon lit, tout pres de moi. La mouche eut assés chaud, elle conserva aussi toute son activité dans un tube tenu toûjours dans des lieux où l'air avoit autant de chaleur qu'il en a dans nos jours d'été qui nous paroissent trop chauds, dans des lieux où la liqueur du thermometre monte à près de 28 à 29 degrés. Chaque fois que j'examinois cette mouche, je la voyois marcher le long des parois du tube. Celle-ci étoit dans le cas des abeilles qui ont besoin de prendre de la nourriture. J'avois eu soin d'enduire de miel le bout intérieur du bouchon, mais peutêtre avec trop peu d'œconomie; elle venoit le succer de temps en temps, & probablement trop fouvent. Elle ne vécut que six jours, au bout desquels elle périt, non de froid ni de faim, mais peut-être d'avoir trop mangé de miel, ou au moins pour s'être trop frottée contre celui du bouchon. Un jour avant qu'elle mourut, son corps parut plus brun qu'à l'ordinaire, plus luisant & comme mouillé; il l'avoit été de miel & encore des excréments qu'elle avoit rendus trop liquides & en trop grande quantité pour avoir trop mangé. La liqueur visqueuse dont le corps étoit enduit, s'étoit infinuée dans les stigmates, & les avoit bouchés. La mouche avoit péri par une cause semblable à celle qui fait périr tous les insectes dont on a huilé les stigmates.

Quand j'ai mis dans un tube pareil à celui dont je viens de parler, huit à dix mouches, elles n'y font pas restées si long-temps en vie; quelquesois elles y sont mortes en moins de vingt quatre heures; aussi leur corps a-t-il paru mouillé au bout de quelques heures; il l'a été par les excréments qu'elles ont rendus; ceux des unes sont nécessairement tombés sur les autres; & celles qui ont frotté leurs corps contre les parois du verre, l'ont chargé d'une humidité

nuisible. Les abeilles qui sont en grouppe dans une ruche; se feroient périr mutuellement si elles rendoient leurs excréments pendant qu'elles sont ainsi réunies; quand elles veulent les faire sortir de leurs corps, elles se détachent du gros, & elles les font tomber sur le fond de la ruche. On dit que les abeilles sont sujettes au dévoyement, qu'alors elles rendent des excréments très-liquides. En tout temps leurs excréments n'ont pas beaucoup de consistance. Lorsque celles d'une ruche qu'on tient en chambre, s'en échappent, qu'elles se rendent sur les vitres, elles ne manquent guéres d'y faire des jets d'une matiére jaunâtre, qui n'est qu'une bouillie peu épaisse; quelquesois leurs excréments sont encore plus liquides. Quand l'abeille qui les doit rendre se trouve affoiblie, & que par paresse ou manque de force, elle les rend où elle se trouve, sa maladie est plus funeste à ses compagnes qu'à elle-même. J'ai eu en ruche des mouches auxquelles j'avois ôté tous leurs gâteaux & auxquelles pour dédommagement je donnois du miel. Je leur en donnai d'abord sobrement, & je les conservai en vie pendant plus de trois semaines; mais je le leur donnai ensuite avec trop d'abondance, elles en mangérent trop, bientôt elles eurent le dévoyement, elles se mouillérent les unes les autres; au bout de quelques jours, elles tombérent mortes sur le fond de la ruche, & aussi mouillées qu'elles l'eussent été si on les cût plongées dans une eau bien chargée de miel.

Malgré tout ce que nous avons dit de la chaleur nécessaire pour entretenir la vie des abeilles, on peut, sans trop de surprise, en voir qui passent l'hiver dans les forêts du Nord. Nous n'avons pas besoin de les supposer d'une espéce différente de l'espéce de celles que nous avons dans le Royaume. On pourroit croire que le climat où elles sont nées les rend moins sensibles au froid; mais dès qu'elles

DES INSECTES. XIII. Mem. 681 qu'elles se trouvent répandues en grande quantité dans les forêts, c'est une preuve que le pays est favorable à leur multiplication, qu'il leur fournit de quoi faire d'amples récoltes de cire & de miel. Or, dès que des abeilles se trouveront logées en tres-grand nombre dans un tronc d'arbre & bien pourvûes de miel, il n'y a point de froid qu'elles ne puissent braver. D'ailleurs un tronc d'arbre, non habité par les abeilles, ne doit pas renfermer un air aussi froid que l'est l'air extérieur. Il est probable que les corps organisés pour végéter, ont, comme les animaux, un degré de chaleur qui les deffend contre le froid de l'air extérieur, tant que leur organisation n'est pas détruite. Il est pourtant singulier que dans des pays extrémement chauds & dans des pays extrémement froids, il y ait des abeilles qui nous fournissent de la cire. On peut lire dans Aldrovande, l'énumération de ces pays incommodes, soit par la chaleur excessive, soit par le froid excessif, où elles reussissent.

Ceux qui ont observé des mouches dans différentes saisons de l'année, demanderont comment il se peut faire qu'elles fortent souvent de leurs ruches pendant que l'air extérieur ne tient la liqueur du thermometre élevée qu'à quatre à cinq degrés au-dessus de la congélation! comment celles qui prennent alors l'essor ne périssent pas toutes! La réponse est premiérement qu'il en périt de celles-ci, sçavoir, celles qui étoient trop foibles, ou qui ont trop resté à la campagne. Mais en second lieu, les autres, celles qui retournent à leur domicile, doivent être comparées à un homme qui s'est chauffé auprès d'un bon seu, & qui, lorsqu'il le quitte pour s'exposer à un air froid, marche très-vîte, ou s'occupe de quelque exercice violent. Les abeilles ont chaud quand elles sortent de leur ruche, l'exercice d'agiter leurs aîles entretient une partie de leur chaleur; elle est de même . Rrrr Tome V.

entretenuë par les mouvements qu'elles se donnent en sucçant les fleurs, & en dépouillant les étamines de leurs

poussières.

Nous venons d'établir la théorie d'ou doivent être tirés les meilleurs préceptes sur lesquels se puissent conduire ceux qui ne veulent rien negliger pour empêcher leurs abeilles de périr pendant l'hiver & au commencement du printemps: mais le passage de la théorie à la pratique, a ici, comme dans tous les cas, ses difficultés. Il est certain que si au lieu de laisser les ruches pendant l'hiver dans des jardins exposées à toute la rigueur du froid, on le leur fait passer dans des serres ou dans quelqu'autre lieu couvert & fermé de toutes parts, dans une chambre; il est certain, dis-je, qu'elles n'y seront pas aussi en danger de périr de froid. C'est aussi une pratique très - ancienne & en usage encore dans beaucoup de pays, de boucher toutes les ouvertures des ruches vers le commencement de Novembre, & de les transporter ensuite dans une serre, dans un cellier, ou dans quelque endroit équivalent. Comme ce lieu n'est pas ordinairement un de ceux qu'on habite & où l'on fait du feu, quoique l'air y soit plus tenpéré que l'air extérieur pendant la plus grande partie de l'hiver, il est assés froid pour tenir les abeilles dans cette espèce d'engourdissement qui leur ôte le besoin de manger; ce qui les met hors de risque de mourir de faim, pourvû qu'elles ne soient pas entiérement dépourvues de miel.

Le lieu qui sera assés chaud pour conserver la vie à des ruches très-peuplées ou passablement peuplées, ne le sera pas assés pour des ruches qui ont très-peu de mouches. Plus le nombre des mouches y sera petit, & plus elles demanderont à être dans un air doux. Ces derniéres périront dans une serre, dans un cellier, où les autres seront

DES INSECTES. XIII. Mem. bien. Les instruments qui ne semblent saits que pour les Phyliciens, ne seroient pas inutiles à ceux qui ont de grandes ménageries de ruches, si on pouvoit les engager à y avoir recours. En tenant des thermometres dans les lieux où ils feroient passer l'hiver aux ruches, ils seroient en état de connoître la température de l'air de ce lieu, de juger si l'air ne s'y refroidit point trop pour les ruches foibles. Ils pourroient même juger plus sûrement & immédiatement de l'état de celui de chaque ruche. Je voudrois une ouverture à un de leurs côtés environ vers le milieu de leur hauteur ou plus bas, de diametre convenable; c'est-à-dire, une ouverture capable de laisser entrer dans la ruche la boule d'un thermometre. Dans les temps ordinaires, cette ouverture seroit bouchée par un bondon semblable à ceux des tonneaux; on ôteroit ce bondon; & on introduiroit la boule du thermometre dans la ruche, dans les temps où le froid de l'air extérieur seroit sensiblement augmenté. Le thermometre apprendroit le degré de chaleur de la ruche, & en même temps si cette ruche peut être laissée où elle cst, ou si elle demande à être transportée dans un lieu plus chaud, ou, ce qui revient au même, s'il est nécessaire de lui donner des couvertures qui conservent sa chaleur & qui même peuvent contribuer à la faire devenir plus grande.

Toute simple qu'est cette pratique, il ne faut gueres espérer qu'on y ait recours; on veut encore des choses plus simples; & c'est beaucoup qu'on se donne le soin de mettre des abeilles dans des serres pendant l'hiver. Quand le froid ou la faim les sont périr dans une ruche, il n'y en réchappe pas une. D'autres causes produisent dans diverses ruches des mortalités qui ne sont pas si générales; mais qui souvent changent une ruche forte en une ruche soible. Lorsqu'on vient à la renverser un peu, on voit sur

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE fon fond, une couche épaisse de mouches mortes, & cette couche s'épaissit journellement. Il peut y avoir de ces mouches qui meurent, parce qu'elles ont atteint le terme qui est prescrit à la plus longue durée de la vie des abeilles. Le plus grand nombre alors est pourtant de celles qui meurent avant que d'être arrivées à ce terme; quelque maladie les attaque & termine leurs jours. Les mouches qu'on tient à couvert dans des ruches qui sont fermées de toutes parts, sont beaucoup plus sujettes à des maladies, que les mouches dont les ruches ont été laissées dans des jardins, & qui ont une ouverture par laquelle l'air se peut renouveller, & par laquelle elles peuvent fortir lorfqu'il vient quelque beau jour. L'air trop renfermé dans les autres ruches, s'y corrompt de jour en jour; il est infecté de l'odeur des abeilles qui périssent & se pourrissent dans la ruche même. Enfin, il devient excessivement humide, il se charge de tout ce qui transpire du corps des mouches; aussi les gâteaux fur lesquels elles ne se tiennent pas, se couvrent-

foiblissent pas autant que dans les maisons.

M. l'Abbé de la Ferriere, après avoir pesé les inconvénients qu'il y a de part & d'autre, se détermine sagement, ce me semble, pour un parti moyen. Il veut qu'on laisse toutes les ruches fortes exposées à l'air extérieur, & qu'on transporte dans les serres les ruches soibles. Les ruches bien peuplées sont en état de se dessendre contre les plus grands froids; mais la difficulté est de sauver les ruches soibles, & même les ruches médiocrement peuplées.

ils de moisissures. Si nous respirions un air aussi mal sain, nous n'y résisterions pas; & pourquoi les abeilles seroientelles en état de le soûtenir! C'est ce qui fait que malgré les risques qu'on fait courir aux ruches qu'on laisse pendant tout l'hiver en plein air, plusieurs croyent que le meilleur parti encore, est de les y laisser, qu'elles ne s'af-

DES INSECTES. XIII. Mem. 685

Comme il m'a toûjours paru à souhaiter qu'on pût laisser pendant l'hiver les ruches dans les mêmes endroits où elles ont été pendant les autres faisons, j'ai fait des tentatives pour voir, si, quoiqu'en plein air on ne pourroit pas mettre les ruches foibles en état de résister au froid; si on ne pourroit pas l'empêcher de pénétrer trop dans leur intérieur. Le premier moyen que j'ai tenté, a été de les bien empailler, de mettre autour de chaque ruche, une couche de paille épaisse de plus de quinze à seize pouces. On peut imaginer diverles manières d'arrêter la paille sur la ruche, & choisir entre ces manières. Celle dont je me suis servi, & sur-tout, pour les ruches vitrées, & entre celles-ci, pour les ruches qui étant minces donnoient plus de prise au froid, a été de planter des picquets autour de chaque ruche, qui la surpassoient en hauteur, & d'empiler bien la paille entre elle & les picquets. Malgré cette robe de paille, dans plusieurs années différentes, toutes les mouches de quelques-unes de mes ruches sont péries; mais il est plus que probable que ce n'a jamais été de froid; car quand je suis venu à examiner les gâteaux de cire, je n'y ai pas trouvé une goutte de miel; il est donc à croire que c'étoit de faim qu'elles étoient mortes, & que je n'avois pas été assés attentif à suppléer à la trop petite provision de miel qu'elles avoient faite pendant l'été.

Les Anciens ont enseigné une manière de deffendre les abeilles contre le froid, à laquelle on ne croira pas à propos d'avoir recours. C'est de remplir en partie la ruche d'oiseaux qu'on a fait dessécher, après leur avoir vuidé le corps.

J'ai tenté un autre moyen de dessendre les abeilles contre le froid; & pour pouvoir compter plus sûrement sur son succès, s'il en avoit, je m'en suis servi dans les Rrrr iij

circonstances les plus décisives, c'est-à-dire, que je m'en suis servi pour tacher de conserver des ruches qu'on ne devoit pas espérer de voir passer l'hiver. J'achetai trois de ces ruches au commencement de Novembre 1738. Je demandai à un Marchand d'abeilles les trois plus mauvaises de son rucher; je n'avois pas à craindre qu'il ne me les donnat meilleures que je ne les voulois. Je ne les lui payai que la moitié du prix que j'avois coûtume de lui payer les ruches médiocres, & il fut très-content du marché. Dans une de ces ruches il n'y avoit que deux ou trois poignées d'abeilles placées entre des gâteaux très-secs. Je joignis à ces trois ruches une des miennes qui n'étoit pas bien forte, quoique meilleure que les autres. Mon dessein \* Pl. 38. fig. étoit de les placer chacune dans un tonneau mis debout

& défoncé par enhaut, & de remplir l'espace qui resteroit entre les parois du tonneau & la ruche, d'une matiére capable de la deffendre. Je les plaçai donc dans quatre tonneaux. Je sis remplir de terre séche & bien pressée tout le vuide qui se trouvoit dans deux tonneaux, & je fis remplir le vuide des deux autres avec du foin fin & court que les balayeures de mon grenier avoient fourni. On empila ce foin le mieux qu'il fut possible. La terre & le foin furent mis en comble au-dessus du bord du tonneau. Les ruches ne furent pourtant pas posées inimédiatement sur le fond de chaque tonneau; elles en

\* Fig. 10. furent mises à une distance de quatre à cinq pouces \*.

Sur le fond de deux des tonneaux on étendit une cou-\* d dff. che de terre \*, & sur celui des deux autres, on en mit une de foin. Sur cette couche, soit de terre, soit de foin.

\* f f. on mit un second fond de bois \*. Les piéces de bois qui avoient auparavant fermé le tonneau par le bout ou il étoit ouvert, servirent à faire ce second fond.

Je ne m'étois pas simplement proposé de bien couvrir

DES INSECTES. XIII. Mem. 687 mes ruches, ce qui peut être fait de différentes manières, & ce que font quelques gens de la campagne plus industrieux que les autres, en mettant les leurs dans des tas de bled. Je voulois que les abeilles qui habitoient des ruches très - bien couvertes pussent sortir quand le beau temps les y inviteroit; que l'air de la ruche pût être renouvellé: enfin, qu'elles ne fussent pas sujettes aux inconvenients auxquels sont exposées celles qu'on tient dans des chambres. Aussi avant que de les mettre chacune dans leur tonneau, avois-je eu soin de faire faire un trou au tonneau tout près du second fond, tout près de celui sur lequel la ruche étoit posée, capable de laisser passer un tuyau de bois de forme quarrée \*. Quatre étroits mor- \* Pl. 38. fig. ceaux d'une planche mince, arrêtés les uns contre les autres 10 & 11.10. par des clous d'épingle, formoient ce tuyau, dont la façon n'avoit pas été chére; deux de ses côtés, le supérieur & l'inférieur, avoient chacun près de deux pouces de large, & chacun des deux autres n'avoit que six à sept lignes de largeur. On voit d'avance que ce tuyau étoit le chemin que j'avois préparé aux abeilles. J'en fis entrer un des bouts dans chaque tonneau, assés avant pour que la ruche pût poser dessus; & l'autre bout sailloit en dehors du tonneau de quelques pouces. Enfin il falloit songer à empêcher les mouches de ces ruches si mal fournies de miel, de mourir de faim. Sur le fond de chaque tonneau, je mis une terrine qui contenoit environ trois quarterons de miel, & qui étoit couverte par-dessus d'un papier piqué d'une infinité de petits trous, & cela afin que les mouches pussent aller succer le miel sans s'en empâter. Le ruyau étant ajusté à chaque tonneau, & la terrine pleine de miel étant posée sur le milieu de son fond, je sis entrer dans chacun de ces tonneaux la ruche que je lui voulois donner; & je sis remplir comme je l'ai dit, tout le vuide

688 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE qui se trouvoit entre les parois intérieures du tonneau, & la surface extérieure de la ruche.

Des deux ruches qui furent couvertes de terre, l'une étoit celle qui avoit été prise parmi les miennes, & l'autre étoit la plus foible de celles que j'avois achetées. C'est fur-tout pour le sort de cette dernière que j'étois inquiet. Ses mouches se tinrent tranquilles pendant les mois de Novembre, de Décembre & de Janvier. Pour sçavoir si au lieu d'être simplement tranquilles, elles n'étoient pas mortes, à la fin de Décembre je fis découvrir la ruche, & je lui donnai quelques petits coups; de pareils coups déterminent les mouches qui ne sont qu'engourdies, à se mouvoir. Ceux que je donnai firent naître un bourdonnement parmi les mouches, de la vie desquelles j'avois lieu de douter. C'étoit tout ce que je voulois. Je les fis recouvrir sur le champ. J'eus de même le plaisir de les entendre bourdonner vers la fin de Janvier, dans une circonstance semblable à la précédente. Enfin, dans des jours doux du mois de Février, & dans beaucoup plus de jours du mois de Mars, je les vis fortir de leur tonneau par le chemin que je leur avois préparé; je les vis revenir de la campagne chargées de cire brute. Aussi le commencement de ce mois fut-il beau; mais la fin du même mois & le commencement d'Avril ayant été rudes, elles cessérent de fortir, & ne fortirent plus du tout dans des jours devenus un peu plus doux. Je les jugeai mortes, & quand j'eus fait découvrir leur ruche, je trouvai qu'elles l'étoient; mais c'étoit faute d'avoir eu de quoi manger. Des que je les renfermai, elles n'avoient point de miel dans leurs gâteaux; & je leur en avois donné une trop petite provision dans leur terrine, elles l'avoient entiérement consumée; il eût fallu la renouveller. Mais il n'en résulte pas moins de l'expérience précédente, que les abeilles seront bien

DES INSECTES. XIII. Mem. 689 bien défendues contre le froid dans des ruches couvertes de terre féche, & je dois ajoûter, de terre qui n'est pas exposée à être mouillée par la pluye; car il y avoit un toit de paille au-dessus de mes ruches. Mais il ne faut pas laisser manquer d'aliments les abeilles qu'on met en état de résister à l'hiver.

Les mouches de l'autre ruche que j'avois couverte de terre, outre le miel que je leur avois donné, en avoient dans leurs gâteaux. Aussi celles-ci restérent-elles vigoureuses. Qu'on ne craigne pas que la terre conserve trop d'humidité dans l'habitation; fila terre dont elle est entourée est séche, elle s'imbibera de tout ce qui transpire d'humide de la ruche, & elle le laissera ensuite évaporer. En voici la preuve. Lorsque je couvris mes deux ruches de terre, celle que j'y employai n'étoit pas asses séche à mon gré; je ne m'étois pas préparé d'assés loin à cette expérience; la couleur de cette terre étoit encore brune; & si je l'eusse fait assés sécher, elle eût dû être grise, couleur de cendre. Quand au printemps je la tirai du tonneau, je vis qu'une couche d'un pouce d'épaisseur, ou plus, qui entouroit immédiatement la ruche, étoit très-grise, c'est-à-dire, trèsséche, pendant que le reste étoit encore brun. La chaleur de la ruche avoit séché parfaitement la terre qui la touchoit.

Les mouches de deux ruches foibles qui avoient été mises chacune dans un tonneau où elles étoient entourées de foin empilé, ne soûtinrent pas moins bien l'hiver & les commencements du printemps, que celles de la ruche précédente. Ces deux ruches devinrent très-sortes, très-sournies de mouches; & une remarque qui ne doit pas être obmise, c'est que je ne trouvai pas une douzaine de mouches mortes sur le sond de l'une & de l'autre; elles n'avoient point péri dans celles-ci, comme elles périssent souvent dans les ruches qu'on tient dans des serres.

Tome V. Sss

De guinze ruches que j'avois achetées en Décembre; & auxquelles i'avois fait passer l'hiver dans une chambre close, quatre me parurent très-foibles à la fin de Février; je les fis porter alors dans le jardin, & je les mis dans quatre tonneaux qui avoient des tuyaux de bois propres à laisser sortir & rentrer les mouches. Après avoir bien bouché les vuides qui pouvoient rester entre le contour de la ruche & le fond du tonneau, avec de la bouze de vache, je fis remplir de paille courte & bien empilée les espaces qui étoient entre les parois du tonneau & sa ruche. Les abeilles de chacune de ces quatre ruches, se sont bien trouvées d'être ainsi couvertes; elles ont été à la campagne toutes les fois que le temps le leur a permis; non-seulement elles ont soûtenu un printemps assés rude, mais elles se sont multipliées; par la suite leurs ruches sont devenues trèspeuplées.

Mais l'hiver dont nous venons de fortir, celui de 1740. a été extrémement propre à m'apprendre combien on pouvoit compter sur l'expédient dont il s'agit pour défendre les abeilles contre le froid. Je mis quatre ruches très-peu fournies d'abeilles, de la manière dont il a été expliqué, en quatre tonneaux, dans chacun desquels on fit entrer de la terre bien séche, qui remplissoit les vuides qui se trouvoient entre les parois du tonneau & ceux de la ruche, & au-dessus de laquelle elle étoit élevée en dome. Je donnai à chaque ruche un vase qui contenoit environ une livre de miel. Quoique ces ruches fussent peu peuplées, elles ont été très-bien dessendues contre le long & rude froid de cet hiver. Instruit par une de mes ruches de la première expérience, je ne voulus pas laisser les abeilles de celles-ci en risque de périr de faim. Je visitai leur intérieur au commencement d'Avril. Je trouvai vuides les vases dans lesquels je leur avois donné du miel. DES INSECTES. XIII. Mem. 691 J'en sis remettre une livre dans chacun; au moyen de quoi, les abeilles de ces ruches se sont trouvées en état de faire des récoltes de cire brute dès que les sleurs ont commencé à s'épanouir, & se portent si bien aujourd'hui quinzième de Mai, qu'elles sont de celles dont j'attends des essaims.

De mes quatre derniéres ruches, il y en a pourtant eu une dont j'ai perdu les abeilles; mais elles ne m'ont été enlevées ni par le froid, ni par la faim, ni par aucune maladie. Elles ont abandonné leur habitation quoique bien fournie de miel, comme je m'y étois attendu, & je ne sçais où elles ont été loger. Un très-grand nombre de mâles s'étoit conservé dans cette ruche, & j'ai dit ailleurs que les abeilles avec lesquelles il y en avoit eu pendant l'hiver, abandonnoient leur ruche au plûtard au commencement du printemps; qu'au moins cela est arrivé à toutes celles de mes ruches dont les mâles n'avoient pas

été tous tués pendant l'été.

Les expériences précédentes me persuadent que c'est un très-bon moyen de conserver ses ruches, que de les mettre dans des tonneaux où on les couvrira de quelque matière propre à empêcher le froid d'agir contre elles autant qu'il eût fait. Je ne décide pas encore sur le choix de la matière; si on doit prendre par présérence de la terre, du sable, du foin ou de la paille. Toute matière qui arrêtera l'action de l'air froid, & qui ne sera pas trop humide, peut être employée avec succès; d'ailleurs l'opération est extrémement facile. Il est peu de paysans à la campagne qui n'ayent de vieux tonneaux; & ce ne seroit pas un objet de dépense même pour des gens de leur état, que de se fournir d'autant de tonneaux qui ne sont plus bons pour mettre du vin, qu'ils auroient de ruches. Les mêmes tonneaux leur serviroient pendant une longue suite Sfffij

d'années. De grands paniers d'osier, comme on en fait en plusieurs endroits, pourroient servir au même usage.

Mais ceux qui ont une très-grande quantité de ruches; & à qui il faudroit autant de tonneaux que s'ils avoient à faire une grande récolte de vin, peuvent se passer absolument de tonneaux, & défendre tres-bien leurs ruches d'une façon au moins équivalente. Ils les arrangeront les unes auprès des autres sur des planches qui formeront une espèce de table très-longue & étroite, ou une trèslongue tablette. Des planches mises de chan de chaque côté & tout du long de cette tablette, seront propres à soutenir la terre, le sable, le soin ou la paille dont on voudra couvrir les ruches; c'est-à-dire, que les ruches se trouveront renfermées entre deux longues cloisons de planches qui s'éleveront plus haut qu'elles. Ces cloisons ne seront pas cheres à faire pourvû qu'on ait des planches; elles pourront être faites sans ménuisier; on maintiendra les planches les unes au-dessus des autres avec des picquets, comme les jardiniers maintiennent celles dont ils entourent quelquefois leurs couches.

Dans bien des campagnes, on fait volontiers & à peu de frais des clayes; les clayes pourront être substituées aux planches, elles seront moins cheres & d'un aussi bon usage. Ensin, il ne s'agit que de contenir la matière qu'on veut employer pour couvrir les ruches, & on voit assés qu'il y a à choisir entre les manières de le faire sans grande dépense. On voit aussi que plus la couverture qu'on leur donnera sera épaisse, & mieux elles seront dessendues. Ensin, on ne doit pas oublier de laisser à chaque ruche, une ouverture par laquelle les mouches en puissent sortie; car l'avantage de la pratique que nous proposons sur celle de mettre les ruches dans les serres, c'est de ce qu'elle permet aux mouches de prositer des beaux jours, de prendre

DES INSECTES. XIII. Mem. 693 de temps en temps l'essor; ce qui peut contribuer à les désendre contre les maladies auxquelles elles sont exposées quand elles demeurent trop long-temps rensermées dans un air qui ne se renouvelle pas.

Les mulots font mis au rang des ennemis des abeilles. Je doute pourtant qu'il y en ait d'assés hardis pour oser entrer dans une ruche dont les mouches ont leur activité ordinaire. Ils se tireroient mal d'une pareille expedition; ils ne réfisteroient pas au nombre des piquûres qu'ils auroient à essuyer. Mais ils peuvent avec très-peu de risque, faire de grands ravages parmi des abeilles engourdies de froid. Il faut faire en sorte que les ruches qu'on laisse en plein air, soient placées de manière qu'il ne leur soit pas aisé d'y entrer. C'est une des raisons pour lesquelles on ne doit leur laisser à chacune, qu'une très-petite ouverture; & que la base qui les supporte, doit être élevée de terre, & avoir des pieds le long desquels il ne soit pas aisé au mulot de monter, & disposés de manière sous la base qu'ils soûtiennent, que le mulot soit dans l'impossibilité de venir sur cette base, parce que pour y arriver, il faudroit qu'il pût marcher contre le dessous étant à la renverse. Dans une nuit un mulot pourroit détruire la ruche la mieux peuplée. Après en avoir visité une placée dans le jardin un jour où il geloit très-fort, je ne retournai la visiter qu'au bout de deux jours; je trouvai toutes ses mouches mortes & mangées en partie, & d'une façon singulière : il n'y avoit que le corcelet & la tête de chacune qui eussent été mangés; on ne trouvoit que des corps. Les crottes de mulot qui étoient parmi ces restes d'abeilles, déceloient l'animal qui avoit fait tant de carnage. Dans le mois de Mai même, lorsqu'après des nuits froides j'ai renversé des ruches qui n'avoient pas été assés bien placées, il m'est arrivé plusieurs sois d'en voir sortir des mulots. SIII iii

694 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE & de trouver les débris de leur repas, c'est-à-dire, les corps des abeilles dont ils avoient mangé la tête & le corcelet. Aussi des gens attentifs ne manquent-ils pas de tendre des souricières auprès des ruches, ou des quatres de chiffre.

Ce ne seroit pourtant pas assés que d'avoir songé efficacement à désendre les mouches contre le froid, il ne faut pas leur laisser souffrir la saim. On doit de temps en temps aller visiter les ruches, sur-tout quand des jours doux sont suivis de jours froids ou pluvieux qui empêchent les abeilles de sortir. C'est alors qu'il est à craindre qu'elles ne manquent de miel, que n'ayant pas la ressource d'aller en ramasser à la campagne, elles ne périssent de faim chés elles, si tout celui qu'elles y avoient, a été consumé.

Si l'on veut bien avoir les attentions que nous venons de prescrire, on sauvera chaque année un grand nombre de ruches; & on parviendra à les multiplier beaucoup dans le Royaume, où il ne sçauroit y en avoir trop. Car de les sauver pendant l'hiver & le commencement du printemps, est le point le plus essentiel pour leur multiplication. Elles demandent pourtant encore quelques attentions dans le cours de l'année. Les Auteurs qui ont publié des traités sur la manière de les gouverner, ont donné divers préceptes dont nous allons rappeller les plus importants, & ceux qui ne se trouvent pas déja dans nos Mémoires précédents ou qui n'y sont pas asse développés.

Chaque pays a des espéces de ruches qu'on y prend par présérence. Aux environs de Paris, on ne connoît que ces paniers de figure à peu près conique, saits d'osser, ou de bois noir, ou bois punais, ou de bois rouge. Dans d'autres pays, on donne la même figure aux ruches, mais \* Pl. 38. sig. on les sait de cordons de paille de seigle \*, qui sont le nombre de tours necessaire pour sournir à la hauteur & à

la capacité de la ruche. Vandergroen dit que l'usage du

Brabant est de se servir de ces sortes de ruches. Ce sont aussi celles qui sont en usage en Beauce. Ce sont peut-être celles qui doivent être présérées, ce sont peut-être les plus propres à désendre les abeilles contre le froid, & celles qui en été s'échaussent plus lentement; deux raisons pour lesquelles les ruches de terre cuite employées en quelques endroits, sont les plus mauvaises de toutes. Des troncs d'arbres \* creux sont des ruches durables, & où les abeilles se \* Pl. 38. signitiouvent bien; les paysans qui en peuvent avoir de cette ses espéce s'en servent volontiers. Les ruches faites de planches, sont encore fort bonnes \*. Je crois que celles qu'on fait d'é- \* Fig. 8. corce de liége, dans les pays où les liéges sont communs, sont des meilleures, Palladius les donne aussi pour telles.

De quelque matière que soient les ruches dont on se sert, les curieux & même ceux qui pensent à l'utilité, devroient écrire dessus chacune ce qu'elle pese, y attacher une petite piéce de plomb où leur poids fût marqué, comme les Fleuristes en mettent dans leurs pots où ils sement des graines. Avec cette petite attention, on pourroit porter un jugement assés sûr de l'état de chaque ruche à l'entrée de l'hiver, & on jugeroit de celles qui demanderoient à être tenues plus chaudement. L'Auteur de la Monarchie feminine prétend, qu'on ne peut espérer de conserver les mouches qui, à la fin de l'automne, ne pesent avec la cire & le miel, que dix à douze livres Angloises de net, le poids de la ruche déduit; qu'en nourrissant celles qui en pesent environ quinze, on peut espérer de les sauver; que celles qui pesent entre quinze à vingt livres, n'ont pas besoin, ou ont peu besoin, qu'on songe à les nourrir; mais qu'il n'y a rien à craindre pour celles qui pesent entre vingt & trente livres. Ces régles ne sont pourtant pas absolument certaines. Les gâteaux pleins de miel pourroient faire une trop grande partie du poids, & les abeilles en pourroient

faire une trop petite partie, ou au contraire, si les gâteaux étoient vuides de miel. Un curieux qui a pesé ses ruches avant l'hiver, peut encore les repefer avec plaisir lorsqu'il est passé, pour voir ce qu'elles ont perdu de leur poids

pendant cette rude faison.

On étend un enduit sur l'extérieur de celles qui sont en panier. Dans quelques pays on les revétit de plâtre; dans d'autres de mortier fait de chaux & de sable; & dans d'autres pays on se contente de les lutter avec une espéce de lut fait de cendre mêlée avec de la bouze de vache. On veut au moyen de ces enduits mettre l'intérieur de la ruche à l'abri de la pluye. D'ailleurs ces ruches qui sont, pour ainsi dire, tissues, ont une infinité de trous par ou l'air pourroit entrer. Les abeilles ne pourroient parvenir de long-temps à les boucher tous avec de la propolis, à

espalmer toutes les parois intérieures.

Le rucher, c'est-à-dire, l'endroit où sont toutes les ruches, doit toujours être dans une exposition telle que les rayons du Soleil l'échauffent pendant une grande partie de la journée. Il ne doit jamais être exposé au nord; le mieux est qu'il le soit au midi, & de manière qu'il profite de bonne heure du Soleil levant, & que le Soleil soit prêt de se coucher lorsqu'il le quitte. Mais comme on n'a pas toûjours des terrains disposés à souhait, on est quelquesois obligé de placer des ruches au levant, & d'autres au couchant. Quoique le Soleil leur soit favorable, il y a des jours où il pourroit leur être contraire, parce qu'il a trop de force. Lorsque l'intérieur des ruches est très-échauffé, les mouches en souffrent & leur cire se fond. Si on a at-\* Voyés la tention de construire un petit toit \*, & de placer les ruches Vignette. dessous, elles n'ont plus à craindre la trop grande ardeur du Soleil; & ce qui est encore une fort bonne chose, elles

sont à couvert de la pluye. Ceux qui n'ont que peu de ruches. DES INSECTES. XIII. Mem. 697 ruches, négligent assés ordinairement de leur donner le toit dont nous venons de parler, quoiqu'il soit un ouvrage très-simple, & dont la matière n'est pas chere; car il peut être sait de quelques paillassons soûtenus en l'air par de

petites perches plantées en terre.

Ceux qui se dispensent de donner un toit commun à toutes leurs ruches, leur donnent asses ordinairement à chacune une couverture, une chappe de paille \*. Avec un \* Pl. 38. fig. brin d'osier on lie le bout d'une botte de longue paille; on ouvre ensuite cette botte en cone creux, & on la met sur la ruche qu'elle dessend contre la pluie & contre le Soleil trop ardent. Il y a beaucoup de gens à la campagne qui poussent la négligence jusques à resuser à leurs ruches des couvertures si simples.

L'eau est peut-être au rang des choses nécessaires aux abeilles; Columelle assûre que si l'eau leur manque, elles ne peuvent saire ni miel ni cire, ni élever leurs petits: mais elles ne sont pas aussi délicates sur ses qualités, que quelques-uns l'ont prétendu. Je leur ai vû souvent présérer l'eau qui croupissoit dans mon jardin dans des bacquets où étoient des insectes aquatiques, à celle du bras de riviére

qui coule le long du même jardin.

Après que la rude saison est passée, vient le temps où les abeilles sont d'abondantes récoltes, & où leur nombre croît journellement. Les ruches se trouvent abondanment fournies de cire & de miel, & trop sournies de mouches; il saut qu'il en sorte des essaims. Tout ce que nous avons dit dans le Mémoire précédent de la sortie de ces essaims & de la manière dont on les doit prendre, nous exempte d'en parler à présent.

Des pays qui peuvent être mis au nombre de ceux qui nous fournissent le plus de bled de toutes espéces, des pays qui n'ont presque que de grandes plaines dont

Tome V. . Tett

698 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE la terre est fertile, mais qui ont peu de prairies arrosces par des ruisseaux, ces pays, dis-je, cessent dans bien des années de fournir aux abeilles de quoi faire des récoltes, long-temps avant que les faisons qui les retiennent chés elles soient proches; sur-tout lorsque, comme aux environs de Paris, on est dans l'usage d'arracher des champs tout le chaume, & en même temps les herbes qui s'y trouvent. Dans les pays dont nous venons de parler, lorsque l'été est sec, après que les foins ont été coupés, & au moins dès que les bleds font mûrs, tout est aride dans la campagne; les abeilles ont beau la parcourir, elles n'y trouvent point ou y trouvent si peu de fleurs, qu'à peine celles que la fortune favorise le plus, parviennent à ramasser quelques pelotes de cire brute, qu'à peine recueillent-elles de quoi se nourrir hors de leur ruche; mais elles ne trouvent pas de miel à y apporter. Quelle différence alors entre la situation de ces abeilles & la situation de celles qui sont dans des pays remplis de prairies arrosées d'eau, qui y fait éclore continuellement de nouvelles fleurs, & des pays où l'ombre des bois entretient une humidité & une fraîcheur, qui font végéter vigoureusement beaucoup de plantes pendant les étés les

M. l'Abbé le Mascrier, sur les Mémoires de M. Maillet, qui a été Consul au Caire pendant plusieurs années, où on nous raconte les soins qu'on a pris de tout temps, & qu'on prend encore dans ce pays, où sont nés la plûpart des Arts & des Sciences, pour mettre les abeilles en état de faire les plus grandes récoltes de cire & de miel. L'article dont je veux parler est si curieux, & il peut être si utile, que je crois le devoir transcrire en entier. Le voici. Le ne dois pas oublier de vous parler des abeilles ou

plus chauds!

DESINSECTES. XIII. Mem. 699 mouches à miel. Il y en a une très-grande quantité dans « ce pays, & on y conserve encore aujourd'hui un usage « introduit par les anciens E'gyptiens, de les nourrir « d'une manière très - singulière. Vers la fin d'Octobre, « lorsque le Nil en baissant a laissé aux laboureurs le temps « d'ensemencer les terres, la graine de sainfoin est une « de celles qu'on seme des premières, & qui rapporte le « plus de profit. Comme la haute Egypte est plus chaude « que la basse, & que les terres y sont de même plûtôt « découvertes de l'inondation, le fainfoin y crost aussi « plûtôt. La connoissance que l'on en a, fait qu'on y en-« voye de toutes les parties de l'Egypte, les ruches à miel « qui s'y trouvent, afin que les abeilles jouissent de meil-« leure heure de la richesse des fleurs qui naissent dans « ces contrées plûtôt qu'en aucun autre endroit du « Royaume. Ces ruches parvenues à cette extrémité de « l'Egypte, y sont entassées en pyramides sur des bateaux « préparés pour les recevoir, après avoir été toutes nume-« rotées par les particuliers qui les y déposent. Là ces « mouches à miel paissent dans les campagnes pendant « quelques jours; ensuite, lorsqu'on juge qu'elles ont à « peu près moissonné le miel & la cire qui se trouvent « dans les environs à deux ou trois lieues à la ronde, on « fait descendre les bateaux, qui les portent deux ou trois « autres lieuës plus bas, & on les y laisse de même à pro-« portion autant de temps qu'il est nécessaire pour mois-« sonner les richesses de ce canton. Enfin, vers le commen-« cement de Février, après avoir parcouru toute l'Egypte, « elles arrivent à la mer, d'où l'on repart pour les conduire « chacune dans le lieu de leur domicile ordinaire; car on « a soin de marquer exactement sur un regitre, chaque « quartier d'où partent les ruches au commencement de « la saison, leur nombre, & les noms des particuliers qui « Ttttij

» les envoyent; aussi - bien que les numeros des bateaux » où elles ont été arrangées, relativement à leur habi-» tation.

Ne seroit-ce point la pratique que nous venons de rapporter, qui auroit donné lieu à divers passages, qui semblent prouver qu'en Orient les abeilles avoient autrefois des conducteurs qui les menoient à la campagne, comme nos bergers y menent les troupeaux de moutons; que les mouches à miel, plus dociles encore que ces derniers animaux, étoient déterminées par un seul coup de sifflet à sortir de leur ruche, à y rentrer, à passer d'une prairie à une autre, à se rendre au bord d'un ruisseau; qu'enfin, toutes celles d'un village se rendoient auprès de leur gouverneur, qui les conduisoit par-tout où il le jugeoit à propos! Quelque positif que soit sur cela le passage de Saint Cyrille, rapporté dans l'agréable ouvrage, & si connu sous le titre du \* Tom. III. Spectacle de la nature \*, on est bien tenté de croire, que les coups de sifflet donnés peut-être pour le départ ou pour les mouvements qu'on vouloit faire faire fur le Nil aux bateaux chargés de ruches, ont occasionné tout ce qui a été dit de l'obéissance des abeilles. Ce qui est certain, c'est que si celles d'E gypte ou de quelques autres cantons de l'Orient, étoient capables d'être ainsi dressées, elles avoient une docilité que les notres n'ont point. Toutes celles que nous connoissons rentrent quand elles veulent dans leurs ruches; celles qui ont fait leurs provisions ne manquent point de s'y rendre pendant que d'autres en fortent; & cette espèce de circulation ne finit qu'avec le coucher du Soleil, si le jour n'est point trop froid ou pluvieux.

Ce que nous devons plûtôt chercher qu'à donner de l'éducation aux abeilles, à quoi nous travaillerions sans succès, c'est si nous n'avons point de riviére en France fur laquelle nous puissions les faire voyager utilement,

pag. 37.

comme on le fait sur le Nil. C'est ce qui mérite d'être examiné. Alexandre de Montsort nous dit que les Italiens voisins des rivages du Pô, ont un soin de leurs abeilles pareil à celui qu'en ont les E'gyptiens, qu'ils remplissent de ruches des barques qu'ils conduisent au voisinage des montagnes de Piedmont; qu'à mesure que le produit des récoltes des mouches augmente, les barques qui deviennent plus chargées s'enfoncent davantage dans l'eau, & que les bateliers ne ramenent les barques que quand ils les jugent assés chargées. J'ignore si cette pratique s'est conservée en Italie.

Ce n'est pas seulement par cau qu'on peut voiturer les abeilles avec avantage. Columelle nous a appris que les Grecs ne manquoient pas chaque année de transporter les abeilles de l'Achaïe dans l'Attique, & cela parce que dans un temps où les sleurs de l'Achaïe étoient passées, celles del'Attique s'épanouissoient. Alexandre de Montsort nous dit aussi qu'on en usoit de même dans le pays de Juliers; qu'en certain temps on y transportoit les abeilles au pied.

de montagnes chargées de thim & de serpolet.

Qu'on ne croye pas, au reste, qu'il n'a été accordé qu'aux Grecs& à d'autres Etrangers, & qu'il ne l'est aujour-d'hui qu'aux E'gyptiens, de prendre des soins pour mettre leurs abeilles à portée de faire d'abondantes récoltes. Un de ces Particuliers, dont le Royaume n'a pas assés, nommé M. Proutaut, établit une Blanchisserie de cire en 1710 à Yevre-la-Ville, Diocèse & Généralité d'Orléans, & à une lieuë de Petiviers. Pour la fournir en partie de cire, qu'il ne sût pas obligé d'acheter, il songea habilement à rassembler autant de ruches d'abeilles qu'il en pourroit nourrir. Il s'est appliqué à les soigner comme elles méritoient de l'être, pendant toute sa vie, c'est-à dire, jusqu'en 1737 Son sils a continué de soûtenir un établissement qui lui Tttt iii

702 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE avoit été laissé en bon état. J'ai souhaité avoir des Mémoires sur la manière dont on y gouverne les abeilles, & j'ai pu me promettre d'en avoir des meilleurs & des plus sûrs, puisque M. du Hamel est voisin de campagne d'Yevre-la-Ville. Ce n'est aussi que d'après ceux qu'il m'a fournis, que je vais parler. C'est sur les sainfoins des environs d'Yevre-la-Ville que les abeilles vont faire leurs principales récoltes, & l'expérience a appris que son territoire peut, année commune, nourrir cinq à six cens ruches pendant les mois de May & de Juin; mais il y a des années où deux cens cinquante paniers auroient peine à y subsister. En toute année, quand les fleurs sont passées, on songe à retirer les abeilles d'un pays où les campagnes ne fournissent plus rien, pour les conduire dans des pays où elles puissent mieux employer leur temps. Lorsque la sécheresse a été cause que les sainfoins ont donné peu de fleurs, ou des fleurs qui ont passé trop vîte, on transporte les ruches dans des lieux qui étant naturellement couverts, ont en grand nombre des plantes fleuries ou prêtes à fleurir. Dans les années très-pluvieuses, & même dans celles qui ne le sont que médiocrement, les abeilles trouvent de quoi dans les plaines de Beauce, & on les y mene. Les fleurs de melilot, de chenevière bâtarde, & celles de diverses autres plantes, y offrent aux mouches de quoi faire des récoltes. Dans les années où les fleurs de sainfoin ont été abondantes & ont duré, ce n'est qu'à la fin de Juin, qu'on fait quitter aux ruches les environs d'Yevre, pour mettre de nouvelles campagnes à la disposition de leurs mouches. Le voyage qu'on leur fait faire, soit du côté de la Beauce, soit du côté du Gâtinois, selon le canton pour lequel on a cru devoir se déterminer, ce voyage, dis-je, n'est ordinairement que de six à sept lieues. Mais lorsqu'on croit que les abeilles ne trouveroient ni dans l'un ni dans l'autre de ces pays, de quoi

s'occuper utilement, on les mene en Sologne vers le commencement d'Août. On sçait qu'elles y auront à leur disposition quantité de champs de sarrasins fleuris, & qui le seront jusque vers la fin de Septembre.

Mais de quelque façon que l'année se soit comportée, on est en usage d'envoyer en Sologne au mois d'Août, les essaims tardifs & ceux qui ont peu travaillé, & d'y envoyer aussi les mouches qui se trouvent dans un état semblable à celui des essaims, celles qu'on a fait passer depuis peu de temps d'un panier dans un autre. Quoiqu'après la fin de Septembre, ces mouches ne puissent guéres trouver de quoi ramasser même en Sologne, parce qu'il ne reste plus guéres alors de fleurs de bled noir, M. Prouteau les y laissoit passer l'hiver. Il a quelquefois essayé de les faire revenir en Septembre avant que les chemins fussent garés, mais cela ne lui a pas reussi. Quelle qu'en soit la cause, l'expérience lui a appris qu'il valoit mieux ne faire revenir ses ruches de Sologne, qu'en May, c'est-à-dire, dans un temps où elles ne sont pas retenues chés elles par les rigueurs de la faison, & où les fleurs de la campagne fournissent à celles qui sortent, de quoi se remettre de la fatigue du voyage.

Car de pareils voyages doivent réellement fatiguer les abeilles; on ne les transporte pas aussi doucement que celles qui navigent sur le Nil ou sur le Pô. C'est en charrette qu'on les voiture, & si on ne les conduisoit avec des attentions & des précautions que nous croyons devoir détailler, on courroit risqued en faire périr beaucoup en route. Entre les ruches qu'on à transporter, les unes ont plusieurs gâteaux de cire, & les autres n'en ont point ou presque point. Les premières demandent qu'on prenne des soins qui seroient inutiles aux autres. Les gâteaux seroient en danger d'être détachés par les ébranlements de la voiture

fi on ne les mettoit en état d'y résister; ils ne sont pas assés solidement assujettis: on les assujettit mieux qu'ils ne le sont, au moyen d'une ou de plusieurs petites baguettes de bois qu'on fait entrer à force dans la ruche, & qu'on pose horisontalement, & perpendiculairement au plan des gâteaux; elles en pressent les bords inférieurs sans les briser. On a encore une petite attention, c'est d'appuyer les bouts de ces baguettes contre deux endroits où sont deux des montants du bâtis de la ruche. Souvent les mouches elles-mêmes travaillent pendant la route à attacher les gâteaux contre ces petits bâtons; & elles le feroient avant le départ, si on leur en donnoit le temps.

Les abeilles peu au fait du bien qu'on leur veut faire, ne soûtiendroient pas patiemment l'opération dont nous parlons; aussi pour les empêcher d'être inquiettes, commence-t-on par les fumer. On les étourdit & les enyvre avec de la fumée; alors on couche sans risque la ruche sur le côté, & on y dispose les bâtons destinés à maintenir les

gâteaux.

Dès que cela est fait, on pose la ruche sur une serpilliére, c'est-à-dire, sur une toile très-grossière & trèsclaire. Cette derniére circonstance importe, parce qu'il est nécessaire par la suite que l'air de la ruche puisse se renouveller. On releve les bords de cette serpillière sur le corps de la ruche contre lequel on les tient bien appliqués au moyen d'une ficelle qui fait plusieurs tours. L'on arrange ensuite dans la charrette les ruches dont les gâteaux sont assujettis, & où les abeilles sont rensermées de manière à n'en pouvoir sortir. Les charrettes dont on se sert à cet usage dans la Manusacture de Yevre, sont saites exprès. Leurs ridelles ont quatorze à seize pieds de long, sur trois pieds & demi de hauteur. La distance entre les deux ridelles, ou, ce qui est la même chose, la largeur de la charrette est telle

DES INSECTES. XIII. Mem. 705 est telle que deux ruches y peuvent être placées, de sorte qu'on peut les arranger sur le fond de la charrette en deux files paralleles l'une à l'autre. Nous ne devons pas oublier de faire observer que les ruches y doivent être posées le haut en bas. C'est encore par rapport aux gâteaux, qu'on est obligé de leur donner une position qui est celle que les abeilles aiment le moins. Les gâteaux ne se trouvent pas pendants comme ils le seroient, si les ruches étoient placées comme elles le sont naturellement; leur propre poids ne tend plus à les détacher. Toutes les ruches en panier sont terminées par une poignée de bois. La poignée de chaque ruche passe au-dessous du fond de la charrette. On a cu soin de laisser de chaque côté un vuide entre deux planches, & c'est dans ce vuide qu'on fait entrer les poignées des ruches de chaque file. Ces deux files composent une premiére couche, un premier lit de ruches sur lequel on en met un second. Enfin, après avoir calé les ruches, on les arrête le plus fixement qu'on peut avec des cordes. L'attention esfentielle par rapport à celles du fecond lit, c'est de les placer de manière qu'elles ne couvrent que le moins qu'il est possible les ruches inférieures, qu'elles n'empêchent pas l'air d'y entrer.

Nous n'avons parlé jusques ici que des ruches qui ont beaucoup de gâteaux. On se contente de boucher avec une serpillière, l'ouverture de celles qui n'en ont point ou qui n'en ont que de très-petits. Ensin, comme il n'y a pas de raison qui demande que ces dernières soient posées le haut en bas, on les met dans leur position ordinaire, ayant seulement attention de les placer de manière que l'air puisse s'introduire au travers de la serpillière.

Chaque charrette peut contenir depuis trente jusques à quarante-huit ruches. On ne doit faire marcher que la nuit

Tome V. , Vuuu

706 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE celle qui en est chargée, pour peu qu'il fasse chaud. Ce n'est que dans des journées fraîches qu'on peut voiturer les ruches pendant le jour. Quoiqu'on doive souhaiter de les conduire promptement au terme, on doit éviter de faire trotter les chevaux, & être attentif à choisir les chemins les plus unis; en un mot, cahotter les abeilles le moins qu'il est possible: quelques attentions même qu'on apporte, il en coûte toûjours la vie à bien des mouches. Ce n'est pas que les cahots, précisément comme cahots, leur soient extrémement contraires; ils le sont principalement, parce qu'ils mettent les abeilles en risque d'être étouffées par la chaleur. Ce que nous avons dit de celle qu'elles entretiennent dans leur ruche par leur feule présence, doit faire imaginer qu'il fait très-chaud dans les ruches où l'air ne peut s'introduire qu'au travers d'une toile lâche. Mais si on se rappelle que nous avons fait observer que sorsqu'elles s'y agitent, elles y augmentent la chaleur au-delà de ce qu'on auroit pu penser; que par leur agitation, elles rendent au milieu de l'hiver les carreaux de verre si chauds, qu'ils semblent avoir été tenus auprès du feu; si, dis-je, on se rappelle ce fait, on jugera que les cahots qui déterminent en été, les abeilles à être dans un mouvement continuel, peuvent être cause qu'elles feront monter la chaleur de leur ruche à un degré qu'elles ne pourront soûtenir.

On a remarqué que les mouches qui étoient dans des ruches vuides de cire, ne pouvoient gueres être transportées à plus de sept à huit lieuës de suite. Elles n'ont point de miel, & cependant elles auroient besoin de prendre des aliments, pour réparer les pertes qu'elles ont faites par une transpiration plus grande que l'ordinaire, & qui a été nécessairement produite par l'agitation dans laquelle on les a tenues. Si à la fin de la nuit elles ne sont pas

rendues à leur terme, on les fait séjourner où elles se trouvent. On ôte les ruches de dessus la charrette, on les pose à terre; & après avoir délié la corde qui tient la serpillière, on ménage au bas de chaque ruche, une ouverture par laquelle les mouches sortent pour aller prendre leurs repas à la campagne. Le soir, quand elles sont toutes rentrées, on referme les ruches, & on les remet dans la charrette pour leur faire continuer le voyage. Quand elles sont arrivées au terme, on les distribue dans les jardins ou dans les champs qui sont auprès des maisons de disserents paysans; elles ne coûtent rien à ceux qui veulent bien les souffrir auprès de chés eux; aussi, pour une trèspetite somme pour chacune, consentent-ils de veiller même

à ce qui peut leur être nécessaire.

Combien chaque province du Royaume n'a-t-elle pas d'endroits au moins aussi favorablement situés pour les abeilles, qu'Yevre-la-Ville! Quel seroit par an le produit de la cire & du miel dans le Royaume, s'il avoit autant d'habitants aussi éclairés & aussi entendus que M. Proutaut, qu'il y a de ces lieux heureusement situés pour les abeilles, & dans chacun desquels on pourroit les faire multiplier? Combien y a-t-il d'endroits qui, comme Yevre-la-Ville, pourroient entretenir cinq à six cens ruches! L'exemple de M. Proutaut a déja ouvert les yeux à ses voisins. Plusieurs se sont déterminés à soigner les abeilles, quoique moins en grand. Il est à désirer qu'un si bon exemple gagne de province en province. Le Ministère, dont le zele pour le bien public est si connu, peut beaucoup contribuer à y faire entreprendre de pareils établissements. Il jugera sans doute que ceux qui y donneront leurs soins, mériteront d'être protegés, d'être distingués par des graces, de ceux qui vivent dans l'indolence; il peut déterminer à faire des entreprises de cette espéce, beaucoup de particuliers qui restent dans Vuuui

708 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE l'oissveté, en les y invitant par des graces offertes, comme des exemptions de taille, ou par d'autres priviléges.

Nous avons avoué dans un autre Mémoire, que nous ignorions encore si la durée de la vie de chaque mouche à miel n'étoit que d'une, ou si elle étoit de plusieurs années, comme beaucoup d'Auteurs l'ont cru sur une assés mauvaise raison, sur le temps qu'une ruche reste peupléc. C'est juger que la vie des habitants d'une ville, est d'autant d'années qu'il y en a que cette ville subsiste. Des expériences que nous avons indiquées pourront apprendre dans la fuite combien de temps une abeille peut vivre. Mais outre celles qui périssent tous les ans de mort naturelle, il en périt beaucoup de mort violente. Elles ont hors de leurs ruches des ennemis redoutables; malgré leur aiguillon, des oiseaux de différentes espéces les avalent toutes vivantes; & parmi les insectes, parmi les mouches mêmes, il y en a qui leur sont supérieures en force, qui les attaquent & qui les tuent pour les manger. J'ai vû souvent des frêlons & même des guêpes de l'espéce la plus commune, de celles qui ne sont gueres plus groffes que les abeilles, roder en voltigeant autour d'une ruche, y épier le moment favorable pour tomber fur une mouche laborieuse & qui revenoit de la campagne fatiguée & chargée de cire; celle-ci faisoit des efforts inutiles pour se défendre, dans l'instant elle étoit mise à mort. Quelquefois la guêpe s'envoloit au loin en emportant sa proye; quelquefois elle se posoit assés près, & ouvroit à belles dents le ventre de l'abeille pour succer tout ce qui y étoit contenu. J'ai vû de même quelquefois des abeilles occupées sur les fleurs à faire leur récolte, ou qui s'y rendoient pour la faire, qui étoient enlevées par des guêpes ou par des frêlons. On prétend qu'il a été impossible d'établir des abeilles dans quelques-unes de nos lsles de

DES INSECTES. XIII. Mem. 703 l'Amérique, parce que les guêpes qui y sont en trop grand nombre, les détruisent toutes. Le mal qu'elles sont dans ce pays-ci à nos ruches, n'est pas grand, & ne vaut pas la peine qu'on tente tous les moyens de les faire périr que nous ont indiqués des Auteurs bien intentionnés pour les abeilles.

Les araignées qui font la guerre à tous les insectes auxquels elles sont supérieures en force, quoi qu'on en ait dit, ne sont pas fort redoutables aux abeilles. On a mis aussi les fourmis au nombre des insectes qu'il faut éloigner des ruches; elles ne sont pas à craindre aux abeilles mêmes; elles seroient tres-capables d'en vouloir à leur miel; mais elles paroissent sçavoir à quoi elles s'exposeroient, si elles alloient piller celui d'une ruche bien peuplée. J'ai admiré souvent le choix que certaines fourmis avoient fait du lieu où elles s'étoient établies, de ce qu'elles avoient sçu en trouver un qui rassembloit des avantages que tout autre n'eût pu leur offrir. En ouvrant les volets de mes ruches vitrées, j'ai vû souvent des milliers de fourmis qui étoient entre ces volets & les carreaux de verre; elles y avoient transporté leurs œufs, leurs vers & leurs nymphes, dont le nombre égaloit & surpassoit quelquefois celui des fourmis mêmes. Où auroient-elles pu trouver un endroit dans le jardin qui eût un pareil degré de chaleur & aussi constant! Mais on n'appercevoit aucune fourmi en dedans de ces mêmes ruches qui en avoient tant en dehors; elles auroient trouvé de reste des ouvertures pour y entrer, dont sans doute elles avoient grande envie, & ce qu'elles n'eussent pas manqué de faire, si le miel eût été moins bien gardé. Quand j'ai laissé pendant quelques heures dans le jardin, des ruches dont les mouches étoient péries, alors les fourmis qui n'avoient rien à craindre, n'ont pas manqué d'aller se régaler du miel Vuuu iii

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE qui y étoit resté; mais je ne les ai point vû aller inquieter les abeilles dans des ruches bien vives.

Les préceptes donnés par les Anciens, ne veulent pas qu'on souffre les lézards, les grenouilles, les crapauds, auprès des ruches. Quand ces animaux peuvent attraper des abcilles, ils les mangent assurément, comme ils mangent tant d'autres insectes; mais ils en attrapent si peu dans le cours d'une année, qu'ils ne diminueront jamais sensiblement le nombre de celles d'une ruche.

Les oiseaux sont bien autrement rédoutables aux abeilles. J'ai vû souvent à regret les moineaux attroupés autour de mes ruches, & qui, fous mes yeux, prenoient leurs mouches & les avaloient comme des grains de bled. C'est aussi l'espèce d'oiseaux qui en détruit le plus, & qui seule en détruit plus que toutes les autres ensemble; car, quoi qu'on ait dit contre les hirondelles, je ne crois pas qu'elles

fassent de grandes captures d'abeilles.

Elles ont des ennemis qui ne leur en veulent pas à ellesmêmes, & qui cependant sont les plus à craindre pour leurs républiques. Je veux parler de ces fausses teignes, \* Tom. III. dont nous avons donné ailleurs une histoire \* qui nous dispense de dire à présent comment elles se conduisent pour être en sûreté pendant qu'elles hachent les gâteaux de cire; comment elles percent de longues suites de cellules pour se nourrir de cire, à laquelle seule elles en veulent. Nous avons fait connoître les différentes espéces de papillons dans lesquels les différentes espéces de ces fausses teignes se métamorphosent. Quand on peut tuer de ces papillons, on ne leur doit pas faire grace; les abeilles ne semblent pas assés instruites de ce qu'elles en ont à craindre; elles les laissent quelquesois dans leur ruche sans les poursuivre; elles paroissent ignorer que ce sont ces papillons qui donnent naissance aux fausses teignes qui font

Mem. VIII. pag. 245.

DES INSECTES. XIII. Mem. 711 tant de ravages dans leurs gâteaux. L'état où sont certaines portions des gâteaux, des toiles, des tuyaux de soye qu'on y voit, des fragments de cire hachée menu qui sont sur le fond d'une ruche, apprennent à celui qui la visite, si elle est infectée de ces fausses teignes. Il doit sans hésiter, couper les portions de gâteaux où elles se sont établies. Enfin, si elles ont attaqué un trop grand nombre de gâteaux, il faut faire passer les abeilles dans une autre ruche; elles pourroient être forcées, mais trop tard, à quitter la leur. Il y a pourtant des temps où les abeilles scavent faire la guerre aux fausses teignes. Après avoir vû partir une mouche chargée d'un long corps blanc, j'ai été examiner le fardeau dont elle s'étoit déchargée à dix ou douze pas de la ruche; & j'ai quelquefois trouvé qu'il étoit une fausse teigne de la plus grande espéce, & prête à se transformer en nymphe.

C'est aux abeilles mêmes que s'attaque un petit insecte \*, qui les succe pour se nourrir. Elles ont été ac- \* Pl. 38.6g. cordées à une espèce de poux qu'on ne trouve point sur 1,2, & 3. les autres mouches. Les jeunes abeilles n'en ont point; ce ne sont que les vieilles, & les vieilles de certaines ruches qui sont sujettes à cette vermine. Ordinairement on n'en peut découvrir qu'un sur chaque abeille; & pour le voir, il ne faut pas beaucoup le chercher. Il est rougeatre, à peu près de la grosseur de la tête d'une très-petite épingle; il se tient presque toûjours sur le corcelet; on seroit porté à le prendre pour un petit grain de cire brute qui y seroit resté attaché: mais quand on l'examine avec une Joupe même foible, on ne peut s'y méprendre; on diftingue très-bien la plûpart de ses parties; son corps paroît luisant & écailleux, comme le sont les six jambes qui le soûtiennent. Si on a recours à une forte soupe, on voit sur son enveloppe écailleuse, une grande quantité de

712 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE

poils. On ne trouve point une forme de tête à sa partie Pl. 38. fg. antérieure; le bout en semble coupé quarrément \*, & cela, parce qu'il se recourbe en dessous; & cette por-2. CC. tion recourbée va en diminuant de groffeur, se terminer par une pointe fine, qui est sans doute le bout de \* Fig. 1, & la trompe \*. En dessus, la partie qui se recourbe, a de 3. 6. chaque côté un tubercule assés élevé; on peut soupçonner que ces deux tubercules sont les yeux de l'insecte. Après la partie antérieure, sont trois anneaux bien marqués, de chacun desquels part une paire de jambes. Il faut bien chercher sur le corps les séparations des autres anneaux pour les appercevoir; mais elles font plus fensibles du côté du ventre. Le pied qui termine chaque jambe forme une espèce de palette bordée au moins de trois à quatre crochets. On voit avec plaisir comment les crochets de chaque pied se cramponnent sur les poils de l'abeille, qui soutiennent le petit animal sans se courber sous le poids. Souvent je l'ai trouvé près du col de la mouche, près de l'origine de ses alles, & quelquesois près de

On n'a pas bonne idée des ruches dont la plupart des mouches ont de ces poux, & peut-être a-t-on raison, parce qu'il est plus ordinaire de les trouver aux mouches des vieilles qu'à celles des nouvelles ruches; ils ont eu plus le temps de se multiplier; mais font-ils réellement beaucoup de mal aux mouches! c'est ce qu'on ne sçait pas trop, au moins paroît-il sûr qu'ils ne leur causent pas beaucoup de douleur, ni même qu'ils ne les inquietent pas; car quoiqu'il ne soit peut-être pas aussi aisé à la

celle de quelque jambe. Je ne crois pas sa trompe capable de percer les écailles qui recouvrent le corcelet de l'abeille; mais elle peut s'introduire dans les articulations où la flexibilité étant nécessaire, il a fallu que l'écaille

manquât.

DES INSECTES. XIII. Mem. 713 mouche de faire passer quelqu'une de ses jambes sur son corcelet, que fur quelqu'autre partie de fon corps; & que ce soit peut-être ce qui détermine le pou à s'y placer, il est souvent dans des endroits où une jambe de la mouche peut être portée, & d'où elle pourroit le faire tomber, & où cependant il lui est permis de rester tranquille. On a néantmoins regardé ces petits insectes comme très-nuifibles aux abeilles. On a enseigné des moyens de les faire périr, que je ne crois pas bien certains. Un des remédes des plus vantés pour en délivrer les abeilles, est de les arroser d'urine, d'en jetter sur elles dans la ruche avec une espéce de goupillon; mais l'urine ne m'a pas paru aussi funeste à ces poux qu'on l'a pensé; & il y en auroit bien peu qui s'en trouveroient mouillés. Un autre reméde, car il y a pour les maladies des abeilles, comme pour les nôtres, des remédes à choisir, c'est de les arroser d'eau-de-vie; & un autre, c'est de les fumer.

Une maladie des abeilles plus considérable que la pédiculaire, & dont nous avons déja parlé, c'est le dévoyement; quelques-uns de leurs Médecins l'attribuent au miel nouveau dont elles se nourrissent au printemps & dans des jours froids. Pour me mettre aussi au rang de ceux qui ont discouru sur les causes de leurs maladies, je dirai que je crois que celle-ci ne vient pas précisément de la qualité du miel; mais de ce que les abeilles l'ont pris pour toute nourriture, de ce qu'elles n'ont pû se nourrir en partie de cire brute. J'ai dit ailleurs que j'avois donné le flux de ventre aux abeilles que je n'avois nourries que de miel; & j'ai dit en même temps combien cette maladie leur est funeste, parce qu'elles se mouillent réciproquement de leurs excréments. Aussi des Auteurs tels que Vandergroen, qui ont donné de bons préceptes pour soigner les abeilles, assûrent que le flux de

Tome V.

. Xxxx

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE ventre vient à celles qui manquent de pain, c'est-à-dire, à celles qui manquent de cire brute. La recette prescrite \* M l'Abbé par un Auteur intelligent \* contre cette maladie, & à lade la Ferriere, quelle beaucoup d'autres reviennent, est d'une demi-livre de sucre, autant de bon miel, une chopine de vin rouge, & environ un quarteron de fine farine de féve, le tout mêlé ensemble, qu'on présentera aux abeilles sur une assiette. Si je voulois faire le réformateur, je diminuerois la dose du miel. Mais l'aime mieux proposer mon reméde; celui qui me paroît le plus sûr, est de tirer de quelque autre ruche, si on y en peut trouver, un gâteau dont les cellules soient remplies de cire brute, & de le donner aux abeilles malades. On voit quelquefois les abeilles ronger par embas, leurs propres gâteaux de cire. Je croirois volontiers qu'elles n'en viennent là que quand la cire brute leur manque; & qu'à son défaut, elles mangent un peu de cire; qu'elles en choisissent les fragments où il est resté de la cire imparfaite.

> Quoique M. l'Abbé de la Ferriere nous ait donné beaucoup des avis utiles par rapport aux abeilles, j'appréhende qu'il n'ait mis au rang de ce qui est à craindre pour elles, un aliment qui leur est nécessaire. Il dit que la rougeole leur est fatale. Ce qu'il appelle la rougeole, est une espèce de miel sauvage. C'est une matière rouge, épaisse, qui n'emplit jamais que la moitié des trous des rayons Cette matière est plus amère que douce; elle devient jaunâtre, & engendre des vers ou grillots qui font périr les mouches, &c. Il veut qu'on ait grand soin d'ôter tout ce vilain miel. On voit qu'il a été déterminé à le vouloir par une très-mauvaise physique, parce qu'il a cru que des vers pouvoient naître d'une matiére corrompuë. Mais ce miel sauvage n'est point du miel, c'est de la cire brute très-nécessaire pour la

nourriture & pour les ouvrages des abeilles.

DES INSECTES. XIII. Mem. 715 J'ai lû avec plus de plaisir ce que M. l'Abbé de la Ferriere a écrit dans le chapitre XVI. de sa seconde Partie, fur la mortalité des abeilles, ce qu'il y rapporte me paroît très-vrai. Il remarque qu'il y a deux faisons qui épuisent les ruches de mouches; sçavoir, l'automne, & cela lorsque les feuilles commencent à tomber, & le commencement du printemps. Il ne croit pas dire trop quand il assûre qu'il meurt plus du tiers des mouches de chaque ruche en automne, & qu'il n'en meurt pas moins au printemps; & c'est ce qui l'empêche de croire avec certains Auteurs, qu'elles vivent sept ans, & avec d'autres, qu'elles en vivent dix. Les grandes mortalités dont nous venons de parler lui paroissent prouver que les mouches ordinaires ne vivent gueres qu'un an. Il pense avec beaucoup de fondement, que les mouches se renouvellent dans chaque ruche tous les ans, ou au moins tous les deux ans. Il ne veut pas que ce soit le froid qui fasse périr celles qui meurent en automne; souvent pourtant il y a beaucoup de part; il surprend celles qui ont hazardé de fortir pendant que l'air étoit encore doux, mais qui est devenu trop froid avant leur retour. Il veut que celles qui meurent alors, meurent de vieillesse & épuisées des fatigues de l'été, & que les jeunes mouches alors tuent les vieilles qui mourroient bientôt de langueur. Enfin, pour confirmer sa première assertion, il assûre que lorsqu'on fait périr deux ruches qui semblent également fortes, c'est-àdire, qui sont également pesantes, l'une au mois de Juin ou de Juillet, & l'autre, au mois d'Avril ou de Mars, on ne trouve pas dans la derniére, la moitié au plus, ou le tiers des mouches de l'autre.

Lorsqu'on a été attentif à prendre pour les abeilles, tous les soins qui peuvent contribuer à les conserver, à les multiplier, & à leur saire saire de grandes récoltes, on

Xxxx ij

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE 716 a acquis le droit de partager avec elles, les fruits de leurs tra vaux. Néantmoins je trouverai toûjours trop dur de leur enlever, non-seulement tout ce qu'elles ont ramassé, mais de les faire périr elles-mêmes pour l'avoir. On le trouve de même dans la plûpart des pays du Monde; dans le plus grand nombre des provinces du Royaume, on se contente de prendre une portion des gâteaux de chaque ruche, ce qu'on appelle la châtrer ou la tailler. Dans différents pays, on les châtre en différentes saisons; dans quelques-uns, c'est à la fin de Février ou dans le mois de Mars. On peut alors, sans faire tort aux mouches, leur ôter une grande partie du miel qui leur est resté de leur provision d'hiver. Elles n'ont besoin qu'on leur laisse que ce qu'il leur en faut pour passer les jours rudes qu'il peut y avoir jusqu'au commencement de Mai. On peut aussi leur ôter alors, plusieurs de leurs gâteaux de cire qui sont vuides de miel, sur-tout ceux dont la cire est devenuë trop noire. On peut raffraîchir par embas la plûpart des gâteaux. Pendant qu'on enleve ainsi aux abeilles, ce qu'elles pourront remplacer bien vîte, on leur rend de bons offices si on est attentif à ôter les fausses teignes qui ont crû dans la ruche.

Le petit ouvrage qui a pour titre, Traité des mouches à miel, & dont la seconde E'dition a été imprimée à Paris en 1697. nous rapporte les différents temps dans lesquels on dépouille les abeilles d'une partie de leur cire & de leur miel dans différentes provinces du Royaume. Il dit qu'en Champagne, c'est vers la fin de Juin; aux environs de Paris, au commencement de Juillet; en Normandie, au commencement d'Août; en Provence, à la fin de Septembre; & qu'en Poitou & en Limosin, on ôte les hausses qu'on a données aux ruches au commencement d'Octobre, & qu'on coupe tous les gâteaux qui se trouvent

dans ces hausses. Le temps de cette opération doit non-seulement varier dans disférentes provinces, il doit varier dans disférents cantons de la même province, & même y varier dans disférentes années; car il en est de cette récolte comme de toutes les autres sur lesquelles les saisons influent tant. Nous ne pouvons faire la nôtre qu'après que les abeilles ont eu sait la leur; & elles la sont plûtôt ou plus tard, selon que le pays où elles sont & selon que l'année ont donné plûtôt ou plus tard des fleurs. Il ne saut donc pas prendre à la rigueur ce qu'a rapporté l'Auteur du Traité des abeilles. Je connois des cantons du Poitou, par exemple, où l'on ne sçait ce que c'est que de donner des hausses aux ruches, & où on les châtre dès la fin de Février; & d'autres où ce n'est qu'en Juillet ou en Août.

C'est une espéce d'expédition militaire d'enlever de l'intérieur d'une ruche, des gâteaux que des milliers de mouches bien armées sont très-disposées à défendre. Aussi celui qui l'entreprend doit-il avoir mis son visage à l'abri au moyen du camail \*, & avoir ses mains dans \* Pl. 35. fig. de bons gants. Il y a pourtant des gens à la campagne qui 1. bravent assés les piquûres des mouches pour aller faire le ravage chés elles sans s'être cuirassés; mais aussi commence-t-on toûjours par endormir, ou du moins par étourdir l'ennemi. Les uns veulent que pour châtrer une ruche, on prenne l'heure de midi, parce que plus d'abeilles sont alors à la campagne: mais celles qui restent dans la ruche sont alors plus actives, plus difficiles à étourdir; & celles qui reviennent de la campagne continuellement, incommodent fort pendant l'opération. D'autres pensent, & je pense comme eux, qu'il vaut mieux choisir le matin, temps où elles sont encore engourdies. Pour les engourdir davantage, à quelque heure du jour qu'on veuille opérer sur leur ruche, on commencera par Xxxx iii

https://rcin.org.pl

MEMOIRES POUR L'HISTOIRE les fumer. On souleve un peu la ruche, & l'on y fait entrer la fumée d'un tampon de linge qu'on tient à la main. La fumée qui les incommode & qui les étourdit, les oblige à monter le plus haut qu'il leur est possible. Un coup d'œil ietté dans cette ruche, apprend quels sont les gâteaux qu'il convient de couper; & c'est de dessus ceux-ci qu'il faut chasser les mouches, c'est-à-dire, que ce sont ceux sur lesquels il faut faire aller la fumée. Une fumée qui a duré quelques minutes, a ordinairement conduit les mouches où on les veut, & leur a fait perdre une partie de leur activité. Alors on prend la ruche, on la couche sur une chaise, sur une sellette de bois, sur un banc; tout appuy qui la soûtient à une hauteur commode pour couper où l'on yeut, est bon. Si le châtreur est bien outillé, il a un couteau dont la lame est un peu courbe, comme celle des ferpettes; mais il peut se servir d'un couteau ordinaire; les gâteaux les plus pleins de miel, n'opposent pas une résistance bien difficile à vaincre. Pendant tout le temps que l'opération dure, il est à propos de conserver un tampon de toile qui répande de la fumée pour chasser les mouches de desfus les gâteaux qu'on yeut avoir, quand elles y sont en trop grand nombre. La position des gâteaux pleins de miel, & la position de ceux qui sont très-vieux, déterminent à détacher ceux d'un côté plûtôt que ceux d'un autre, à les détacher en entier, ou à les couper à quelque distance du haut. Enfin, on est convenu, & il y a une sorte d'équité & même de nécessité, de laisser aux abeilles à peu près la moitié de leur miel.

Celui qui opére est ordinairement un homme qui connoît les ruches, qui sçait que les cellules bouchées par des couvercles qui ne sont pas si plats que ceux qui ferment les cellules à miel, sont remplies par du couvain,

DES INSECTES. XIII. Mem. c'est-à-dire, par des nymphes ou par des vers prêts à se transformer en nymphes. Il se donne bien de garde de couper les gâteaux qui doivent dans la fuite peupler la ruche & fournir même aux essaims. Mais souvent il n'est pas asses attentif à ne pas couper les gâteaux dont les alvéoles ne font remplis que de couvain moins apparent, que de tresjeunes vers. Il faudroit pourtant porter l'attention jusques à épargner tous les gâteaux qui sont pleins d'œufs, & ordinairement on ne s'avile pas seulement d'y regarder. Avant que de couper un gâteau dont les alvéoles semblent vuides, on devroit en rompre un petit morceau, & examiner si dans le fond de chacun de ces alvéoles qui paroissent vuides, il n'y a pas un œus. Si on y en découvre, le reste du gâteau mérite d'être conservé, puisqu'en moins de trois semaines il donnera autant de mouches qu'il a de loges.

Quelques Auteurs prescrivent de ne couper que les gâteaux qui sont vers le derrière de la ruche; mais on doit s'assujettir à cette regle, ou se dispenser de la suivre, selon que les gâteaux les plus pleins de miel se trouvent placés. Après qu'on a ôté à une ruche tout ce qu'on veut lui ôter, on la remet en place. Le côté auquel on a le plus ôté, doit être mis en devant, c'est-à-dire, être le plus exposé au Soleil, parce que c'est de ce côté là que les

abeilles travaillent plus volontiers.

M. l'Abbé de la Ferriere conseille de coucher le soir les ruches qu'on veut tailler dans le mois de Mars. Le matin suivant on trouve beaucoup de facilité à faire l'opération. Les mouches sont alors si engourdies par le froid de la nuit, qu'il n'est presque pas nécessaire de les sumer. D'ailleurs, si on a eu attention de mettre en haut le côté où sont les gâteaux auxquels on ne veut point toucher, on trouvera ceux qu'on yeut couper absolument

720 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE

dégarnis de mouches, parce que c'est vers le haut qu'elles

se sont attroupées pendant la nuit.

On peut non-seulement partager avec les abeilles leur cire & leur miel, on peut ne leur en rien laisser. Cette pratique est même celle qu'on préfére à la Manufacture d'Yevre-la-Ville, dont nous avons parlé ci-devant. Ordinairement on n'y châtre point les ruches, on oblige les abeilles à passer de celle dans laquelle elles ont bien travaillé, dans une vuide de tout. Mais on a attention de le faire dans un temps où la campagne fournit abondamment aux mouches laborieuses de quoi réparer ce qui leur a été enlevé. Si les environs d'Yeyre-la-Ville ne sont pas alors assés fournis de fleurs, on les voiture dans un pays où l'on sçait qu'elles ne leur manqueront pas, c'est-à-dire, tantôt dans les plaines de Beauce, tantôt dans des endroits couverts du Gatinois, & tantôt en Sologne; & cela felon que l'année & la saison le demandent. Il n'y auroit rien à dire contre la pratique de faire passer les abeilles d'une ruche dans une autre, si on pouvoit sauver le couvain de la première. Les meilleures pratiques ont des inconvenients; celui de faire périr le couvain sera rendu moindre, si on choisit pour faire le démenagement des abeilles, le temps où il y a peu de couvain dans l'ancienne ruche.

Je ne dirois que tout ce que le monde sçait, & ce qui a été dit & redit dans mille ouvrages, si je m'arrêtois à expliquer comment on tire le miel des gâteaux, & comment on reduit ensuite les gâteaux en pains de cire. On a dû entendre, sans que nous en ayons averti, qu'à mesure que les gâteaux sont coupés, on les met dans des plats qui reçoivent le miel qui en découle. Personne n'ignore que les gâteaux les plus blancs donnent le plus beau miel; que le miel que l'on en laisse dégoutter, en les mettant, soit dans des chausses, soit dans des tamis, &c. est plus beau que celui

celui qu'on en tire par expression; qu'il faut pourtant mettre les gâteaux sous une presse, si l'on veut en faire sortir tout le miel qui y est. Que lorsqu'on se contente de les presser dans une serviette dont on roule les deux bouts dans des sens opposés, on ne parvient pas à en tirer autant de miel, que lorsqu'on les comprime sous des espéces de Pressoirs.

Enfin, qui ne sçait pas qu'il n'y a plus qu'a mettre dans un chauderon qui contient un peu d'eau, les gâteaux dont le miel a été exprimé; que l'eau empêche que la cire ne se brûle ou noircitte pendant qu'elle fond; & qu'après qu'elle est fonduë, on la verse sur une serviette que deux hommes tiennent étendue au-dessus d'un plat creux qui contient de l'eau! La cire qui passe au travers de cette espéce de filtre grossier, tombe dans le plat. On roule la serviette, on la serre pour contraindre toute la cire à sortir. Il reste dans la serviette une quantité de marc assés considérable, fournie par tout ce que les gâteaux avoient qui n'étoit ni cire ni miel. La cire qui a coulé dans le vase qui contenoit un peu d'eau froide, s'y fige & forme un pain. Il seroit plus curicux d'apprendre comment au moyen de plusieurs manipulations, on sait perdre a cette cire sa coufeur jaune, comment on la rend de la cire très-blanche; mais ceci appartient à l'Histoire des Arts; & nous ne désespérons pas de l'expliquer dans un autre temps.

On sçait qu'il y a des miels qui différent en qualité, qu'il y en a qui sont bien supérieurs aux autres; ils doivent tenir des plantes dont ils ont été tirés. Le miel de Narbonne a à Paris une réputation que les miels des autres cantons du Royaume n'y ont pas. Les abeilles trouvent autour de Narbonne des plantes qu'elles ne trouvent pas en Sologne: peut-être aussi que dans distérents climats, les mêmes plantes fournissent un suc miellé, plus

Tome V. . Yyyy

722 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE ou moins parfait. Ce suc, comme le vin, doit se sentir du terroir. J'ai voulu tenter s'il n'y auroit pas moyen de faire faire aux abeilles un miel d'un goût plus relevé que celui des meilleurs miels qui nous font connus, un miel qui eût un goût qui approchat plus de celui du fucre. Pour y parvenir, je mis des abeilles à même de porter dans leurs alvéoles, du fucre au lieu de miel. Dans une saison où elles pouvoient à peine trouver à la campagne de quoi vivre, j'en fis passer une petite république dans une ruche vitrée qui n'étoit gueres plus grande que la plus petite de celles dont j'ai parlé dans le cinquiéme Mémoire. Je portai cette ruche dans mon jardin de Paris, & je fis mettre auprès une assiette où il y avoit toûjours du sucre delayé avec de l'eau a consistance de sirop. Les mouches qui auroient été obligées de faire au loin des courses qui leur auroient peu produit, s'accommodoient de la liqueur qui étoit si fort à leur portée, & qui ne leur manquoit pas. Ces abeilles firent de petits gâteaux de cire; & au bout de quelques jours les cellules d'un de ces gâteaux, furent pour la plupart, remplies de miel. On n'a pas besoin de sçavoir quel fut le sort de ces mouches; je dois seulement dire que je leur ôtai bientôt ce gâteau qui contenoit du miel que je croyois devoir être tout sucre. Je lui trouvai effectivement un goût plus relevé que celui du miel ordinaire; mais d'ailleurs, il étoit de véritable miel. J'aurois cru qu'il se seroit grainé plus vîte que ne se graine le miel ordinaire; mais depuis près de quatre ans que je le garde, il est resté clair, transparent, & coulant comme il l'étoit d'abord, & n'est nullement en grain. Cette expérience est très-propre à confirmer ce que nous avons dit ailleurs, que le miel est travaillé dans le corps des abeilles; s'il ne l'étoit pas, les cellules de mon petit gâteau n'eussent dû être remplies que d'un sirop de

DES INSECTES. XIII. Mem. 723 fucre. Peut-être aussi ce sirop a-t-il été mêlé avec un peu de miel ordinaire que les abeilles avoient été recueillir à la campagne; mais il a dû y entrer peu de celuici: le nombre des abeilles qui s'en tenoient au sucre, surpassoit de beaucoup celui des abeilles qui alloient à la campagne.

Au reste, dans des temps où les abeilles trouvoient assés de miel à la campagne, je les ai vû mépriser le sucre en poudre dont j'avois rempli des assistes que j'avois po-

fées auprès de ruches très-peuplées.

Les miels différent encore plus entr'eux par la couleur, que par le goût. Le plus blanc est le plus estimé; il y en a de plus ou de moins jaune. La couleur du plus blanc s'altére lorsqu'il vieillit. Le vieux miel des ruches est ordinairement jaune; mais il y en a qui l'est dès qu'il vient d'être déposé dans les alvéoles. J'en ai observé d'une couleur qu'il est beaucoup plus rare de lui trouver; & je n'en ai observé qu'une seule fois de cette couleur. Il paroissoit si vert dans les cellules, qu'elles sembloient remplies du jus d'herbe le plus vert. D'ailleurs, son goût fut trouvé plus agréable que celui des miels ordinaires. Dans la meme ruche, il y avoit pourtant quelques gâteaux de cire nouvelle pleins de miel jaunâtre. Pourquoi la plûpart des vieux gâteaux de cette ruche avoient-ils du miel vert pendant que celui de toutes mes autres ruches étoit blanc ou jaune! Est-ce que les abeilles de cette ruche avoient été le puiser dans des endroits où n'alloient pas les abeilles des autres ruches! N'y a-t-il pas plus d'apparence que la disposition de l'intérieur des mouches de cette ruche avoit été cause de ce que la couleur de son miel différoit de la couleur du miel des autres ruches! J'en ai mis dans des pots d'un verre blanc & transparent, il ne paroissoit plus alors aussi vert qu'il le paroissoit lorsqu'il étoit dans Yyyy ij

724 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE

des cellules d'une cire un peu brune; il y avoit à peine

une legére nuance de vert.

Ce n'est pas seulement en couleur & en goût que les miels peuvent différer entr'eux, ils peuvent différer par des qualités qu'il nous importeroit fort de pouvoir connoître. Quoique le miel soit communément très-sain, il peut y en avoir dont l'usage seroit funesse. C'est de quoi la derniére des aventures de cette fameuse retraite des dix mille nous a donné une preuve bien authentique. Xenophon rapporte que ceux des Grecs, qui, après avoir traversé avec tant de peine & de courage, une si grande étendue de pays ennemi, eurent le bonheur d'arriver auprès de Trebisonde, y trouverent plusieurs ruches d'abeilles; les soldats, dit cet Auteur, n'en épargnérent pas le miel; il leur prit un dévoyement par haut & par bas suivi de rêveries; en sorte que les moins malades ressembloient à des yvrognes, & les autres, à des personnes furieuses ou moribondes. On voyoit la terre jonchée de corps comme après une bataille; personne néantmoins n'en mourut, & le mal cessa le lendemain, environ à la même heure qu'il avoit commencé; de sorte que les soldats se levérent le troisiéme & le quatrième jour, mais en l'état où on est après avoir pris une forte médecine. M. de Tournefort, qui a rapporté ce passage dans la dixseptiéme lettre de son voyage du Levant, où il parle de Trebisonde, étoit plus en état que personne de nous instruire de la plante de laquelle les abeilles pouvoient avoir tiré un miel si à craindre; il pense que c'est quelqu'une des de Trebisonde. Plusieurs Auteurs anciens, & quelques

\* 111. Vol. espéces de Chamærhododendros \*, qu'il a trouvées auprès pag. 76. modernes, ont parlé du miel qui causoit des vertiges. C'est sur quoi on peut consulter encore la lettre de M.

de Tournefort que nous venons de citer.

Comme il y a des différences entre les miels, il y en a

DES INSECTES. XIII. Mem. 725 entre les cires faites par différentes abeilles, dont celle qui a été le plus remarquée, est que les unes sont plus difficiles à blanchir que les autres. On ne peut parvenir à donner un beau blanc à la cire de certains pays; & dans le même pays, la cire qu'on tire de quelques ruches ne peut jamais prendre toute la blancheur qu'on parvient à donner à celle des autres ruches. A la Blanchisserie d'Yevre-la-Ville, on préfére les cires de Sologne à celles du Gâtinois; mais on y regarde les cires de la forêt de Fontainebleau, comme bien inférieures même à ces derniéres; on assûre qu'elles ne deviennent jamais bien blanches. Nous avons dit ailleurs que les abeilles ne font que de la cire blanche dont la couleur s'altére, qui jaunit & noircit même par la suite; & nous avons dit dans le même endroit, que la cire qui ne vient que de fortir des mains, pour ainsi dire, ou plus exactement, des pattes de certaines abeilles, a la blancheur de la plus belle bougie, pendant que la cire qui vient d'être faite par d'autres abeilles, ressemble à de la bougie qui a jauni à l'air. La dernière cire doit être plus difficile à blanchir que l'autre.

Nous ne devons pas sinir l'histoire des abeilles sans parler du produit qu'on peut espérer chaque année de chaque ruche. C'est le point essentiel, & c'est ce qui peut engager à prendre des soins pour elles dans les temps où elles en demandent. Tout ce que nous avons rapporté jusques ici, a assés fait entendre que ce produit doit extrémement varier selon les pays; que dans le même pays, il ne sçauroit être le même tous les ans; que toutes les ruches n'ayant pas des meres également sécondes, elles ne sont pas également pourvûes d'ouvrières; que par conséquent, il y a bien plus d'ouvrage sait dans la même année dans certaines ruches, que dans d'autres. Mais pour donner quelque idée de ce qu'on en peut attendre dans des endroits du Royaume dont la situation n'est pas des

726 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE plus favorables aux mouches, nous dirons qu'à la Blanchisserie d'Yevre près de Petiviers, où la pratique n'est point de châtrer les abeilles, mais de les changer de panier, & de profiter ainsi de tout ce qu'elles ont fait jusques alors; qu'à Yevre, dis-je, suivant les Mémoires que j'en ai eûs de M. du Hamel, un bon essaim de deux ans peut donner deux livres & demie de cire, & vingt-cinq à trente livres de miel; & que valeur moyenne, on arbitre la dépouille de chaque ruche à deux livres de cire, & à vingt livres de miel. Si l'on joint à ce produit celui de l'essaim, on conclurra qu'un grand nombre de ruches qui ne coûtent presque rien dans le cours de l'année, peuvent être à la campagne un objet digne d'attention. A Charenton mes ruches ne m'ont jamais donné plus de deux livres de cire, & fouvent qu'une livre & demie ou cinq quarterons; mais les abeilles donnent bien d'autres produits dans les pays où elles trouvent pendant la plus grande partie de l'année des fleurs en abondance. On nous parle de contrées où on les taille tous les quinze jours & même plus souvent. Je ne crois pas cela impossible; car aux environs de Paris, les abeilles d'un bon essaim font souvent en moins de quinze jours plus de cire qu'elles n'en font dans tout le reste de l'année. Elles travaillent par-tout, d'autant plus qu'elles sont plus dans la nécessité de travailler, si la campagne peut fournir à leurs récoltes.

## EXPLICATION DES FIGURES DU TREIZIEME MEMOIRE.

## PLANCHE XXXVIII.

LEs Figures 1, 2 & 3 représentent un pou d'abeille grossi au microscope. La figure 1 le montre vû de côté. 2, sa trompe qui se recourbe en-dessous.

DES INSECTES. XIII. Mem. 727 La Figure 2 fait voir le pou par-dessus, & par le bout postérieur. Alors sa tête semble coupée quarrément en ee; & cela parce qu'elle se recourbe vers le ventre.

La Figure 3 est celle de l'insecte vû du côté du ventre.

t, sa trompe.

La Figure 4 représente une jambe du pou plus grossse qu'elle ne l'est dans les figures précédentes. Le pied par

lequel elle se termine est armé de crochets en c.

On n'a pas donné d'échelle des figures qui suivent, qui sont celles de différentes ruches, parce qu'outre que les grandeurs des ruches ont quelque chose d'arbitraire, on a déterminé en différents endroits des Mémoires les proportions qu'on leur veut communement. Les figures 10 & 11 sont faites sur une échelle plus petite que celle des autres figures. Cela est indifférent en soy, & ne l'étoit pas par rapport à la place qui leur restoit.

La Figure 5 est celle d'une ruche en panier qui est couverte d'une chappe de paille npp. En n, est la poignée de la ruche, elle y est cachée par la paille. aa, appui de la ruche, qui est une espèce de rondeau de plâtre. e, entrée

de la ruche.

Dans la Figure 6, la ruche en panier est comme dans la figure 5, couverte d'une chappe de paille, mais qui y est assujettie par deux cerceaux. cc, dd, les deux cerceaux.

La Figure 7 représente une ruche faite de cordons de

paille. n, la poignée de la ruche.

La Figure 8 montre une ruche composée de quatre planches. oprf, une des planches du côté. of ux, la planche du derrière de la ruche. ttho, toit de cette ruche, qui est fait de tuiles creuses. Les trous par où les mouches entrent dans la ruche sont percès dans la face opposée à celle qui est en vûe.

728 MEMOIRES POUR L'HISTOIRE

La Figure 9 est celle d'une ruche saite d'un tronc d'arbre creux. cc, planche qui en couvre l'ouverture supérieure. o o, trous qui permettent aux abeilles d'entrer & de sortir.

La Figure 10 représente la coupe d'un tonneau dans lequel une ruche a été logée & entourée de terre de toutes parts, asin que ses mouches sussent désendues contre le froid. c c d d, coupe du tonneau, dont le fond est en d d, & porte une couche de terre. f f, second fond posé sur la couche de terre précédente, & qui sert d'appui immédiat à la ruche. t, tuyau de bois, dont un bout est en dehors du tonneau; c'est le conduit par lequel les abeilles peuvent sortir quand elles y sont invitées par un air assés chaud. l, languette sur laquelle se pose l'abeille qui retourne à la ruche. o, entrée du tuyau. r, la ruche. Le vuide qui reste entr'elle & les parois du tonneau, est rempli de terre séche, qui s'éleve en u u, au-dessus des bords supérieurs du tonneau.

La Figure 11 fait voir un tonneau dans lequel une ruche est logée, entourée & couverte de terre; un tonneau tel que celui dont la figure 10 donne la coupe. uu, terre qui s'éleve au dessur des bords supérieurs de l'ouverture du tonneau. to l, le conduit par lequel les abeilles sortent de la ruche, & y rentrent quand il leur plait.

Fin du cinquiéme Volume.





